

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Lettres

Guy Patin, Joseph-Henri Reveillé-Parise

and the transfer of the contract of the self of the se

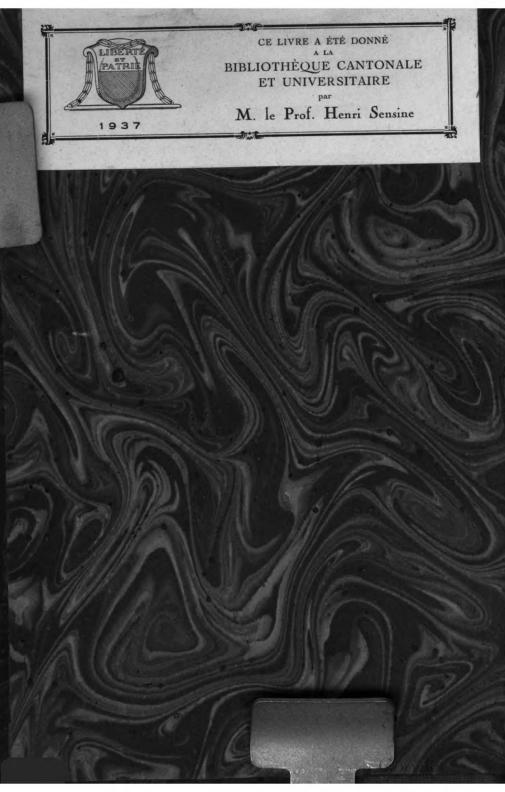





Digitized by Google



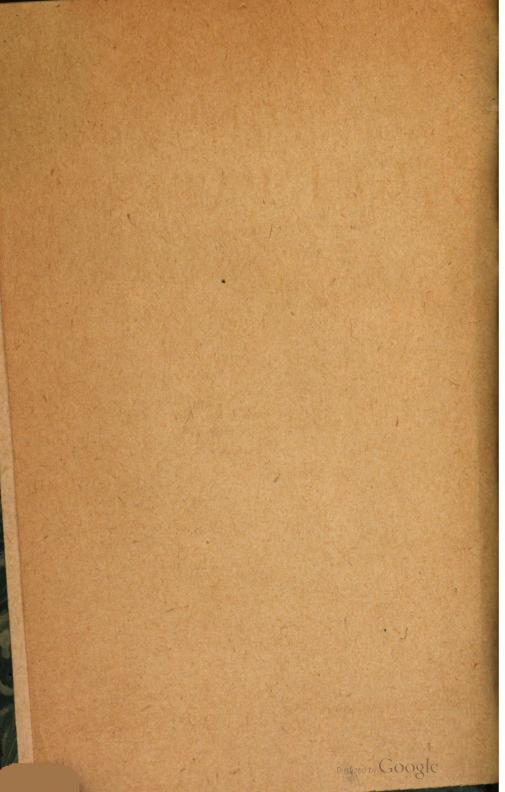



# GUI PATIN

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE DE LETTRES INÉDITES,

PRÉCÉDÉE

D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE,

ACCOMPAGNÉE

DE REMARQUES SCIENTIFIQUES, HISTORIQUES, PHILOSOPHIQUES
ET LITTÉRAIRES.

PAR

## J.-H. REVEILLE-PARISE,

Docteur en médecine , Chevalier de la Légion-d'Honneur, membre de l'Académie royale de médecine, etc.

AVEC UN PORTRAIT

ET LE FAC-SIMILE DE L'ÉCRITURE DE GUI PATIN-

TOME PREMIER.

### A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17; A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 249, REGENT-STREET.

1846.

## **LETTRES**

DE

# GUI PATIN.

TOME PREMIER.



Paris. — Imprimerie de Bourgogne et Martinet, rue Jacob, 30.



UUTRA IUU

Ne fe år Aoutabor. Mort fe bø Aoct $\delta t_{i,2}$ 

 $^{1.57}$ e nor J/B Bailhere a Paris

## **LETTRES**

DE

# GUI PATIN

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE DE LETTRES INÉDITES,

PRÉCÉDÉ.E

D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE,

ACCOMPAGNÉE .

DE REMARQUES SCIENTIFIQUES, HISTORIQUES, PHILOSOPHIQUES ET LITTERAIRES,

J.-H. REVEILLÉ-PARISE,

Docteur en médecine . Chevalier de la Légion-d'Honnour, membre de l'Académie royale de médecine, etc.

AVEC UN PORTRAIT

ET LE FAC-SIMILE DE L'ÉCRITURE DE GUI PATIN-

TOME PREMIER.

AA 3929

A PARIS.

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17;

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIERE, 249, REGENT-STREET. 1846.



### AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR.

Gui Patin, doné d'un immense savoir dans les sciences et les lettres, médecin illustre, professeur éloquent, fut le censeur vigilant et éclairé de son siècle. Il a joui parmi ses contemporains d'une célébrité que la postérité a ratifiée, sans cependant qu'il ait laissé d'autres ouvrages importants qu'une correspondance intime, qui n'était pas destinée à l'impression; de là les publications partielles qui en ont été faites, en divers lieux, toujours à l'étranger, et dont le recueil forme sept volumes in-12, sans ensemble, sans coordination.

Si, à l'imitation des anciens éditeurs, nous ne publions qu'un choix de ses lettres, nous n'ignorons pas cependant qu'on pourrait en imprimer davantage: mais, nous l'affirmons, l'ouvrage, quoique alors plus volumineux, ne serait pas plus complet que ne l'est notre édition. N'est-il pas reconnu que le mérite d'un ouvrage s'estime par ce qu'il contient d'intéressant, et non par le nombre des volumes?

Quant à la classification de ces lettres, nous les avons groupées, autant que possible, sous les noms des personnages auxquels elles étaient adressées, en suivant l'ordre dans lequel Gui Patin a établi sa correspondance; ainsi notre publication comprend :

- 1° Les lettres à Belin père et fils, D. M., à Troyes;
- 2º Quelques lettres à Garnier, D. M., à Lyon;
- 8º Lettre à de Salins, D. M., à Beaune;
- 4º Les lettres à Charles Spon, D. M., à Lyon;
- 5º Les lettres à André Falconnet, D. M., à Lyon.

#### AVERTISSEMENT.

L'ordre entièrement chronologique présentait quelques avantages, on ne saurait le nier, mais il offrait aussi deux inconvénients: le premier, de faire une confusion de personnes et de noms, qu'il aurait fallu rappeler en tête de chaque lettre; le second, beaucoup plus grave, de répéter dans plusieurs lettres de suite tout ce que Gui Patin dit des choses, des événements, des nouvelles littéraires et scientifiques: certes une pareille répétition cût ôté à ses lettres un de leurs plus grands charmes, celui de la variété.

Notre publication comprendra les sept volumes des anciennes éditions. Toutes ces éditions partielles, morcelées, étaient d'ailleurs fautives, soit dans le fond, soit dans la forme. Ce n'est qu'après un travail pénible, difficile, considérable, que M. Reveillé-Parise est parvenu à rétablir le sens, les noms propres, les citations bibliographiques, corriger une multitude de fautes, d'erreurs et d'équivoques.

Cette nouvelle édition contiendra en outre :

- 1° Plusieurs lettres inédites qui méritaient d'être connues, et qui sont publiées ici pour la première fois ;
- 2° Des notes variées, nombreuses, scientifiques, historiques, littéraires, biographiques et bibliographiques, devenues indispensables. Ces notes ont été ajoutées afin de faire bien saisir la pensée de l'auteur; elles servent d'explication et d'éclaircissement aux faits, aux doctrines et aux événements de l'époque;
- 3° Une notice historique et biographique sur Gui Patin, aussi complète qu'étendue;

Dire que ces remarques et cette notice sont dues à la plume élégante et au savoir de M. Reveillé-Parise, connu par ses nombreux travaux scientifiques et littéraires, c'est promettre au lecteur une série d'observations pleines d'intérêt, de faits curieux ou piquants, qui ne seront peut-être pas jugés indignes de figurer avec le texte même du célèbre auteur des lettres;

4° Un beau portrait de Gui Patin, gravé sur acier d'après le tableau appartenant à la Faculté de médecine de Paris, et un fac-simile de son écriture.

#### AVERTISSEMENT.

Quant à l'exécution, tous nos soins ont été apportés pour faire un livre remarquable, digne d'être mis en parallèle avec les éditions des Œuvres complètes d'Hippocrate, par M. E. Littré, et des Œuvres complètes d'Ambroise Paré, par M. J.-F. Malgaigne; puisse l'accueil dont nos efforts ont été couronnés pour ces deux grandes publications, mériter aux Lettres de Gui Putin, par M. J.-H. Reveillé-Parise, de trouver également une place honorable dans les bibliothèques de tous les hommes qui se livrent à l'étude de l'histoire et des sciences!

Compatriote de Gui Patin, ce n'est pas sans un certain sentiment d'orgueil que nous publions aujourd'hui les œuvres d'un homme qui, après deux siècles, est encore une des gloires du pays. Nous ne saurions mieux faire que d'appliquer à Gui Patin les expressions dont lui-même se sert dans une de ses lettres, où, en remerciaut son ami André Falconét de l'accueil fait à l'un de ses compatriotes, il dit: Notre pauvre province de Picardie n'en porte pas, de tels, treize à la douzaine.

J.-B. BAILLIÈRE.

Paris, 15 mars 1846.

### NOTICE

SUR LA VIE, LE CARACTÈRE ET LES OUVRAGES

## DE GUI PATIN.

Ouoique le nom de Gui Patin ne brille pas au premier rang parmi les grands hommes du siècle de Louis XIV, du moins à la plus belle période de cette époque, ce nom ne manque pas de célébrité, surtout dans la première moitié du xvii siècle. Gui Patin, né dans le même temps, ou à peu de chose près, que Corneille, Molière, Descartes, Gassendi, Ducange, Cureau de La Chambre, Gabriel Naudé, le père Petau, le père Mersène, Saumaise, Saint-Évremont, etc., participa à ce grand mouvement des esprits, dont l'éclat fut à son apogée de 1660 jusqu'à 1696. Toutefois cet illustre médecin eut une réputation bornée à sa carrière particulière et à celle d'érudit, titre alors très recherché. Parvenu aux plus hautes dignités de sa profession, il jouit longtemps de la renommée d'un médecin savant, d'un praticien distingué, d'un professeur éloquent et spirituel; il fut doyen de la Faculté de médecine et sut faire respecter sa corporation, dont il soutint les droits et les priviléges avec autant de vigueur que de dignité. Artisan de sa fortune comme tous les hommes célèbres. il y mit pour condition le travail, l'application assidue,

et il se trouva, sans trop se hausser, au niveau des illustrations contemporaines.

Malgré tant d'avantages, comme Gui Patin n'était connu que par ses cours, par ses thèses, par quelques écrits satiriques contre l'antimoine, et plusieurs opuscules si peu remarquables qu'il n'y mit pas même son nom, il est douteux que sa réputation eût franchi certaines limites, et surtout qu'elle fût parvenue jusqu'à nous. Mais lorsqu'on eut publié une partie de ses Lettres, il en fut tout autrement; sa réputation s'éleva subitement à un haut degré: on comprit tout ce qu'il y avait dans cet illustre médecin de savoir, d'esprit, de sagacité, de pénétration et de force morale. C'est au point que ses jugements, ses opinions, ses disputes, ses vives critiques, ses sarcasmes, sont devenus pour ainsi dire historiques; et Bayle, dans son Dictionnaire, s'est bien gardé d'oublier le nom de Gui Patin, quoiqu'il donne plus de détails sur la vie et les travaux de Charles Patin que sur l'auteur des célèbres Lettres.

Toutefois, malgré l'éclat mérité de ces dernières, depuis près d'un siècle elles ont été négligées; les éditions en sont devenues rares, incomplètes, imparfaites, peu dignes en un mot de leur célébrité. Serait-ce à cause du mouvement progressif des idées philosophiques? Doit-on attribuer cette sorte d'oubli aux événements politiques qui se sont multipliés et précipités pour ainsi dire dans les derniers temps? Il serait difficile de résoudre la question. Toujours est-il qu'on parle souvent de Gui Patin et qu'on ne le connaît pas. On cite parfois ses mots satiriques, ses épigrammes, sa po-

lémique virulente contre l'antimoine, contre le Mazarin, contre les jésuites, contre les grands; mais le savant, mais le praticien, et surtout le philosophe, l'historien, le peintre de mœurs, l'homme en lui-même, est à peu près inconnu. Or, c'est dans ses lettres, dans cet ouvrage si spirituel, si original, si au-dessus de tout ce qui a été écrit dans ce genre, qu'il faut étudier Gui Patin; c'est là que non seulement on peut le connaître, mais son siècle, ses contemporains, les événements qui ont eu lieu de son temps. C'est là que l'on peut saisir l'origine de ce grand et puissant mouvement social que la postérité ne cessera jamais d'admirer sous le nom de Siècle de Louis XIV.

Gui Patin a pris soin de nous instruire lui-même de sa biographie. Dans une de ses lettres à Spon, son cher et savant amí, il rappelle en peu de mots le pays où il est né, l'origine de sa famille, et les quelques événements de sa vie, qui fut presque toujours difficile, laborieuse et militante. Toutefois il ne dit que les choses principales, et ce n'est qu'à force de recherches qu'on a pu rassembler quelques traits capables de donner à cette biographie plus de développement et d'ensemble.

Ce médecin naquit le 31 août 1601 à La Place, petit hameau dépendant de la commune de Hodenc en Bray (1), non loin de Beauvais, ancienne province de Picardie, faisant aujourd'hui partie du département de

<sup>(4)</sup> Par erreur, ou par corruption du mot Hodenc, tous les biographes sont naître Gui Patin à Houdan-en-Bray. Il signait toujours Bellovacensis, de Beauvais. Quant à son prénom, tantôt il met Guy et tantôt Gui; nous avons préséré ce dernier.

l'Oise. Sa famille était de cette bonne bourgeoisie dont les lumières, la force et l'influence s'accroissant toujours a fini par s'emparer du pouvoir dans notre société actuelle. Plusieurs de ses parents s'étaient distingués dans le siècle précédent, notamment Martin-Jean Patin, avocat au parlement de Paris, dont le nom figure parmi les personnages célèbres mentionnés aux Dialogues des avocats du parlement de Paris, par Antoine Loisel. Ce Jean Patin était oncle de François Patin, avocat au parlement de Paris, qui fut le père de Gui Patin. François Patin exerça sa profession dans la capitale; mais, soit qu'il n'y réussit pas, soit que séduit, comme il faut le croire d'après son fils, par les promesses du seigneur de Hodenc, il se retira dans ce pays, et fut chargé de l'administration des biens de ce même seigneur, dont il eut ensuite beaucoup à se plaindre. François Patin se maria, et de ce mariage naquirent plusieurs enfants. Gui Patin était le second des garçons. Élevé d'abord dans la maison paternelle, on l'envoya à Paris achever ses études. Depuis cette époque, il est difficile de savoir ce que fit le savant docteur à venir. Il paraît certain, toutefois, que la fortune ne l'avait réellement pas favorisé; mais son caractère ferme, élevé, se prononça tout d'abord. N'ayant ni l'obséquieuse courtisanerie qui rend le chemin facile, ni cette bassesse misérable qui s'humilie devant la bassesse puissante, les obstacles se multiplièrent; ce qui ne l'empêchait pas, comme il le dit, de porter son vertex sublimis si haut, que cela ressemblait à de l'orgueil. Cependant comment vivait-il? quelles étaient ses ressources? car la fortune de ses parents était excessivement médiocre. On l'ignore. Bayle assure que Gui Patin exerça pour vivre le métier de correcteur d'imprimerie. C'est Drelincourt, professeur de médecine à Leyde, qui le lui avait appris; voilà le seul témoignage que l'on connaisse de ce fait. Il ne faudrait pas d'ailleurs s'étonner que Gui Patin eût choisi pour vivre une telle profession; elle était à cette époque, ainsi que dans le siècle précédent, la profession de beaucoup d'hommes distingués dans les lettres, notamment d'Érasme et de son ami Budé. Il arrivait parfois qu'un savant imprimait le lendemain ce qu'il avait écrit la veille.

On croit que ce fut le célèbre Riolan qui, ayant eu quelques rapports avec le jeune correcteur d'imprimerie, sut le déterminer à suivre la carrière médicale. Quoi qu'il en soit. Gui Patin s'adonna si bien aux fortes études qu'exigeait cette profession, qu'il fut recu docteur en 1627. Peu de temps après, il avait acquis de la réputation et une clientèle assez étendue. Les thèses qu'il soutint à la Faculté, comme c'était la coutume, l'avaient fait remarquer, notamment la thèse suivante : An homo, totus morbus? ornée en grands caractères de la fameuse devise D. O. M. uni et trino, virgini Dei paræ, et sancto Lucæ, orthodoxorum medicorum patrono (1). Cette thèse devint célèbre, et on la trouve dans toutes les collections de thèses remarquables de cette époque. Un ma-

<sup>(4)</sup> Cette dédicace, placée autresois au frontispice de toutes les thèses de médecine, est due à Guillaume Duval, médecin, né à Pontoise, et mort, doyen des professeurs du Collége de France, le 22 septembre 1646. Sa devise particulière, à lui, était: Lauri plusquam auri. Combien sont infidèles à cette devise si simple et si noble!

riage heureux, du moins sous le rapport de la fortune, plaça tout aussitôt le jeune docteur dans une position honorable. Mais ce qui contribua singulièrement à le faire connaître, c'est que Riolan, mécontent de son fils, lui fit obtenir la survivance de sa chaire de professeur ou de lecteur du roi, comme on disait alors, au Collége de France, chaire dont il devint titulaire en 1654.

Cette époque de la vie de Gui Patin fut des plus remarquables; il était compté au nombre des premiers médecins de la capitale. Sa renommée s'accrut non seulement en France, mais dans les pays étrangers. Il y a une lettre de Thomas Bartholin qui, ayant passé à Paris, écrivit à un ami ce qu'il pensait d'honorable pour le nouveau professeur (1). Gui Patin avait, en effet, tout ce qu'il faut pour briller cathédratiquement. Doué d'un grand fonds de savoir et d'érudition, il parlait aisément la langue latine; d'ailleurs, d'un esprit vif, hardi, plein d'entrain, de seu et d'action, il était loin de se retrancher dans les obscurs ambages d'une dialectique fastidieuse, ni d'un dogmatisme empesé. Ce n'était pas non plus ce caquet jactancieux frotté à l'esprit et au savoir des autres : tout coulait de source et de verve. Aussi cette clarté merveilleuse, ce grand sens, cette puissance d'analyse et de raisonnement qui le caractérisaient donnaient à sa parole une incontestable autorité. Son éloquence avait, il est vrai, de l'impétuosité, de la fougue, une certaine chaleur de sang tenant du tempérament,



<sup>(4)</sup> Dans cette lettre, datée de Paris, le 31 décembre 1645, à son retour d'Italie, Bartholin dit: ingenio, officies, varia, promptaque lectione eminet G. Patinus, totus noster, etc. (Centuriæ.)

mais aussi du caractère et de l'esprit. Personne n'eut d'ailleurs plus que lui le secret de cette raillerie, pleine à la fois de sel et de sens, qui soutient et ranime l'attention des auditeurs, raillerie qui malheureusement dégénérait en saillies caustiques, en une sorte de rude et acerbe franchise, car Gui Patin n'était pas homme à accoler la robe de patelin à la toge de professeur. Ses principes en médecine ne furent guère que ceux d'Hippocrate, de Galien et de Fernel, Il n'adopta ni ne rejeta entièrement la circulation du sang, qui passait encore dans beaucoup d'esprits pour un ingénieux paradoxe. Il est probable que Gui Patin en agit ainsi pour complaire à son protecteur Riolan, qui traitait la grande découverte de G. Harvey de chose absurde, incompatible avec les véritables lois de la physiologie. Telles sont souvent la justice et l'impartialité contemporaines. Certes ce fut pour Gui Patin, s'il croyait à la réalité, à l'importance de cette découverte, un pénible devoir de reconnaissance à remplir; une de ses qualités était d'aimer à dire, à signaler l'utile, même avec témérité. Quand il dit qu'il le préfère à tout, il ne s'engage pas trop; car, sans être exempt de préjugés, bien souvent il a mis son esprit, son courage et sa plume au service de la vérité.

Avec tant de savoir, tant de réputation et un caractère si ferme, Gui Patin parvint aisément aux dignités de sa profession. Il avait pourtant des ennemis puissants et actifs à la Faculté, mais sa voix et ses opinions y restèrent longtemps prépondérantes: aussi fut il nommé deux fois doyen, et son nom resta dans le chapeau dans plusieurs élections. Lui-même explique ce

que c'était que rester dans le chapeau. C'est dans ses lettres qu'il donne les plus curieux détails sur la nomination du doyen, emploi pénible et cependant fort envié, car le doyen avait de grandes prérogatives : le jeton était frappé à son coin d'un côté, et de l'autre aux armes de la Faculté; il dirigeait la corporation; en un mot, ce haut dignitaire était, ainsi que le dit Gui Patin, le chef de la corporation, caput facultatis, vindex disciplinæ, et custos legum, d'après les statuts les plus inviolables comme les plus anciens (1). Mais si les fonctions de doyen étaient honorables, cette charge présentait bien des difficultés, bien des épines. Ce n'était, en effet, que le primus inter pares; il devait être réélu tous les deux ans, rendre des comptes à la faculté : alors les inimitiés sourdes, les rancunes tenaces, les rivalités, les haines plus ou moins cachées, se révélaient avec force. Ce n'était pas chose aisée de conduire, de diriger et de contenir les vanités, les amours-propres de trois cents docteurs, tous égaux en droits, n'oubliant jamais rien, sinon le bien qu'on avait fait; et cependant Gui Patin sut résoudre le problème. Il se conduisit avec tant de prudence, d'adresse, mêlées de justice et de sévérité, qu'il trouva l'art difficile de se faire pardonner son autorité par ses confrères. L'envie, cette démence du cœur si active, surtout dans les corporations, n'osa jamais l'attaquer ouvertement; on savait toute sa force à faire valoir les droits et les prérogatives de sa

<sup>(1)</sup> Les jetons ou médailles frappés à l'effigie de Gui Patin, en 1652, sont aujourd'hui infiniment rares; c'est le sujet d'une dissertation de J.-D. Kæhler dans ses Récréations numismatiques.

dignité. D'un autre côté, il faut avouer que sous son double décanat, la Faculté devint florissante, honorée de tous; les anciens règlements furent exécutés, les droits maintenus, les prérogatives conservées; les anciens de la compagnie furent constamment respectés et jouirent des immunités qui leur étaient accordées par les statuts et règlements. Dans ce temps, les jeunes docteurs avaient, en effet, pour leurs anciens une extrême déférence; à leur grand âge s'attachait toujours l'idée d'une grande expérience acquise par de longues études, fortifiée par la connaissance des mille difficultés de la pratique. On trouvait d'ailleurs en eux, leur but étant atteint, moins de passion et de rivalité, plus de bienveillance, et comme une sorte d'affection paternelle et professionnelle (1).

Personne d'ailleurs n'était plus convenable que Gui Patin dans les grandes solennités scolaires. La réputation dont il jouissait, l'éloquence de ses discours, la facilité de ses répliques, ce sentiment ferme et positif du devoir qu'on lui connaissait, le désignait naturellement au choix de ses confrères; il n'est pas jusqu'à sa haute taille, son air grave, imposant, qui ne fussent utiles dans des circonstances qui se présentaient souvent. Mais ce qui fit remarquer surtout le décanat de ce



<sup>(4)</sup> Ce respect pour les anciens s'est longtemps maintenu dans la Faculté de Paris; il était tel, que le médecin Hyacinthe-Théodore Baron (né à Paris le 12 août 1707, mort le 27 mars 1787) étant devenu aveugle, plusieurs jeunes praticiens faisaient une partie de ses visites et lui en rapportaient religieusement le produit.

médecin, c'est le soin extrême qu'il mit à conserver les priviléges du corps qu'il représentait; il était à cet égard d'une rigueur, d'une inflexibilité extrême; toujours on le trouva incapable de transiger sur ce point. Peut être même poussa-t-il le désir de conserver ces priviléges intacts jusqu'à l'injustice, jusqu'à l'oppression, notamment dans les querelles de la Faculté avec les chirurgiens, ces laquais bottés, toujours serviteurs des médecins. Dans ce cas, il est vrai, Gui Patin n'était pas seulement une forte et brillante individualité, mais il se trouvait chargé des intérêts d'une corporation puissante et respectée. Un homme qui répétait sans cesse : Je suis médecin, j'ai cet honneur et ce bonheur, n'était guère propre à faire des concessions, bien moins encore à plier jusqu'à des complaisances qu'il regardait comme autant de bassesses; c'étaient pour lui autant de questions de moralité médicale. Il en résulta que dans certains procès que la Faculté eut à soutenir, on vit l'illustre doyen se charger de la défense, la pousser avec la sagacité, avec la vigueur dont il était capable. Presque ' toujours il plaidait lui-même, et les avocats ainsi que les membres du parlement admiraient sa vive et chaleureuse éloquence. C'est ainsi qu'il fit condamner le fondateur des journaux, Théophraste Renaudot, le compatriote, le protégé du cardinal de Richelieu. Les gazetiers du temps, ces dogues faméliques qui aboient et qui lèchent, lui furent toujours antipathiques. Certes, il était loin de concevoir et de prévoir l'autorité future de la presse; il fallait encore près de deux siècles pour enfanter cette formidable puissance. Ce fut a l'occasion de ce procès qu'il fit le quatrain suivant, dans le goût de ceux de Nostradamus:

> Quand le grand pan quittera l'écarlate, Pyre, venu du côté d'aquilon, Cuidra vaincre en bataille Esculape; Mais il sera navré par le talon.

Le grand pan est le cardinal de Richelieu, qui mourut à cette époque; Pyre est un abrégé du Zopyre qui s'était mutilé le nez pour livrer Babylone à Darius; allusion au nez de Renaudot; mais il fut navré par Omer Talon, avocat qui avait porté la parole dans le procès contre Renaudot.

Ainsi, pendant près de trente ans, c'est-à-dire de 1640 environ jusqu'à sa mort, en 1672, Gui Patin jouit d'une grande célébrité à l'aris et en France; il était d'ailleurs en commerce de lettres, selon l'usage du temps, avec les savants les plus illustres de l'Europe; lui-même était compté au nombre des plus remarquables. On s'est trop accoutumé à ne voir dans les lettres de ce médecin que sa critique amère et virulente, que le sarcasme, qu'à la vérité il sait asséner avec une rare, une incomparable vigueur; mais, ainsi que la remarque en a été faite, c'est là peut-être le côté le plus faible, le plus superficiel de Gui Patin, et malheureusement ce fut le seul qui frappa les gens du monde. Mais il y a dans cet homme célèbre le médecin, le savant, l'homme de lettres, l'écrivain; puis l'homme politique, le citoyen; enfin l'homme lui-même, son caractère, ses mœurs, ses principes, sa conduite, sa manière d'être dans la société de son temps. Or, qui ne considère ce médecin-philosophe sous ces divers aspects ne peut ni le connaître ni l'apprécier.

Comme médecin, Gui Patin, sans négliger aucune partie de son art, s'en tient pour le fond à la médecine grecque et romaine; il y adhère, il s'y enfonce de toute la force de son génie, de ses études et de son expérience. Et qu'on ne croie pas que ce soit en lui une pure admiration traditionnelle; non, il est profondément convaincu que la source de la véritable science médicale est dans l'antiquité, qu'il n'y a qu'elle qui puisse en donner l'intelligence, la possession, la réalité. C'est peut-être un tort, mais il est excusable si l'on pense aux systèmes de l'époque. Que faire, par exemple, avec les ferments de Sylvius, alors en faveur? Les quaternités humorales de Galien étaient certainement très préférables. On ne pouvait rien fonder d'ailleurs, comme je l'ai dit, sur la circulation du sang, découverte alors si problématique, que les professeurs de Bologne faisaient jurer à leurs candidats qu'ils n'admettraient jamais une pareille hypothèse (1). Mais ce qu'on peut reprocher à Gui Patin, c'est de mépriser les ouvrages de Van Helmont; rien de plus démontré par la virulente critique

<sup>(4)</sup> Dionis publia un ouvrage avec ce titre, Anatomie de l'homme suivant la circulation et les nouvelles découvertes, en 4690. On disait encore à cette époque les Nouvelles découvertes. Le livre de Dionis, qui eut l'insigne honneur d'être traduit en langue chinoise par le père Parennin, jésuite, eut plusieurs éditions, dont la dernière est de 1728, et toujours avec le même titre.

qu'il en fait. Comment n'a-t-il pas compris que le Calidum innatum d'Hippocrate, l'Enormon des anciens médecins, et l'Archée de Van Helmont, avaient d'intimes rapports? Au reste, du temps de Gui Patin, qui est-ce qui comprenait Van Helmont, ce profond observateur qui, malgré les obscurités de sa pensée et de son style, a posé les fondements du vitalisme et de la médecine actuelle? Aussi ce grand homme se plaint-il amèrement, espérant avec raison que la postérité lui rendra plus de justice (1).

Les explorations anatomiques, les recherches physiologiques, n'avaient pas non plus au commencement du xvii siècle l'importance qu'elles ont acquise ensuite. Bien qu'on disputât sur la circulation du sang, on étudiait néanmoins le célèbre ouvrage de Vesale, De fabrica corporis humani, ou celui de Riolan, son rival, Anthropographia, etc.; mais, en général, dans les maladies, l'humorisme prédominait comme doctrine; ou bien, à l'exemple des anciens, les médecins les plus célèbres s'en rapportaient aux symptômes transformés en signes, et aux simples résultats de l'expérience la plus exacte possible; venait ensuite l'habileté vulgaire et étroite des routiniers empiriques. A vrai dire, sommes-nous donc plus avancés aujourd'hui sur la grande, la véritable médecine, la médecine des causes et des origines des ma-

<sup>(1)</sup> Etas mea, quia perversorum ingeniorum ferax, peradoxum hoc cum aliis multis ridebit, quod tamen posteritas lubens amplexabitur. (De lithiasi, chap. 1x.) Dans mon siècle, fécond en esprits pervers, ceci sera regardé comme un paradoxe dont beaucoup se moqueront; mais la postérité s'en saisira avec empressement. »

ladies? En ce qui concerne la pratique elle-même, notre illustre professeur était parfaitement conséquent à ses principes, n'estimant au fond des théories que ce qu'elles pouvaient avoir de réalisable, et des principes généraux que ce qu'ils ont d'immédiatement applicable. L'admirable simplicité de sa thérapeutique se décèle en tout, et il a raison de s'écrier : Ad bene medendum, quam pauca, sed selecta et probata remedia! or il agissait d'après cet axiome. Il y a dans la plupart des maladies un travail phlegmasique de réaction ou un travail phlegmasique éliminateur, selon la doctrine des humoristes: Gui Patin fut singulièrement frappé de ce phénomène, et il ne vit que l'indication de le contenir, de le modérer, ce que nous faisons encore. Dès lors, la saignée et les purgatifs furent les bases de sa matière médicale; la saignée surtout, c'est là son indication première, sa ressource principale, le point de départ de ses prescriptions. Il saigne partout, il saigne sans cesse, et peu s'en faut qu'il ne regarde ce puissant moyen comme le représentant de la médecine entière. Prodiguer les saignées est à ses yeux la thérapeutique par excellence, la seule même sur laquelle on puisse compter. Les enfants, les vieillards, même caduques, les individus assez chétifs, ne sont guère plus épargnés que les autres. Si on ne saigne pas, on meurt suffoqué de pléthore, on meurt rôti, selon son expression; dans certains cas, ce n'est pas du sang qui sort, c'est de la boue. De là ses déclamations contre les hémaphobes, contre les donneurs d'antimoine, contre les chimistes, contre les apothicaires, ces empoisonneurs titrés, ces cuisiniers d'Arabie. Il ne connaît que la saignée, et, dans une sorte de transport extatique, il cite ce vers de notre vieux poëte Joachim Dubellay:

### O bonne! ô saincte! ô divine saignée!

Quant aux purgatifs, il en fait grand cas; mais il n'a recours qu'aux plus simples, comme le sirop de roses pâles, les préparations de casse, de manne, de rhubarbe; et le Médecin charitable, ouvrage auquel il mit la main pour l'honneur de l'art et la ruine des apothicaires, en est la preuve la plus évidente. On sait son antipathie, sa haine contre l'antimoine, contre ceux qui s'en servaient, et le martyrologe qu'il en a fait. Tout médicament un peu composé lui était suspect, et il y comprenait les eaux minérales, dont il se moque souvent. Mais, comme il arrive toujours, il outrepassa certaines bornes, il devint partial et injuste. Ainsi il repoussa l'emploi de l'opium et celui du quinquina, qui commençait à se répandre, mais dont on ignorait le véritable mode d'administration. Le mithridate, le cardimelech de Doleus, et une foule d'autres compositions bizarres, compliquées, ne furent pas mieux traités; il les dédaigne avec cette raison passionnée, forte, spirituelle, railleuse, dont il a donné tant de preuves. Or, ses opinions eurent b'eaucoup d'influence sur les médecins de son temps; il était difficile de résister à la science, à l'autorité comme aux sarcasmes de cette espèce d'Archiloque de la profession. Du reste, la médecine polipharmaque dont il fut l'adversaire avait de graves inconvénients. et il est douteux que ces longues formules, qu'Apollon

lui-même, disait Huxham, n'aurait jamais comprises, fussent d'une utilité réelle dans le traitement des maladies. Elles favorisaient d'ailleurs le pédantisme de certains médecins, le charlatanisme des apothicaires, double motif pour exciter la bile et provoquer la colère de Gui Patin.

Une chose digne de remarque, c'est qu'en parlant des différentes maladies, il garde le silence sur les affections nerveuses et l'aliénation mentale, deux ordres de maladies si profondément étudiés dans la suite. Ces affections sont d'autant plus remarquables, qu'elles se lient plus étroitement que les autres à la philosophie, à l'étude du cœur humain, à notre état social, aux influences heureuses et funestes de la civilisation sur notre économie. Pour un médecin aussi versé que Gui Patin dans la connaissance des hommes, il est difficile de concevoir un pareil oubli; mais les études médicales sur ces objets étaient alors très négligées, et les anciens, ainsi que l'érudition, semblaient absorber tout le temps du célèbre doyen en dehors de la pratique. En effet, en lisant ses Lettres, il est facile de concevoir la vaste étendue de son savoir et de son érudition. Non seulement il était profond et habile dans son art, mais il cultiva les belles-lettres avec une sorte de curiosité ardente, enthousiaste, et qui ne se ralentit jamais. Aimant les livres par-dessus tout, les recherchant avec goût et prédilection, la perspicacité bibliographique dont il fait preuve est vraiment remarquable. Maintenant que sa réputation a subi l'épreuve du temps, on peut dire que personne ne lui a contesté ce savoir varié, étendu, que

ses contemporains lui reconnaissaient. Langues, histoire, poésie, critique, philosophie, il ne fut étranger à rien: s'il ne parfe pas des beaux-arts, c'est que de son temps ils étaient singulièrement oubliés en France. L'érudition, ayant encore son brillant restet du moyenâge, était surtout en honneur dans certaines classes de la société, et Gui Patin y avait acquis une réputation méritée : aussi avec quelle hauteur de dédain parle-t-il de ces ignorants, nequidem musas è limine salutaverunt! comme il les flagelle de son mépris, comme il les accable de ses moqueries! Il est vrai qu'à cette époque les médecins étaient nourris de fortes études littéraires. plusieurs même enseignaient le grec et la philosophie dans certaines universités. Gui Patin attachait donc avec raison un prix inestimable à ce qu'on appelait si heureusement faire ses humanités. Un des grands motifs de répulsion qu'il avait, ainsi que tout médecin de la Faculté, contre les chirurgiens, c'est qu'en général ceux-ci manquaient d'éducation libérale; dès lors on affectait de les considérer comme la plèbe illettrée, de les placer sur la même ligne que la confrérie des barbitonsores. Gui Patin, lui, ne connaissait que ses malades et ses livres; les premiers pour son devoir, les seconds pour ses plaisirs, et sa bibliothèque était aussi remarquable par le nombre que par le choix des ouvrages qui la composaient. C'est avec cette pleine satisfaction de tout érudit bibliomane qu'il se vante des dix mille volumes si bien rangés dans son étude (1), faisant tout à la fois sa gloire

<sup>(4)</sup> A l'époque de Gui Patin . les médecins se servaient encore de

et son bonheur. Du reste, son style sans pédanterie, sans sécheresse, prouvait la bonne direction de son éducation littéraire; on admire toujours let esprit incisif. ces vives étincelles sorties tout-à-coup puissantes et lumineuses des profondeurs de la science. Cependant. malgré son ardeur à connaître, à rassembler toute espèce de livres, on voit dans ses Lettres que Gui Patin donne toujours la préférence à ceux de l'antiquité; il les regarde comme ses modèles, ses favoris. Les anciens. toujours les anciens, tels sont les éternels objets de son enthousiasme et de son admiration. L'Histoire naturelle de Pline lui semble une incomparable merveille; c'est. dit-il, une grande mer d'érudition où il fait toujours bon pècher. Ailleurs il écrit que ce même Pline et Aristote composent une bibliothèque entière, et qu'avec Plutarque et Sénèque toute la famille des bons livres y sera. père, mère, ainé et cadet.

Si l'on considère néanmoins la vie singulièrement active et laborieuse de Gui Patin, la multitude de ses occupations journalières, l'étendue de ses correspondances, on comprend difficilement comment il parvint à trouver assez de loisirs pour se livrer à l'étude, C'était pourtant les seuls instants où il s'estimait heureux, car il cherchait moins dans les livres la gloriole et le relief de savant, que les jouissances intellectuelles et le bonheur de se mettre en communication avec les plus grands génies de l'humanité. C'est là ce

ce mot, auquel on a mal à propos substitué celui de cabinet: les avocats et les notaires, mieux avisés, ont conservé le premier.

qui explique comment il a pu, malgré ses occupations si diverses, si multipliées, recueillir et conserver cette immensité de notions sur une infinité de sujets qu'on trouve dans ses écrits, sans rien perdre de cette liberté d'entendement qui les juge, qui les ordonne et les considère sous les aspects les plus variés. Cependant Gut Patin, cet homme de conscience délicate, se reproche parfois ces nobles délassements; il a beau dire qu'avec ses livres, il est plus heureux qu'un avare avec ses richesses, » on sent les reproches qu'il se fait dans son for intérieur; volontiers il avouerait avec ses bons amis Simon Piètre, Gassendi et d'autres, qu'il faisait la débauche en lisant Cicéron, Virgile ou Plutarque.

Ces précieux loisirs étaient d'autant plus rares pour cet illustre savant, qu'indépendamment des travaux de sa profession, comme praticien, comme professeur ou doyen, il prit à cœur les intérêts alors très compliqués de son pays. On sait quels troubles agitèrent Paris et la France pendant la minorité de Louis XIV et la régence de sa mère, Anne d'Autriche. C'est alors que la Fronde eut lieu, que des princes, beaucoup de grands seigneurs et surtout le parlement se liguèrent contre le premier ministre, le cardinal de Mazarin. Gui Patin, d'un esprit fier, irritable, médecin et ami de plusieurs magistrats, peu soucieux d'ailleurs d'être courtisan, se ranges parmi les frondeurs, et il prit ce parti avec l'ardeur, l'emportement dont il était capable; il eût fait pour le soutenir des actions dignes de l'ancienne Rome. Aussi, avec toute l'activité d'une tête picarde exaltée, déclare-t-il résolument « que si on vient l'attaquer dans sa maison, il se défendra, quoi qu'il arrive. » Du reste, ces violences de parti pris, ces bravades politico-burlesques s'étaient emparées de toutes les classes, depuis le prince de Condé, le cardinal de Retz, le duc de Beaufort, jusqu'au dernier courtaud de boutique. Les luttes politiques, on le sait, étonnent et brisent les âmes faibles, elles fortifient au contraire les esprits vigoureux. C'est là ce qui arrive à un caractère aussi bien trempé que celui de Gui Patin: il est à la hauteur de tous les événements, il en saisit les causes, il en prévoit les effets avec sagacité; il se calme, il espère, il s'indigne, mais ne s'étonne pas. Placé dans cette bourgeoisie qui acceptait tout du parlement contre Mazarin, il eut pour cet étranger de malheur, cet Italien astucieux, ce pantalon sans foi, ce comédien à rouge bonnet, cet escroc titré, la haine la plus énergique, la plus vivace, la plus enfiellée. C'est une verve de malédiction, une énergie d'insultes, une abondance de sarcasmes, une éruption de quolibets injurieux perpétuelles; il n'est pas de railleries, pas de détails honteux, pas d'aventures scandaleuses qu'il ne dirige ou ne raconte contre l'ennemi commun; il le flagelle sans cesse et parfois sans motif; il a contre lui de ces colères de pensée qui partent d'une rancune acharnée, s'excitent de tout événement, s'alimentent des moindres agitations de la fortune politique. Certes, si sa puissance eût égalé son ressentiment, son éminence le cardinal ministre eût été exposé à de rudes traitements. On a dit que le motif réel d'une pareille haine était qu'un parti de troupes royales avait dévasté la maison de campagne que Gui Patin possédait à Cormeilles. Cela peut être; mais quand on l'a lu.

quand on connaît ses principes, qu'on a écouté pour ainsi dire cette fibre démocratique qui vibrait au fond de son cœur, on peut croire que le motif dont il s'agit n'avait pas grande valeur. En général, il n'aimait pas les grands, il les subissait, et l'on ne peut douter qu'il eût fait écho à cet orateur anglais moderne, assurant qu'à peu de chose près tout gouvernement est une hypocrisie organisée. On reconnaît d'ailleurs dans les sentiments de Gui Patin dans la ténacité de ses opinions, la mâle vigueur des esprits de cette époque. Quoique la société fût saturée de vices et de corruption, déjà on agitait le dangereux et difficile problème de la souverai neté, que dans le même temps Richelieu résolut en faveur du pouvoir, et Cromwell en faveur du peuple.

Ce qui peut excuser la violence de Gui Patin contre Mazarin, c'est l'esprit de rusc, de fourberie de ce personnage. L'audace et le mensonge, ces deux esprits familiers de tout ambitieux intrigant, furent trop souven! ses ressources et ses moyens. « Je ne me butte contre rien et ne me rebute de rien, » tel était son principe, adroit et commode sans doute, mais effleurant la mauvaise foi. D'ailleurs ses immenses richesses, acquises par la vénalité des charges, par des extorsions continuelles, par une simonie infâme, par ses bassesses, ses mensonges, sa couardise dans certaines circonstances, lui avaient aliéné une partie des cœurs de la nation. Les frondeurs étaient donc nombreux et animés par une sorte d'esprit public. On ne saurait nier que Mazarin, si détesté en France et surtout à Paris, n'eût cependant les qualités d'un grand ministre. Dans le même temps que les troubles étaient au plus haut degré de violence, que le cri général était: Point de Mazarin, en 1648, cet habile homme d'État assurait l'Alsace à la France par le traité de Munster. On sait que, onze ans plus tard, en 1659, dans une célèbre négociation, il fonda l'union de la France et de l'Espagne par le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Quoi qu'il en soit, l'homme restait au fond le même; on voyait toujours en lui le ministre rusé, cupide, le financier tortionnaire, le vilain cœur, comme dit le cardinal de Retz, écrasant d'impôts un peuple déjà ruiné par les déprédations de son agent italien, l'infame Particelli Emery, par les guerres précédentes et la rapacité des grands. Or, malgré ses grandes qualités de négociateur, Gui Patin, comme tant d'autres, se souciait fort peu de ces mystérieux penetralia de la politique, dont les résultats d'ailleurs n'étaient ni connus ni évidents: ainsi les reproches dont il l'accable ne semblent que l'expression passionnée d'une vive et juste indignation.

Cette énergique indépendance de caractère se remarque également dans la manière de parler de Gui Patin sous le rapport philosophique. D'une nature vive et emportée, jamais il ne s'écarte des principes de la plus stricte morale; il est homme de bien dans toute la magnificence du mot; la bassesse l'indigne, une mauvaise action provoque sa verve et sa colère; il repousse de toutes ses forces la fausseté, l'injustice, le mensonge et l'hypocrisie. Quoiqu'il aimât à gagner de l'argent par sa profession, on ne voltrien en lui de l'homme avide de s'enrichir par toutes voies et moyens; il se

vanta même d'être complétement guéri de la phylargyrie, il semblait même qu'il trouvat la fortune une divinité trop méprisable pour s'irriter contre elle. Du reste, il a son franc parler sur la philosophie, dont il s'occupe peu en ménéral, se moquant de tout charlatanisme de phraséologie métaphysique. Il n'est sectaire ou adversaire prononcé d'aucun système; on ne peut voir en lui qu'un philosophe pratique, se laissant aller au cours des choses sans manifester le chagrin d'exister un moment pour cesser d'être une éternité. Ce n'est point de l'indifférence, mais, à l'exemple de Gabriel Naudé son confrère et son ami, il appliquait à ces objets cet axiome de jurisprudence: Idem judicium, de iis quæ non sunt, vel quæ non apparent Loin de se perdre dans les brumes idéales et théosophiques de la philosophie cartésienne, qui venait de faire explosion et d'agiter les esprits, il nomme à peine trois ou quatre fois Descartes, et jamais l'ami de celui-ci, le minime et très minime père Mersenne, comme l'a dit si injustement Voltaire (1). Peut-être qu'étant lié avec Gassendi, il évitait de se prononcer: peut-être encore qu'étant lui-même exposé aux attaques des partisans de l'antimoine, craignait-il de nouveaux ennemis, et de provoquer où leurs critiques ou leurs fureurs. Quant à ses devoirs en général, il eut à cet égard une fermeté, une intégrité de conscience qui

<sup>(4)</sup> Le père Mersenne fut, au contraire, un frère minime aussi profend que spirituel; il était lié depuis longtemps avec Descartes, ayant étudié ensemble au collège de La Flèche. Il avait surtout, dit-on, une rare habileté pour se servir des idées des autres; c'est ce qui l'avait fait appeler le bon larron pur Lamotte-le-Vayer.

ne furent jamais mis en doute. Toujours il s'appuie sur la morale née dans nos cœurs, épurée par le christianisme, bien qu'on sente en lui la tutelle classique de la philosophie ancienne en plus d'un endroit de ses lettres. Parfois le fatalisme semble obtenir ses prédilections; il écrit à Spon: «Que voulez-vous! chacun a son vercoquin dans la tête et son bonheur fatal. » Ailleurs son opinion est que sur une infinité de questions. l'homme n'en sait guère plus en sortant de la vie qu'en y entrant; dès lors à quoi bon s'inquiéter sans cesse? Est-il frappé de l'inégalité des conditions parmi les hommes, il s'écrie: Sortes mittuntur in urna, sed temperantur a Domino. Ne dirait-on pas la doctrine de la grace efficace selon les jansénistes? Sans se perdre dans les nuages d'un platonisme symbolique, ni se livrer à l'éternelle inquiétude de la raison humaine, il ne croit pas que les temps aient amené de profondes modifications dans les mœurs et que les hommes diffèrent beaucoup. On a toujours menti, toujours trompé, hic et alibi venditur piper, homines sumus; vérité si énergiquement énoncée depuis par M. de Lamartine :

# « Le siècle en a menti, l'homme n'a pas changé. •

Enfin Gui Patin est-il surpris, confondu de la marche des événements, de la prospérité apparente des méchants, de l'infortune des gens de bien, il se résigne et dit: Je perds pied dans les abîmes de la Providence. Qui reconnaîtrait à ces paroles l'homme de parti fougueux, le hardi pamphlétaire, dont la sagacité mordante et sa-

tirique n'épargne ni les puissants, ni la tyrannie sous quelque forme qu'elle se présente?

Ou'on cesse de s'étonner si une pareille disposition d'esprit, si cette haine prononcée contre le fanatisme, la superstition, les préjugés de toute espèce, si une grande liberté d'expression, acquirent à Gui Patin la réputation d'être fort peu orthodoxe. Bayle dit que le symbole de sa foi n'était pas chargé de beaucoup d'articles, et cela peut être vrai. Cependant, après avoir lu les curieuses Lettres de l'illustre médecin, il reste de l'incertitude sur l'assertion de Bayle. Il est vrai que parfois Gui Patin, adoptant les principes d'une foule de grands hommes, aurait pu faire une profession de foi plus tard formulée par David William: « Je crois en Dieu.... amen. » Souvent aussi il semble soumis à tout ce que la foi exige dans la croyance. Mais pour bien comprendre de pareilles opinions, il faut se rappeler qu'à l'époque dont il s'agit, le protestantisme en France ne manquait ni de vigueur ni de puissance : or, sans qu'il l'avoue, il est aisé de s'apercevoir que l'esprit de Gui Patin est frappé, imbu, pénétré des doctrines de la réforme, ainsi qu'un grand nombre de ses contemporains. Il est tout prêt de dire que Dieu ne nous a point donné la raison pour qu'on croie ce qu'elle réprouve, ce qu'il nomme l'orthodoxie du bon sens. L'édit de Nantes n'était pas révoqué; les querelles, les discussions, les vives controverses religieuses, et, il faut le dire, l'intolérance, la persécution, étaient encore en pleine verdeur : de là cette hardiesse de pensée qui touche à la témérité, qui parfois, il faut le dire, s'exprime avec cette plénitude de force et de sens qui séduit ou captive la raison. Sans l'excuser, on trouve donc ici la cause de ces attaques tantôt graves, tantôt railleuses, souvent acerbes, contre quelques principes religieux. Il est certain que le germe de ce scepticisme se trouve dans Montaigne et dans Charron: il se continue dans Gui Patin, grandit par la redoutable dialectique de Bayle et atteint son apogée sous la plume des encyclopédistes du xviiie siècle; alors on lit « que la foi ne trouve pas son compte avec la bonne foi » (Voltaire): voilà le côté religieux. «La France ressemble à une vipère, tout en est bon, hors la tête » (D'Alembert, 1765): voilà le côté politique. Et toujours ainsi progressivement, jusqu'à ce que le torrent niveleur de la révolution ait renversé toutes les anciennes institutions. Gui Patin s'élève contre certains abus, contre les privilèges sacerdotaux; il repousse l'ultramontanisme bien avant qu'on l'ait défini; il en signale les entreprises, les usurpations; sans distinguer les temps, les époques, il n'épargne pas les moines, et il les peint avec des couleurs très peu flatteuses. En vrai protestant déguisé, la cour de Rome, ses mœurs, ses intrigues, la corruption de quelques membres du haut clergé, sont aussi l'objet de ses attaques. Comment croire qu'il y eût un homme honnête et vertueux dans un pays qui avait couvert de la pourpre ce Jules de Mazarin, saltimbanque à robe écarlate? Tantôt il dit que son père expliquait les quatres lettres S. P. Q. R., par stultus populus, quærit Romam; tantôt il tourne en raillerie les fanfreluches romaines et papimanesques ou le Jupiter capitolin. Il donne cette

définition du cardinal, animal rubrum, capax et vorax; enfin, il se garde bien d'oublier la sanglante épigramme affichée à la statue de Pasquin contre dona Olympia, belle-sœur du pape Innocent X, qui vendait toutes les charges avec une impardonnable effronterie:

## Olympia, olim pia, nunc harpia.

Remarquons que Gui Patin n'était dans ce cas que l'écho de ce qui se disait en France, en Italie, dans toute l'Europe. Seulement il le fait ressortir avec cette vivacité satirique, raisonnée, fille du bon sens gaulois, qui lui était particulière; il sait graver d'un burin acéré les événements et les hommes, ce qu'il voit, ce qu'il apprend, ce qu'il sent; en général, il ne fait pas aimer son siècle.

Il est surtout un corps qu'il n'épargne guère, on peut le croire; c'est celui des jésuites. Puissants, audacieux, entreprenants, ils avaient déjà beaucoup d'ennemis, et peut-être n'ont-ils rien oublié dans la suite pour en augmenter le nombre. Aussi l'agmen nigrum loyeliticum, selon l'expression de Gui Patin, excite-t-il sa bile et sa verve à chaque instant. Mais il épargne les jansénistes et vante beaucoup les Petites lettres (les Provinciales), n'en connaissant pas l'auteur, dont il était loin d'apprécier le génie.

En définitive, Gui Patin attaquait plutôt la forme que le fond. D'une franchise touchant à l'imprudence, il ne voit pas assez qu'on peut tirer de ses assertions des conséquences fort loin de sa pensée, précisement ce qui est arrivé à une foule d'écrivains dans le xviii siècle, si bien nommé l'âge critique de la France. Gui Patin était croyant; il ne met jamais en doute les fondements du spiritualisme. Il est donc très difficile de comprendre ce jugement de Charpentier sur ses écrits : Sunt nonnulla quæ medicum nimis sapiunt. Qu'a voulu dire par là l'obscur doyen de l'Académie française? Une simple assertion peut-elle donc suffire? Sur quelques points, il est vrai, Gui Patin est toujours prêt à répéter: Credat judœus apella et non ego; volontiers il eût dit: « Je pardonne au dogme de l'enfer d'être absurde, mais je ne lui pardonne pas d'être atroce, » mot attribué à La Monnoie, et répété depuis par de l'Isle de Salles, mais il n'en est pas de même quand il s'agit des grands principes religieux. A travers ses boutades son ironie, ses sarcasmes, on reconnaît toujours les candides accents d'un cœur pur et sincère. Avec quelle force il s'élève contre les préjugés, les bassesses, les folies, la corruption! Avec quelle conviction il plaide en faveur de la raison, de la justice et du bon droit! Que de remarques pleines de sens, que d'observations justes, profondes, de railleries spirituelles, de traits fins et mordants, de portraits vigoureusement dessinés! S'il ne plane pas sur ses contemporains du haut d'une sagesse supérieure, il faut avouer ses apercus profonds sur la société de son temps, et même sur l'avenir; on dirait qu'il a l'intuition instinctive d'un ordre social fondé sur l'égalité des droits devant la loi comme devant Dieu. Que, dans l'explosion de son indignation, il prenne quelquefois l'abus pour le principe, les écarts pour la règle établie, on peut en convenir; mais il ne faut pas s'y méprendre, quand il raille la sequelle papimanesque, rien de plus évident qu'il ne blame que l'adresse captieuse, la souple habileté de certains membres du clergé, ou les fureurs hypocrites et bouffonnes de quelques prédicateurs.

Dans la première moitié du xvii° siècle, au temps de la Fronde, la corruption des moines et du clergé était portée à un incroyable degré. Dans les rangs supérieurs, on trouvait le cardinal de Richelieu, ce prêtretyran écrasant tout de son pouvoir; Mazarin, trompant et volant sans cesse; le cardinal de Retz, intriguant avec une hardiesse cynique dont il ne se cache nullement, prêchant la révolte avec une soutane criblée de coups d'épée; homme qui dut beaucoup à son bonheur de pouvoir appliquer à de grandes choses le génie des petites âmes, l'esprit d'intrigue; puis au-dessous d'eux, une foule d'hommes se servant de la religion pour aider leur ambition, pour satisfaire leur cupidité, véritables filous de dévotion, comme dit Scarron, qui n'avaient que l'apparence de la foi sans en avoir la sincérité, encore moins l'abnégation. Aussi était-ce à cette époque que Molière concut et écrivit Tartuse, qui parut quelques années plus tard. Gui Patin a donc pu peindre avec franchise les mœurs cléricales de son temps. Encore s'il n'y avait eu que des préjugés; mais le fanatisme persécuteur n'épargnait pas quiconque pensait avec une certaine liberté. C'est ainsi que Giordano Bruno fut condamné au feu à Venise en 1600, pour son livre, Spaccio della bestia trionfante; que ce pauvre fou Vanini, dont l'athéisme ne fut jamais prouvé, avait été

conduit au même supplice après qu'on lui eut arraché la langue, en 1619. Or, le célèbre auteur des Lettres avait atteint sa dix-huitième année quand le malheureux Urbain Grandier fut également condamné au feu pour satisfaire la basse vengeance de Richelieu. Gui Patin était même dans la force de l'âge et de la raison quand se poursuivit le procès de l'illustre Galilée. Ce fut le 22 juin 1638 que ce grand homme disait devant l'ignorance et la haine conjurées : « Moi, Galilée, âgé de soixante-dix ans, agenouillé devant vous, éminentissimes cardinaux, inginochio avanti di voi, etc.; » c'est-à-dire qu'il s'avouait coupable d'être un homme incomparable et d'avoir raison; car on le forçait à dire que le mouvement de la terre devait être considéré comme une absurdité, comme une erreur, comme une hérésie. Peyresc prononça dès cette époque la sentence de la postérité: C'est Socrate condamné pour la seconde fois. Jamais on n'a mieux dit sur cette ignominieuse persécution, que l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg appelle si lestement l'historiette de Galilée. Cependant qu'on juge tout ce que de pareils actes retentissant d'un bout de l'Europe à l'autre, devaient produire d indignation sur l'esprit irritable. l'ardente imagination et le cœur honnête de Gui Patin.

Mais, indépendamment de ces faits odieux recueillis par l'histoire pour la leçon des peuples et des rois, où ne saurait croire combien de préjugés, de superstitions, de coutumes ridicules, étranges, atroces même étaient répandues dans toutes les classes au temps de Gui Patin. On croyait encore aux sortiléges et aux maléfices; le parlement faisait torturer et brûler les sorciers. Le crime de magie et de possession était le crime de ceux qu'on ne pouvait accuser d'une autre manière. Urbain Grandier fut condamné, d'après la déposition d'Astaroth, de l'ordre des séraphins, chef des diables qui possédaient les religieuses, puis des démons Cham, Uriel, Jabulon, etc.; et beaucoup de gens avaient foi dans de pareils témoignages (1). Honri IV sit tirer l'horoscope de son fils Louis XIII, à sa naissance, par son médecin Larivière. On eut grand soin de tenir un astrologue caché près de la chambre d'Anne d'Autriche quand elle mit Louis XIV au monde. Ainsi, en même temps que régnaient une civilisation progressive, de brillantes formes de politesse, de galanterie maniérée, dans quelques classes de la société, un défaut complet de lumières, des pratiques superstitieuses, des coutumes barbares. un aveugle fanatisme, fruit de l'ignorance et des dissensions religieuses, avaient pénétré toutes les classes de la population. Comment Gui Patin, d'un esprit supérieur, ami de Gassendi, tantôt appelé le saint prêtre. tantôt considéré comme un athée; de Gabriel Naudé. auteur de l'Apologie des grands hommes accusés de magie (1625), pouvait-il voir de sang-froid les habitudes, les préjugés odieux ou ridicules de la multitude, et dont les grands n'étaient pas exempts? Voilà ce qu'on peut dire pour expliquer, sinon pour justifier, son déicolisme



<sup>(1)</sup> Il faut pourtant en excepter quelques personnes judicieuses, et surtout des magistrats, des médecins dont le rapport finit par cette conclusion, pleine de sens et de raison: Piura ficia, a natura multa, a stemome nulla.

apparent, pour atténuer la réprobation légitime de quelques folles saillies d'un esprit vif et hardi.

Si maintenant nous considérons Gui Patin comme auteur et écrivain, ici s'ouvre un large horizon de faits et de réflexions qui contribuent singulièrement à le faire connaître. A dire vrai, ses œuvres scientifiques ne se recommandent ni par le nombre ni par le choix des sujets, bien moins encore par l'élévation des vues ou la force de conception. Livré presque tout entier à une pratique étendue, aux devoirs du professorat, à ceux de doyen, et, il faut le dire, à de vives disputes contre les partisans de l'antimoine, contre les chirurgiens, les apothicaires, il n'avait ni le temps, ni ne prenaît le souci de cette longue et patiente élaboration qu'exige un de ces livres qui restent dans la science. Voici pourtant ceux qu'on a recueillis d'après des recherches assez minutieuses:

- 1° Sa thèse: An totus homo, natura sit morbus? Aff. 164h.
- 2º De valetudine tuenda, per vivendi normam, usumque legitimum rerum, ad bene, salubriterque vivendum necessarium. Parisiis, 1649.
- 3º Notæ, in Nicolaï Ellain, tractatum de peste, etc.; 1645 et 1649.
  - h° Quæstio de Sobrietate. Parisiis, 1647, in-4°.
- 5° Caspari Hoffmanii, notæ in apologiam pro Galeno, 1665, in-h°.
- 6° Un traité *De Elephantiasi*, publié en français en 1632, à la suite du *Médecin charitable*, œuvre de Philippe Guybert, frappé d'apoplexie le 21 juillet

1633 (1). Gui Patin lui-même n'en faisait pas grand cas, et il écrit à Spon de n'y attacher aucun prix.

Du temps de la Fronde, un médecin de Paris, nommé L. Martin, publia une traduction en vers burlesques de *l'Eschole de Salerne*, et qu'il dédia à Scarron. Quelques bibliographes ont avancé que le traducteur véritable n'était autre que Gui Patin. Il n'existe aucune preuve pour appuyer cette assertion (2).

Il est probable encore que Gui Patin travailla au Martyrologe de l'antimoine, ainsi qu'à une foule d'ouvrages, de pamphlets, de thèses, qui parurent dans les écoles pendant la première moitié du xvii siècle, mais dont la perte n'est nullement regrettable.

Voilà donc, si nous ne nous trompons, ce qu'a produit le savant renommé, le praticien distingué, l'illustre professeur du Collége de France, le digne et fier représentant de la Faculté de médecine. Que sont devenus de pareils travaux? où les chercher maintenant? Par leur peu de valeur, ne sont-ils pas à jamais perdus dans le gouffre de l'oubli? Ainsi le nom et la gloire de Gui Patin ont survécu précisément par une œuvre à laquelle lui-même n'attachait pas une grande importance, par sa correspondance avec quelques amis, en un mot par ses Lettres. Mais aussitôt que ces lettres parurent, du moins en partie, elles attirèrent au plus haut point l'at-

ı.

<sup>(4)</sup> A l'occasion de son livre, les apothicaires lui intentèrent un procès, mais il le gagna, et la Faculté le dédommagea des frais, qui s'élevaient à 43 livres 45 sous; les trois premières éditions furent dédiées à Gui Patin.

<sup>(2)</sup> Le libraire J. Hénault dédia à Gui Patin l'édition de Paris, 1651, in-4°.

tention publique. On les lut avec le plus vif intérêt dans toute l'Europe. Le succès même de cette publication fut tellement complet, qu'aussitôt qu'on en annonçait de nouvelles, les libraires se hâtaient de les faire imprimer. On vit pour des lettres écrites réellement, traitant d'objets graves, ce qui eut lieu depuis pour l'agréable fiction des Lettres persanes.

Lorsqu'on a lu celles de Gui Patin, on cesse d'être étonné de leur immense succès; il est, en effet, peu de lecture aussi attachante et aussi instructive. Quand un livre a reçu l'empreinte profonde des passions de l'époque où il a été conçu, il offre toujours un intérêt puissant qui le fait vivre; bien plus encore quand le style ou la forme met parfaitement en relief les pensées de l'auteur. Or, les Lettres dont il s'agit réunissent au plus haut degré ces deux avantages; tout y est présenté sous les aspects les plus divers, tantôt graves et sérieux, tantôt plaisants et légers. C'est une dialectique vigoureuse, mêlée de réflexions profondes et de traits d'une mâle éloquence; c'est l'expression la plus vive de l'esprit de parti, c'est l'éclat de la passion bonne ou mauvaise, c'est la moquerie incarnée, le bon sens le plus net, le cri de l'indignation, le rire amer du mépris, le trait acéré du sarcasme dans ce qu'il a de plus pénétrant. Dès le commencement on s'apercoit que tout coule de source et d'abondance; rien de cherché, rien d'apprêté, rien qui sente l'effort; point d'oripeaux à effet et brillantés. Gui Patin est toujours original, toujours naturel, et de ce naturel que donne la raison appliquée à la recherche de la vérité. Dédaignant d'être habile, fort au-dessus de ces puérilités pédantesques qu'on a honorées du nom de rhétorique, il converse uniquement avec son lecteur. Loin d'être un artiste en phrases, occupé de ce fard de style d'un auteur de profession, on trouve en lui un homme à libres allures, disant fièrement et hautement ce qu'il pense. La promptitude du trait, le tour et la vivacité de l'expression, énergique ou adoucie, mêlée de sel ou de miel, la hardiesse du mot, la saillie imprévue, la familiarité charmante et naturelle, prouvent l'étendue et la flexibilité d'esprit de cet illustre savant. Peu d'écrivains ont mieux su, comme on l'a dit, darder sa pensée et l'enfoncer dans l'attention. On sent qu'il y a toujours en lui un excédant de sève et de fougue juvénile. Gui Patin a surtout une supériorité incontestable dans l'art difficile et délicat des portraits en peu de mots, et la faculté précieuse de donner à ses idées souvent justes une expression toujours heureuse. Quoi qu'on en ait dit, ces Lettres sont l'œuvre d'un bon esprit et d'un homme de cœur qui sait allier la hardiesse, ou si l'on veut la ténacité de la pensée aux exigences de l'honnête et du juste.

Ge qui précède doit faire aisément présumer que le style est parfois bizarre et incorrect. Gui Patin, nous l'avons dit, n'était pas rhéteur et n'avait nul souci de le paraître : aussi la phrase coule de sa plume comme elle jaillissait de sa pensée, vive, animée, sérieuse, familière, marquée d'une forte empreinte, mais souvent peu châtiée; et pourtant, il est rare que la raison ait été mieux armée de force et de logique; jamais l'épigramme n'a été lancée avec plus de justesse, de sans-gêne et de

belle humeur. Soit qu'il donne carrière à la mobilité de ses inspirations, à l'entrain de ses idées, à la pétulante vivacité de son esprit; soit qu'il jette des apercus profonds sur notre destin, sur les sciences, sur les événements politiques, sur les mœurs, car, ainsi qu'il le dit, ses Lettres sont de la marchandise mélée, on peut être sùr qu'il plaira et qu'il instruira. On se représente touiours, depuis Molière, un médecin de cette époque comme un pédant roide et gourmé, écrivant en style Purgon, toujours prèt à cracher du grec et du latin : eh bien, qu'on lise ces Lettres, et l'on sera pleinement détrompé. Certes, le lieu commun, ce signe évident de servitude intellectuelle, en est sévèrement banni; tout est facile, spontané, fécond et varié. Madame de Sévigné dit du père Bouhours : L'esprit lui sortait de tous les côtés. Jamais l'application de cette réflexion ne fut peut-être plus juste que pour Gui Patin. Il ne s'agit pourtant pas seulement dans ces Lettres d'un feu d'artifice de mots piquants et de plaisanteries; on y trouve encore un savoir réel et substantiel, on vit constamment sous le charme d'une causerie tout à la fois instructive, sans cesser d'ètre spirituelle et agréable. L'auteur prend aisément tous les tons, depuis le plus grave jusqu'au plus enjoué, depuis le rire amer et sardonique du philosophe chagrin jusqu'à la cynique jovialité de Rabelais.

Une chose qu'on ne saurait contester, c'est que, quand on a lu ces Lettres, la société où vivait Gui Patin est parfaitement connue. Il semble qu'on voit agir, parler, vivre l'auteur, ainsi que tout ce qui l'entoure, sa famille, ses amis, ses confrères, ses contemporains; on est complétement au fait de leurs passions, de leurs intérêts, de leurs affaires; on s'identifie en quelque sorte à cette société active, remuante, passionnée, à ses mœurs, à ses usages, aux troubles qui l'ont agitée. C'est le point de vue le plus vrai, le plus sûr, parce qu'il est plein de faits, de mouvement, et comme palpitant de réalités.

Assurément on ne se douterait guère que ces Lettres aient été écrites à l'époque où l'hôtel de Rambouillet exerçait son empire sur la littérature, que c'était le temps des précieuses, des raffinés d'amour, car on n'y trouve absolument rien des finesses de ce petit bel-esprit alors en pleine faveur. C'est une plume vigoureuse, spirituelle, qui, sans platitude rectiligne et ennuyeuse de style, discourt à l'aise sur une infinité de sujets; on y reconnaît un de ces libres penseurs qu'enfanta le protestantisme, ayant quelque chose de la sévérité des sectaires du moyen-âge. L'érudition, les sciences, les belles-lettres, les événements, les querelles politiques et scientifiques, les peintures de mœurs en sont le fond et la substance; en un mot, on y vit du siècle même de Gui Patin. « Les recueils épistolaires, dit M. de Chateaubriand, quand ils sont longs, offrent les vicissitudes des âges; il n'y a peut-être rien de plus attachant que la correspondance de Voltaire, qui voit passer autour de lui un siècle presque tout entier. » Sans prétendre établir de comparaison entre le patriarche de Ferney et notre auteur, on peut néanmoins dire qu'ils ont quelques rapports en effet, avec la différence des temps, du moins de la position. Gui Patin est souvent, comme Voltaire, fécond et pittoresque, conteur amusant, journaliste instruit, varié, enjoué, subtil raisonneur; on sent partout l'abandon, l'essor facile du cœur et de la tête; rien n'annonce le pénible labeur de la pensée. Le style de Gui Patin est plus vif, plus énergique, mais moins correct et moins sin que celui de Voltaire; d'ailleurs les grands ouvrages, l'honneur de la langue française, n'avaient pas encore paru. Selon le goût du temps, à l'exemple de Montaigne, de Charron, de Pasquier, etc., les lettres de Gui Patin sont coupées de citations latines; mais ces phrases d'un autre idiome, loin de rendre le style moins vif, lui donnent au contraîre le nerf et le piquant de la variété, comme une saveur des écrivains du xvi° siècle.

Avouons-le cependant, on a reproché de tout temps à Gui Patin son ironie, sa médisance, une sorte d'acrimonie injurieuse; son nom même n'est guère prononcé qu'avec l'épithète de satirique. Il est certain qu'on ne doit pas chercher en lui le critique austère, impartial, qui discute sans colère, blâme sans passion, admire sans entraînement. Souvent emporté par l'indignation, il manque de cette retenue qui rend la plaisanterie agréable sans qu'elle soit blessante ou odieuse. Mais, qu'on le remarque, Gui Patin est l'écho des animosités et des rancunes contemporaines, il en est pour ainsi dire pénétré, saturé; de là ses vives sorties, ses bouillonnantes impatiences, ses raptus de bile contre le Mazarin, contre les grands, contre les financiers, les maltôtiers, les politiques, enfin contre ceux qui à l'exemple du comte de Brion, dit le cardinal de Retz, font un salmigondis perpétuel de dévotion et de péchés. Mettant sa profession au-dessus de tout, il pousse cet attachement jusqu'à l'égoïsme, à l'injustice, contre les chirurgiens, les apothicaires; toute critique, dans son style vert et apre, ressemble beaucoup à une polémique de dénigrement et de colère. On doit voir ici l'effet d'un caractère sensible, ardent, emporté, et il était très aisé de faire déborder le vase de sa mansuétude. Le malheur est qu'il avait cette profonde connaissance des hommes qui touche de si près au mépris qu'on en fait. Assez roide et fier, il savait reconnaître et honorer ce qui tient à l'hiérarchie sociale, témoin l'attachement respectueux qu'il eut toujours pour certains hommes haut placés, notamment pour le président de Lamoignon: or, il n'était pas homme à confondre la déférence avec le servilisme; bien avant le poëte Burns, il pensait que le rang d'un homme n'est que l'empreinte d'une monnaie, l'homme lui-même en est le métal.

Mais, comme nous l'avons fait remarquer de ses principes religieux, quand on blâme Gui Patin de sa médisance, de sa causticité, conçoit-on bien l'état de la société de son temps et les passions qui l'agitèrent? Consultez les historiens qui en ont fait le tableau, et vous verrez que dans cette société les choses étaient pleines de violences et de vices, les hommes remplis d'injustice et de corruption. Qu'on se garde d'oublier qu'alors les nobles et les gens titrés se considéraient réellement comme une espèce à part, pétrie d'un limon supérieur; la bourgeoisie la plus riche n'entrait pas dans l'exception, elle maintenant la nation souveraine; un effroyable arbitraire écrasait les citoyens; ou la servitude ou la révolte, telle était l'alternative des gens un

peu élevés. La noblesse, le clergé, étaient exempts d'impôts; le scandale de la vénalité des charges était porté au plus haut degré; les corvées, les exactions de tout genre ne laissaient aucun répit au peuple; puis venaient les luttes des grands corps, les déchirements, les révoltes, les partis de soldats répandus dans les campagnes, les duels, les assassinats fréquents, les disettes répétées. Le pain était très cher et le reste à proportion, en sorte que les souffrances du peuple étaient extrêmes. Partout un manque absolu d'ordre et de législation intelligente, ou bien des règlements gênants, absurdes, contradictoires. Louis XIV régnait, mais il ne gouvernait pas encore, et Colbert n'était qu'un commis. Qui s'étonnera maintenant de voir un homme de la hauteur d'esprit et de cœur de Gui Patin s'indigner contre un semblable état de la société, dire crument la vérité, déchirer le masque de certains hommes, et s'écrier que son temps est la lie des siècles, venimus ad fecem sæculorum?

Quelques personnes, ne jugeant Gui Patin que d'après sa réputation de causticité, n'ont vu en lui qu'un narrateur indiscret et menteur, un écrivain sans gravité aucune, ou même, il faut le dire, un railleur impie, une espèce de satan-bouffon, indigne de toute créance. Mais les critiques qui ont proféré de pareils jugements ou n'avaient pas lu les lettres dont il s'agit, ou n'avaient pas réfléchi aux événements et aux mœurs du temps de la Fronde, à l'état de cette société encore barbare sous bien des rapports. Vi geritur res, la force décide de tout, dit souvent Gui Patin. Toujours

est-il qu'à part quelques préjugés de robe ou de position, avec le ton rude et acerbe de son style, il proclame la vérité; il ne sait pas plus la farder que la cacher.

Ajoutons encore une remarque importante, c'est que ces lettres n'étaient point destinées à la publicité. Le lecteur ne doit jamais l'oublier, il s'agit d'une correspondance intime; ce sont des confidences faites pour ainsi dire de cœur à cœur, d'un ami à un ami; il est aisé de s'en convaincre en les lisant. Or, personne n'ignore cette liberté de pensée, d'expression, qui a lieu dans de pareilles correspondances. D'un côté, le style manque de cette pureté, de cet apprêt que prend tout auteur destinant son œuvre à l'impression; puis la forme épistolaire permet de dire ce qu'on tairait devant le public. C'est dans l'intimité, c'est dans le huis-clos de l'amitié, pour ainsi dire, qu'on trouve cette arrièreboutique de la conscience dont parle Montaigne. Eh bien, l'on doit se féliciter qu'il en ait été ainsi pour Gui Patin: ses lettres sont peut-être moins ornées, moins bien écrites dans le sens académique; mais la force, la verve, la spontanéité passionnée, auraient probablement disparu, précisément ce qui en fait la valeur et le charme, ce qui excite l'intérêt et soutient l'attention du lecteur. En général, trop de purisme énerve et rend timide. Cette réflexion n'a point échappé à Bayle: « Si, dit-il, les lettres de Gui Patin eussent été destinées à la publicité, nous trouverions moins de faussetés dans son ouvrage (1), mais aussi nous n'y verrions pas au na-



<sup>(1)</sup> Faussetés qui n'ont jamais été démontrées au moins pour le plus grand nombre, quoi qu'en dise le célèbre critique.

turel son esprit et son génie; nous n'y rencontrerions pas tant de faits curieux, ni tant de traits vifs et hardis qui divertissent et font faire de solides réflexions. »

Toutefois qu'on se garde de confondre cette gaieté railleuse, ces vivacités originales et naïvement caustiques de l'esprit, avec les qualités du cœur. Plus on lit Gui Patin, plus on acquiert la preuve que ces dernières étaient chez lui excellentes. Délicat, modéré, il aime les honneurs, les dignités, les richesses même, mais il ne fait aucune bassesse pour les atteindre et les posséder; personne ne fut moins affamé que lui de servilité lucrative. Si bien souvent il n'a pas la réserve du mot, il a toujours celle de la conduite et des procédés. La nécessité, cette bonne déesse de l'homme fier et pauvre, l'avait forcé dès sa jeunesse au travail, et par là de se frayer un chemin honorable. Outre son esprit et son savoir, il avait aussi le savoir-vivre, le ton d'un homme bien élevé, quoique incapable de ces mille petites lachetés qui achètent le repos et le bien-être parmi les hommes. Il va chez le président de Lamoignon, comme nous l'avons dit, il y dine souvent; mais ce n'est pas là un parasite quêtant sa repue-franche, c'est un convive distingué avec lequel l'illustre président aime à s'entretenir. On a dit que chaque fois qu'il y dinait, on plaçait un louis sous sa serviette. Outre qu'il ne parle nullement de ce fait, il faudrait seulement, en supposant qu'il soit vrai, le considérer comme une chose passée en coutume générale, et à laquelle il n'attachait aucune importance.

La rude franchise de Gui Patin, ses opinions haute-

ment soutenues, contre la troupe stibiale ou stugiale, selon son expression, lui attirèrent des ennemis acharnés parmi ses confrères. Un certain Allemand, noinmé J. C. Axtius, aujourd'hui tout-à-fait inconnu, accuse même l'illustre médecin d'avoir voulu empoisonner son fils avec l'antimoine, qu'il croyait être un poison, mais qui, contre son attente, le guérit heureusement. Cette calomnie se lit dans une lettre sur l'antimoine, jointe à un traité De arboribus coniferis, Gênes, 1679. Mais, par sa probité, par son désintéressement, par son ardeur à soutenir les intérêts de la corporation, Gui Patin eut aussi des amis qui lui restèrent constamment fidèles. Disons la vérité, il savait haïr, selon le psalmiste, de cette haine parfaite et cordiale qui n'omet rien, ne passe rien, ne transige sur rien: aussi sa haine était-elle tenace et redoutable. Le cardinal de Mazarin fut toujours pour lui un fourbe, un exacteur, un intrigant, l'homme de malheur de la France et de Paris en particulier. Plusieurs confrères et notamment Guénaut (1), qui dans sa pratique se servait de l'antimoine et de petits grains (l'opium en pilules), ne songeant qu'à garnir sa pochette et gagner l'écu blanc, etc., n'ont jamais trouvé grâce devant lui. Ce n'était pas envie, car il était célèbre, riche et haut placé; ni désir de nuire : c'est qu'il avait la ferme, l'intime conviction que l'antimoine était

### (4) On connaît ces vers de Boileau:

Guénaut sur son cheval en passant m'éclabousse.

On compterait plutôt combien dans un printemps, Guénaut et l'antimoine ont fait mourir de gens. (Boileau, Satires.)

un véritable poison, et que l'employer c'était méconnaître ce qu'on doit à l'humanité et à l'art. Les médecins de la cour furent également en butte à la virulence de ses attaques; il les nomme sans plus de façon, aulici medicastri, et alii nebulones. Mais il faut savoir qu'à cette époque, les charges de médecins de la cour étant vénales, se vendaient au plus offrant; il ne s'agissait que d'avoir de l'argent pour acquérir le privilége de soigner la santé du roi de France et de sa famille: or, voilà ce que ne pouvait comprendre ni accepter l'illustre docteur (1). Les succès d'intrigues et d'habileté stratégique si communs dans sa profession, lui étaient particulièrement odieux, d'autant plus qu'il méprisait également dans un médecin le ton doucereux, la courtoisie pateline, qu'il assimilait à la servile souplesse d'une garde-malade. Souvent il s'indigne contre les frelons scientifiques toujours prêts à s'emparer du butin de la ruche, ou contre la foule des médiocrités aspirantes se groupant autour des médiocrités parvenues. Alors il lance des traits passablement vifs, toutefois sans trop d'exagération, et surtout sans intention visiblement calomniatrice, même sous le secret de l'amitié et d'une correspondance intime. S'il est parcus laudator, pour me servir de son mot, au moins l'est-il aussi de cet encens que l'intérêt prodigue à la puissance. Son crayon dessine, il est vrai, ses adversaires avec une vivacité satirique; mais ce crayon ne finit jamais, quoi qu'on en ait dit, par



<sup>(4) «</sup> Le roi en faisant la maison de M. le duc de Berry, donna à M. Fagon la charge de premier médecin de ce prince, pour la vendre à qui il voudrait. » (Fontenelle. Éloge de Fagon.)

s'assiler en stylet; vérification faite, l'histoire a presque toujours consirmé ses jugements.

On comprend facilement qu'on ne doit pas chercher dans Gui Patin cette philosophie douce qui provient d'une sensibilité exercée aux épreuves comme aux joies du cœur, aucune de ces effusions oratoires qui s'adressent à l'âme et veulent persuader par l'émotion. Ce n'est ni dans son caractère ni dans ses habitudes; mais aussi quel fonds de philosophie élevée et de mâle probité! quelle force, quelle vigueur d'esprit! Ce qui frappe surtout en lui, c'est une exquise netteté de jugement, une pénétrante sagacité qui va droit au fond des choses, qui dans une affaire importante en signale d'un trait rapide le point précis et essentiel : or, le même esprit a inspiré ses lettres et sa conduite. Si sa passion l'emporte, c'est toujours pour ce qu'il croit ètre les intérêts de l'état ou l'honneur de sa corporation, et néanmoins il était bienveillant, généreux, dévoué; il avait une bonté qui ne venait chercher qui que ce fût, mais qu'on trouvait dans l'occasion. Sa reconnaissance pour Simon Piètre, son maître, pour son protecteur Riolan, malgré le caractère difficile et pichrocole, selon son expression, de ce médecin, sa constante amitié pour Gassendi, pour Gabriel Naudé, ses regrets sur ce dernier, dixneuf ans même après l'avoir perdu, prouvent que son cœur n'était nullement insensible. Puis quels souvenirs touchants et respectueux pour la mémoire de son père et de sa mère, quelle tendresse pour ses enfants, pour sa famille, pour ceux avec qui il a passé sa licence ou qui lui ont rendu de légers services, bien qu'il nous 1



manque quelques détails biographiques! Malgré sa vivacité sarcastique, à travers l'écrivain passionné on sent partout la bonne tête, le bon cœur, l'esprit solide, lumineux, ce sens droit et juste, l'œil d'une raison exercée. Plus il avance en âge, plus on s'aperçoit que ses sentiments s'épurent ét s'élèvent. Il est certain que si, dans sa vieillesse, il eût, comme Voltaire, joué dans la comédie le rôle de vieux bonhomme de père, peut-être ne l'eût-il pas aussi bien rendu; mais il l'était en réalité, et il le prouve dans mille occasions.

En raison de la franchise de ses aveux, Gui Patin n'avait donc rien de ces natures moyennes et tempérées qui font le bien, qui font le mal avec le mème laisser-aller. C'est un de ces caractères complets, tranchés, fortement en saillie, de plus en plus rares par les progrès de la civilisation. Sans orgueil comme sans une hypocrite modestie, il se met à sa place, dédaignant du reste ces petites passions qui gaspillent et épuisent peu à peu les forces de la vie. Une imagination vive, une volonté forte, énergique, s'exerçant toujours sur des objets graves, sont les traits distinctifs de son esprit; telle fut l'origine de cette abondance de savoir, de ces heureux jets de saillies et de raison. même de ce rire d'un méprisant et hautain sardonisme, le cachet particulier de son intelligence et de son mérite. Il faut ajouter que, malgré sa fougue, il conserva toujours une âme loyale et qu'il mit en pratique le sentiment des devoirs d'un homme d'honneur et d'un bon citoyen; lui aussi était de ceux qui complètent la dignité du talent par la dignité de leur vie.

Autant qu'on peut en juger par ce qu'en disent les contemporains et par les portraits que nous avons, la figure de Gui Patin exprimait parfaitement ce qu'il était. Le feu de l'intelligence se reflétait sur sa physionomie expressive et mobile. Dans le portrait moral qu'en a fait Vigneul-Marville (dom Bonaventure d'Argone). et qui se trouve au commencement de la plupart des éditions de ses Lettres, on dit qu'il avait quelque chose des traits de Cicéron dans la figure. Rien de plus faux que cette assertion, du moins si l'on en juge par le portrait que possède la Faculté de médecine de Paris, et donné par un des descendants de l'illustre doyen (1). Ce portrait indique la force morale, l'énergie, la droiture, quelque chose d'austère jusqu'à la rudesse, en mème temps de fier, d'ironique et de narquois. La largeur du front, ce signe des prédestinés aux grandes choses, l'étincelante malice de son œil, le pli méprisant de sa lèvre, jusqu'à la pose, jusqu'au mouvement de la tète, font voir l'homme incapable de s'abaisser devant quiconque serait indigne de son hommage. Un auteur contemporain a écrit qu'il avait dans la physionomie quelque chose du renard, cela est possible, et de plus l'air méchant, le regard vipérin; j'ignore sur quoi se fonde cette dernière assertion que rien n'appuie. On s'accorde à lui donner une figure spirituelle et caractéristique, bien loin de ce galbe insignifiant et moutonnier qu'on retrouve dans quelques uns de ses portraits.

Au reste, l'expression de la physionomie, on le sait,

<sup>(1)</sup> Portrait place en tête de cette édition, et que nous devons à l'obligeance de M. Orfila, doyen de la l'aculté de médecine.

dépend non seulement de l'âge, mais encore des événements de la vie; il n'en est pas un peut-ètre qui ne laisse son empreinte sur nos traits: Gui Patin en est sans doute un exemple. Quoique heureux sous plus d'un rapport, la nature et la fortune le traitèrent parfois cruellement. De ses cinq enfants, il n'en conserva que deux. Robert Patin fut l'aîné de tous. Né le 11 août 1629. son père lui fit suivre la carrière médicale; il résigna même pour lui, en 1667, sa chaire de médecine au Collége de France. Toutes ses espérances furent cruellement décues; il eut à se plaindre de ce fils, qui mourut phthisique, dans la maison de campagne de son père, à Cormeilles en Parisis, au mois de juin 1670. Mais son enfant de prédilection, l'objet de sa plus vive tendresse fut son second fils, Charles Patin, né en 1633. A tout instant il vante, il exalte le prodigieux esprit, les grandes qualités de son cher Carolus, et il faut avouer que le cœur paternel n'était pas aveugle. Charles Patin, destiné d'abord au droit, s'adonna ensuite à la médecine; mais, peu fidèle à cette étude, il se distingua surtout dans les recherches d'antiquités et la science numismastique. On a de lui sur ces objets des ouvrages encore estimés des savants. Or, qu'on juge du chagrin qu'éprouva son père, lorsque ce fils chéri fut exilé, sans qu'on ait jamais su la véritable cause d'une pareille sévérité du gouvernement de Louis XIV; et cet exil dura toute sa vie, car Charles Patin mourut professeur à Padoue, en 1694 (1). A cette cause de chagrin s'en joignirent

(1) On peut consulter à cet égard différents dictionnaires biographiques, et notamment celui de Bayle, article Gui Patin, article d'autres non moins poignantes: le cardinal de Mazarin, triomphant de ses ennemis, avait gouverné la reine et par conséquent la France; il fut reçu avec pompe dans ce même Paris d'où il fut si outrageusement banni. Son pouvoir était affermi, ses ennemis vaincus, ses richesses immenses; et quand il mourut, il ne lui manquait que le titre de roi, il en avait la puissance.

Il n'est pas jusqu'à l'antimoine, cet odieux médicament qui excita si long temps sa verve et sa colère, cette cause incessante du tumet jecur... difficile bili de l'illustre auteur des Lettres, qui ne fut la source d'un vif chagrin. Beaucoup de médecins s'abstenaient de l'employer, mais d'autres s'empressaient d'y recourir dans une foule de cas et d'en vanter les bons effets. Lorsque le jeune roi Louis XIV tomba malade à Calais, en 1656, on attribua son rétablissement à l'emploi du vin antimonié. Les historiens rapportent même qu'on fit venir d'Abbeville une espèce de médecin empirique (on croit que ce fut un nommé Dusausoi) qui ne connaissait pas d'autre remède. Ce bonhomme s'asseyait, dit-on, sur le lit du roi et disait : « Voilà un garçon bien malade, mais il n'en mourra pas. » En effet, la guérison s'opéra complétement. Un pareil fait, ayant beaucoup de retentissement, allait trop directement heurter l'opinion de Gui Patin pour ne pas lui occasionner une vive contrariété. La spirituelle épigramme de son ami et confrère Étienne Bachot sur ce fait ne put le consoler (1). Bien plus, le

peut-être moins destiné à celui-ci qu'à Charles Patin, si l'on en juge par les détails que donne le célèbre critique.

<sup>(4)</sup> Voici cette épigramme; nous donnerons dans la suite quel1. d

parlement, après avoir proscrit l'antimoine par arrêt solennel, en date du 3 août 1566 (1), ordonna plus tard une nouvelle enquête, une seconde décision de la Faculté. L'assemblée eut lieu le 29 mars 1666, sous la présidence du doyen Fr. le Vignon. Quatre-vingt-douze docteurs, c'est-à-dire la majorité, se prononcèrent en faveur de l'emploi de l'antimoine. On conçoit le violent déplaisir qu'éprouva Gui Patin d'une pareille décision, à laquelle probablement il était loin de s'attendre. Cette circonstance, jointe à l'inconduite de son fils ainé, à l'exil prolongé de son cher Carolus, l'affecta douloureusement, mais sans qu'il perdît rien de son énergie. Célèbre en France et en Europe, honoré de ses concitoyens, riche, comblé de dignités, il aurait pu dire comme Saint-Évremond, son contemporain:

## « J'aime la vie et n'en crains pas la fin. »

Cependant on peut croire qu'il ne put triompher du chagrin qui minait son existence; il succomba le 30 août 1672. Il fut inhumé dans Saint-Germain l'Auxerrois, sa paroisse. Piganiol de la Force, qui, dans sa Description historique de la ville de Paris, a recueilli avec tant de soin les épitaphes des anciennes églises, n'en cite aucune de l'illustre auteur des Lettres.

ques renseignements sur ce médecin poëte, homme de besuceup de mérite.

> Nil mirum, in stygias si non demuserit undes To stibium, o nostrum rex Lodoice, decus! Servarunt vitam, victricia fata ministri; Prasidibusque deis, ipsa venena juvant.

(1) Voyez la note, t. 1, page 191.

Gui Patin habita longtemps la rue Sainte-Opportune, puis la place du Chevalier-du-Guet, dans ce temps-là les quartiers les plus distingués de la capitale. Mais aucun monument ne lui fut consacré, ni par la Faculté, ni par sa famille. S'il eût vécu de nos jours, sa mémoire eût été sans doute plus honorée; il faut le proclamer avec plaisir, le culte des grands hommes est un des caractères les plus honorables de notre siècle.

#### REMARQUES

#### SUR LES LETTRES DE GUI PATIN.

C'est avec raison, nous le disons hautement, qu'on n'a publié que les Lettres choisies de ce médecin célèbre; si on les eût imprimées in extenso, latines et françaises, il est certain qu'on eût fait un recueil très considérable, tant sa correspondance était étendue, tant son activité était prodigieuse. Mais toutes ces lettres, on peut l'assurer, ne présentent pas un degré égal d'intérêt: il en est, par exemple, où il n'est traité uniquement que de la médecine, or, celle du temps de Gui Patin ne mérite pas une grande attention de notre part; ou bien d'objets d'administration et de détails très insignifiants.

Il est à remarquer que ces Lettres choisies ont été publiées dans les pays étrangers, en Allemagne, en Hollande; de là toutes les fautes, les incorrections, les omissions, les non-sens dont elles fourmillent, pour les choses, pour les noms et les personnes, le titre des ouvrages, etc. Elles n'ont paru que successivement, et je ne pense pas qu'il y en ait une édition entière jusqu'à ce jour; la nôtre est la seule complète des Lettres choisies. En 1769, Formey, secrétaire perpétuel de l'académie de Berlin, fit insérer une lettre dans le Mercure, où il dit que, charmé de la lecture de ces Lettres, il a résolu d'en donner une édition complète avec des notes. Il invite donc les savants et les gens de lettres à lui communiquer des renseignements sur l'objet de son entreprise. Cette édition n'a point paru, au moins que je sache; je l'ai cherchée inutilement, ainsi que celle d'un M. Boucheseiche, dont parlent certaines biqgraphies.

Les lettres, écrites aux deux Belin père et fils, médecins à Troyes, ont paru les premières; puis celles adressées à André Falconet, médecin à Lyon. Elles furent publiées à Cologne en 1683, en un seul volume in-12; puis on sit paraître également à Cologne une édition en trois volumes en 1691; enfin une troisième en 1695. L'éditeur avait promis une édition des Lettres latines, mais elle n'a point été publiée. L'édition dont nous nous sommes servis pour la nôtre est datée de la Haye, 1725; c'est la même dont parle Formey, et qu'il estime comme la moins mauvaise. Enfin les lettres à Charles Spon, peut-être les plus intéressantes de toutes, furent publiées en deux volumes in-12, en 1718, par les soins de Nicolas Mahudel, docteur en médecine. Il existe des recueils où l'on trouve des lettres de Gui Patin, presque toujours en latin; telles sont les lettres à Simon Pauli, professeur de médecine à Copenhague,

imprimées à la tête du Quadripartitum botanicum de ce Pauli, édition de Strasbourg, 1667, in-4°; treize lettres dans le Clarorum virorum epistolæ, ex musæo Joan. Brandt, Amstel, 1702, in-8°. Quelques lettres latines existent encore à la Faculté de médecine de Paris; enfin, il en est probablement encore d'isolées dans les cabinets de quelques hommes de lettres.

On trouve à la Bibliothèque royale, cabinet des manuscrits, nº 2034 bis, deux volumes in-folio, reliés, qui contiennent des lettres autographes de Gui Patin (1); le plus ancien renferme les lettres écrites aux deux Belin et quelques unes à Spon. La très grande majorité de ces lettres a été publiée. Tout au commencement du volume se trouvent deux gravures détachées. L'une représente Gui Patin, faite évidemment d'après le portrait dont nous avons parlé. On lit au bas: M. Guido Patin; doctor medicus, medicus et professor regius. A gauche, on trouve en petits caractères: Ant. Masson, ad vivum pinxit et sculpsit, 1670. La seconde gravure, plus grande, représente Charles Patin, sa femme et ses deux filles, dessinée et gravée à Padoue, en 1684. On lit, en tête de ce volume de lettres autographes, un billet sans signature qui apprend que ce manuscrit a été donné au célèbre Brossette, échevin de la ville de Lyon, par Antoine Briasson, libraire, en 1695.

L'autre volume manuscrit, plus considérable, renferme les lettres à Ch. Spon, quelques unes à un M. de

<sup>(4)</sup> Nous devons la connaissance et l'étude de ce recueil à la bienveillance du savant M. Miller, un des conservateurs du cabinet des manuscrits.

Salins puîné, médecin à Beaune. La plupart de ces dernières n'ont pas été imprimées, et méritent peu de l'être; car il faut ne pas oublier que Gui Patin, correspondant avec beaucoup de personnes, parlait des mêmes objets et se répétait assez souvent. Il écrivait, dit-on, quelquefois la même lettre pendant huit jours, et il y mettait plusieurs dates. On a supprimé ces dates pour n'en laisser qu'une. Cette assertion ne nous paraît pas confirmée. Quelques unes de ces lettres sont d'une autre main que celle de Gui Patin, mais signées de lui; il est probable qu'elles sont de l'écriture de son cher Carolus. Il est à remarquer que ces deux volumes de lettres manuscrites n'en contiennent aucune de celles qu'il écrivit à André Falconet, et que nous croyons perdues.

En voyant les Lettres autographes de Gui Patin, on est vraiment frappé de la netteté des caractères, de la noirceur de l'encre après deux cents ans d'existence; beaucoup sont écrites d'un seul trait, et il n'y a presque pas de ratures. Cependant la lecture en est très difficile, parce que la forme des caractères est bizarre, un peu gothique, les lignes, les mots très serrés et qu'il y a beaucoup d'abréviations; mais sa signature est aussi belle, aussi distincte, aussi lisible que s'il venait de l'apposer dans l'instant même. Les suscriptions des lettres sont également en gros caractères et faciles à lire: A Monsieur Belin, docteur en médecine, rue des Filles Pénitentes, à Troyes en Champagne. A Monsieur Spon, docteur en médecine, rue de la Poulaillerie, joignant l'Hôtel-de-Ville, à Lyon.

Bayle (lettre à Minutoli, octobre 1691) parle de tables

et de notes qu'on devait faire pour les lettres de Gui Patin. On assure qu'il y a de ces tables manuscrites entre les mains d'un homme de lettres de notre époque; mais jusqu'à présent rien n'a été publié, non plus que des lettres transcrites, disait-on, de la main même de Gui Patin, dans un petit registre qu'avait en sa possession le professeur B. Peyrilhe, mort à Perpignan en 1804. Enfin, comme les célèbres lettres sont multipliées, et qu'on a pensé que toutes ne présentent pas le même degré d'intérêt, on a fait l'Esprit de Gui Patin, petit volume in-12, publié à Amsterdam en 1709. Il y a encore le Patiniana, Paris, 1701, in-12, joint avec le Naudéana, réimprimé par les soins de Bayle, à Amsterdam. Rien de plus pauvre, de plus sec, de moins propre à donner une idée de l'esprit et du caractère de Gui Patin que ces maigres extraits. Autant vaudrait juger du tableau d'un grand maître par quelques lambeaux réunis tant-bien que mal dans un cadre d'une très petite dimension.

## **LETTRES**

# DE GUI PATIN.

### LETTRE PREMIÈRE. — A M. Belin D. M. T. (1).

J'ai bien peur que vous ne trouviez étrange qu'un homme à vous inconnu tel que je suis, poussé d'une seule curiosité, ose bien vous adresser ce petit mot de supplication. C'est, monsieur, que depuis six ou sept ans je me suis mis à rechercher curieusement des antiquités de notre trésor de médecine de Paris, et après en être venu à bout, un autre désir m'est venu, savoir, de ramasser toutes les thèses qui ont été soutenues dans nos dites écoles, desquelles j'en ai fait un nombre de plus de cinq cents, principalement de toutes celles qui depuis vingt ans en çà y ont été disputées; mais d'autant que je n'en trouve pas si aisément de celles de votre temps, comme nous étant plus éloigné, je vous prie, monsieur, fort affectionnément, de me faire cette faveur, que de m'en donner quelques unes de reste si vous en avez encore, soit des vôtres, soit des autres compagnons de votre cours, soit de quelque cours au-dessus ou au-dessous du vôtre. M. le Vignon, qui m'a

(1) Les lettres suivantes ont été adressées à Belin père et fils, médecins à Troyes; on ne connaît aucun détail sur eux. Nous devons remarquer que les premières de ces lettres, écrites, Gui Patin étant encore jeune, quoique savantes et spirituelles, n'ont pas l'éclat et la verve de celles qu'il écrivit plus tard, dans la force de l'âge et la maturité du jugement. Il y a parfois une extrême différence, tant il est vrai que notre caractère est le bloc de marbre que les circonstances, la fortune, les événements viennent ensuite sculpter pour lui donner l'action, la forme et le relief (R. P.)

1

donné charge de vous baiser les mains, qui vous a été compagnon de licence, m'a donné espérance de pouvoir impétrer cela de vous. J'en ai nombre d'anciennes, mais je n'en ai aucune de votre cours, qui fut en 1593 et 1594; même ledit M. le Vignon n'en a aucune. Je vous les demande à tel prix qu'il vous plaira, et m'offre de vous en faire satisfaction à votre plaisir, soit en argent, soit en livres ou en toute telle autre chose qu'il vous semblera bon de choisir. Si vous me daignez faire cette faveur, vous aiderez beaucoup à contenter la curiosité de l'esprit d'un jeune médecin de Paris, qui en récompense vous servira en toute occasion où il vous plaira l'employer, et qui sera toujours, monsieur, votre très humble et affectionné serviteur Gui Patin, natif de Beauvais (1), docteur en médecine à Paris.

De votre maison de Paris, ce 20 avril 1630.

Si vous désirez, monsieur, de m'en envoyer quelques unes, vous le pouvez faire par le messager de votre ville, et adresser le petit paquet en la rue des Lavandières, près Sainte-Opportune, à Paris, chez votre serviteur bien humble, Patin.

### LETTRE II. — Au même.

J'ai reçu la vôtre datée du 27 avril, qui m'a tant donné de contentement et de réjouissance que j'aurois bien de la peine de vous l'exprimer. Je vous remercie de la peine que vous avez prise de me récrire, et me donner votre bon avis touchant les thèses que vous avez entre vos mains; je ne suis pas marri que veuillez bien les garder, comme étant pièces rares et bonnes; ains au contraire je vous en loue fort, et voudrois avoir le moyen de vous servir en récompense de l'office que vous daignez bien me faire sans l'avoir mérité, qui est de m'en donner une copie, ce que je ne refuse pas de vous, monsieur, mais plutôt

(1) Pourquoi de Beauvais? Ce n'était pas là son pays natal. Voir la Notice biographique, page 111. (R. P.)

le tiens-je à grande faveur et marque d'une grande bienveillance envers moi. Je vous en prie donc fort affectionnément, pourvu que cela ne vous donne aucune incommodité, ni ne cause à vos affaires aucune importunité. Si vous aviez quelqu'un en cette ville entre les mains de qui voulussiez bien confier le dépôt et ledit paquet, je m'offrirois avant que de les toucher pour les transcrire moi-même, de donner si bonne assurance de les rendre dans un brief temps, duquel nous arrêterions ledit dépositaire et moi, que vous et lui j'en rendrois content, Mais de peur que vous ne croyiez que j'en demande trop, et que je ne voulusse faire comme les Espagnols, auxquels après qu'on a prêté quelque chose, voudroient bien la retenir pour toujours et ne la jamais rendre; combien que je m'offre de mettre vingt pistoles contre ledit paquet, lesquelles je m'offre de perdre en cas que je ne le rende au temps préfix et arrêté; et à Dieu ne plaise que j'en voulusse fausser ma foi à un honnête homme qui s'offre de m'obliger en un tel cas; je m'offre, monsieur, à vous en remercier et en être obligé tout le temps de ma vie, si vous daignez m'en faire participant d'une copie quocumque modo volueris istud fieri. Si vons avez quelqu'un en cette ville à qui vous vouliez bien commettre ledit paquet, avec lequel j'accorderai du temps de les rendre, et duquel je le rețirerai en l'assurant d'icelles d'une bonne sorte telle qu'il voudra, ou si vous voulez bien vous fier à moi-même par la main du messager, auquel j'en donnerai un récépissé, avec telle assurance que vous et lui désirerez; ou si ne voulez point que lesdites thèses sortent de Troyes, il n'y aura qu'à les faire transcrire par quelqu'un de qui l'écriture soit lisible et correcte, la peine duquel je paierai à votre discrétion, combien j'aimerois mieux en avoir payé trois fois autant, et les avoir transcrites moimême. Néanmoins, monsieur, j'en passerai par où vous voudrez, et de quelque façon que vous le vouliez bien, je m'en tiendrai fort obligé à vous, à quoi vous aviserez s'il vous platt. J'en ai vu de l'année 1551, qu'un nommé Tarlœus Bellovacus a soutenues sous feu M. Fernel. Vous n'avez que faire d'envoyer celle-là si elle est du nombre des vôtres; de toutes les autres je n'en ai pas une. Si vous en désirez des miennes ou autres qui se soient faites depuis trente ans en çà, j'en ai plus de trois cents différentes, lesquelles je garde pour en faire part à mes amis et desquelles je m'offre de vous donner: j'en ferai s'il vous plait votre volonté, à votre première commodité. Excusezmoi de tant de peine que je vous donne, ne m'épargnez point en récompense; si vous me jugez capable de vous servir: j'ai en cette ville deux choses desquelles je me puis vanter, de bons livres et de bons amis qui sont à votre service. Je vous baise bien humblement les mains, à M. votre père et à M. Dacier, et suis, monsieur, votre très humble et affectionné serviteur, G. Patin.

De Paris, ce 1er mai 1630.

#### LETTRE III. — Au même.

Vous m'avez mis au-delà de la revanche par la courtoisie que j'ai reçue de vous par le moyen de votre dernière datée du 8 mai, et du paquet de thèses que vous m'avez envoyé. Je vous remercie donc du paquet des vingt-deux qu'il vous a plum'envoyer, avec les deux de M. votre père, lesquelles je vous renvoie toutes. Il y en avoit deux sans date, auxquelles j'ai ajouté l'année, selon que j'ai reconnu devoir être, de nos statuts et mémoires de l'école, lesquels j'ai consultés. J'en ai tiré copie de quelques unes, et vous renvoie le tout, avec les trois miennes desquelles j'ai répondu par ci-devant, les deux de M. Guillemeau, qui eut le premier lieu de notre licence, et qui est aujourd'hui médecin ordinaire du roi; il n'en a fait que deux en tout, et deux qui ont ici fait assez de bruit, l'une du congrès, et l'autre des qualités occultes, en laquelle j'ai disputé. J'ai toutes les thèses qui se sont soutenues à nos écoles depuis 1609, sans en excepter une; mais des neuf autres premières années de ce siècle, j'en ai fort peu : si vous

en avez, vous me ferez plaisir de m'en faire part, et en récompense je vous en donnerai quantité d'autres, que j'ai même deux ou trois fois. Je tiendrai à faveur ce qu'il vous plaira m'envoyer de Montpellier; j'en ai bien quelques unes, mais c'est en petit nombre. J'en cherche particulièrement de deux cours qui se sont faits depuis 1604 jusqu'à 1608, en notre école. Je vous envoie un petit livre qui est le Paranymphe de l'année 1628, qui fut fait à nos écoles par un jeune homme fort savant, nommé M. Naudé; j'espère que vous ne l'aurez pas désagréable, parce qu'il contient, outre les harangues encomiastiques des licentiandes, l'antiquité et dignité de notre Faculté, vu que M. votre père et vous, y avez tenu lieu autrefois. Je voudrois avoir quelque chose de meilleur et qui approchât davantage de votre mérite, pour vous envoyer et vous témoigner que je suis un homme qui ai du ressentiment des bienfaits que je reçois des honnêtes gens comme vous (1). Je vous prie de présenter mes très humbles recommandations à M. votre père et M. Dacier, et vous de croire que je suis et serai à jamais; monsieur, votre très humble et affectionné serviteur et ami, G. Patin.

### De Paris, ce 14 mai 1630.

Je vous envoie aussi la thèse en laquelle j'ai présidé pour la première fois, à un nommé M. Joudouin, qui docteur d'Aix en Provence il y a bien vingt ans, est maintenant docteur en cette ville. Elle est de ma façon, comme mes deux Quodlibetaires; mais ma Cardinale est de la façon de M. Guérin mon président.

### LETTRE IV. — Au même.

La présente sera pour vous remercier de votre bonne affection que vous me témoignez si pleinement et pour servir de

(1) On voit avec quel soin les médecins faisaient alors des collections de thèses; c'est, en effet, le meilleur moyen de bien connaître l'histoire scientifique de chaque école. (R. P.)



réponse à vos dernières, à la première desquelles je n'ai qu'à vous dire que j'ai su de mademoiselle Chartier que pour le certain elle a reçu le paquet que vous lui avez envoyé. Je crois aussi que vous avez reçu le mien, comme je reconnois par votre seconde, avec les thèses que vous m'aviez envoyées, de quoi tout je vous remercie bien humblement. J'ai reça votre dernière des mains d'un libraire de votre ville, avec six thèses de Montpellier, l'une desquelles j'ai retenue, qui est celle de Périer, comme vous m'avez mandé; je vous renvoie les cinq autres, et vous en remercie bien fort : j'en avois déjà quelques unes d'icelles. Pour les thèses de la Faculté de Paris, je vous dirai que j'ai toutes celles qui ont été faites depuis l'an 1610, inclusive, c'est-à-dire depuis vingt ans en çà, et qu'il ne m'en manque pas une d'elles: j'en ai quantité d'autres qui ont été soutenues les dix premières années de ce siècle, et aussi des dernières années du siècle passé; tant il y a qu'outre le nombre de toutes celles depuis vingt ans, j'en ai bien encore six vingt imprimées, desquelles la plus ancienne a été soutenue sous feu M. J. Fernel, et les autres depuis l'an 1570, jusqu'à la fin du siècle. Je vous remercie de la peine que vous voulez prendre de vous enquérir de nos vieux docteurs, à M. votre père et M. Dacier, je n'en suis point en peine: M. Faideau est mort il y a trois ans, mais je n'ai que faire de ses registres : j'ai une copie des noms et surnoms de tous les licenciés et docteurs, selon qu'ils ont passé par ordre en notre école, depuis plus de trois cents ans, avec tout ce qui s'est passé de mémorable dans notre Faculté. Je connois les vieux et les jeunes et sais beaucoup de choses de la plupart des défunts. En cas de nécessité, j'en ferois bien une petite histoire; je ne suis qu'en peine de retrouver de leurs vieilles thèses pour en achever un beau nombre, et puis j'aviserai après à ce que j'en dois faire, selon le dessein que j'en ai eu par ci-devant. Je vous remercie d'y avoir si amplement contribué de votre part, et vous prie en récompense de ne me point épargner en telle occasion que me jugerez capable de vous servir. Je vous prie de présenter mes très humbles baise-mains et ceux de M. le Vignon, aussi à M. Belin votre père et à M. Dacier, et croire que je suis et serai pour tant de faveurs reçues de votre courtoisie, monsieur, votre très humble et affectionné serviteur, G. Patin.

De Paris, ce 24 mai 1630.

### LETTRE V. — Au même.

J'ai reçu la vôtre datée du 12 du présent mois, par laquelle me demandez que vous m'avez par ci-devant récrit par un particulier avec une thèse en médecine; mais je n'ai reçu ni l'un ni l'autre, et vous prie de vous enquérir de ce particulier ce qu'il en aura fait, n'ayant rien reçu. Quant à ce que vous me mandez de la peste, je vous dirai qu'en aucun lieu de cette ville, ni même dans les hôpitaux de peste, il n'y a aucun médecin, par l'avarice de messieurs de la police, au grand détriment du public, totumque istud negotium, magno plebeculæ danno, ignaris tonsoribus committitur; si bien que nul médecin n'est employé à la peste en cette ville. Il n'y en a pourtant aucun de notre compagnie qui puisse dire depuis le mois de juillet n'en avoir vu, trouvé ou découvert presque tous les jours quelqu'un qui en fût atteint, car elle a été ici fort commune. Je sais bien que pour ma part j'en ai trouvé plus de soixante en divers endroits, lesquels depuis mon rapport ont été menés aux hôpitaux de Saint-Louis ou de Saint-Marceau, où il en est mort une grande quantité (1). Mes autres compagnons en font de même, et depuis que le mal est avéré, ils n'y retournent plus, non tant pour la peur qu'ils aient de la gagner (cum ipsum contagium, nisi probè et peritè intelligatur, sit



<sup>(1)</sup> Quelle était cette maladie? était-ce le typhus contagieux ? était-ce la peste du Levant? Il est fâcheux que Gui Patin n'entre pas dans plus de détails. (R. P.)

merum Arabum et pharmacopolarum figmentum, ut ficta sua cardiaca facilius obtundant), que peur du scandale, et que ces visites que le peuple croit si dangereuses, ne les décrient. Il y a eu ici depuis Pâques une grande quantité de fièvres malignes, qui ont été autant de pestes couvertes, que l'on n'a point nommées pestes que quand on a vu des bubons ou charbons y survenir, encore qu'elles ne fussent en rien du tout moins contagieuses que la peste, et ratione causæ quæ fuit in utroque evidens et eximia putredo et ratione symptomatum, quæ in utroque fuerunt gravissima. Pour tout antidote, je m'en fie après la grâce de Dieu, qui assiste toujours ceux qui servent le public, à n'être ni pléthorique, ni cacochyme, ni à faire aucun excès, et ne crois non plus à la thériaque, mithridate, alkermès, hyacinthe, bézoard, corne de licorne, qu'à des cornes de bœuf, cùm ficta illa remedia, cum suis occultis qualitatibus (quæ revera nullæ sunt) nulla virtute magis polleant quàm ægrorum loculos exhauriendi, ut pharmacopæos ditent. Sed de hac re plura aliàs. Si vous désirez que je vous en dise davantage sur quelque point particulier, mandez-le-moi, je suis tout prêt, et tam in promptu, omnium Arabum in hoc casu doctrinam repellere. Je suis, monsieur, votre très humble serviteur, Patin.

De Paris, ce 18 octobre 1631.

M. Séguin le jeune vous baise les mains, et vous prie de vous souvenir des livres que vous avez promis d'envoyer ici à moi pour lui être rendus à M. son oncle. Délivrez-les à quelque voiturier qui en ait du soin et qui soit sûr; nous lui donnerons tout contentement pour sa peine.

### LETTRE VI. - Au même.

J'ai reçu les deux vôtres dernières; l'une avec une thèse qui est fort bonne, et que je vous renverrai quand il vous plaira; l'autre aujourd'hui, desquelles toutes deux je vous remercie bien humblement, et auxquelles je vous vais brièvement répondre. Il n'y a eu ici, de mémoire d'homme, aucun médecin gagé pour la peste, messieurs de la police s'étant toujours contentés de quelques barbiers assez ignorants, qui naturam pestis non intelliqunt, et qui prennent le chemin de ne l'entendre jamais. Quant aux qualités occultes et à votre lecture de Fernel, Fracastor, Puteanus et autres, que vous me mandez avoir lus, je ne doute nullement de votre croyance ni de votre capacité; si j'ai parlé contre ces qualités supposées, j'ai cru le devoir faire, tanquam in figmenta vanissima, sans néanmoins avoir en aucun désir, nec verbo, nec scripto, lædere quemquam, multo minus virum eruditissimum et amicissimum cujus doctrinam veneror et suspicio. Je serois très marri de vous avoir offensé, et ne pense point l'avoir fait. Je ne crois point aux qualités occultes en médecine, et pense que vous n'y en croyez guère plus que moi, quoi qu'en aient dit Fernel et d'autres, de qui toutes les paroles ne sont point mot d'évangile. Je les puis détruire par plus de cinquante passages d'Hipp. et de Galien à point nommé, et par l'expérience même qui témoigne. que ce sont bourdes que tout ce que les Arabes en ont dit; même leur chef Avicenne en a reconnu la vanité, disant que proprietates illæ occultæ sunt figmento per similes, et commentum hominum ab innumeris questionibus sese illarum præsidio relevantium. En notre religion chrétienne, je crois comme nous devons croire, beaucoup de choses que nous ne voyons point, quæque sub sensum non cadunt, mais c'est par le moyen de la foi, qui nous y oblige, et que est rerum non apparentum; mais en fait de médecine, je ne crois que ce que je vois, et ut ait ille Plautinus, manus nostræ sunt oculatæ, credunt quod vident (1).

(1) Il est impossible de poser avec plus de netteté les bases du principe religieux et du principe philosophique, l'évidence du cœur et de l'intelligence, l'évidence de l'esprit et des sens. Que de disputes, que de querelles et de malheurs les hommes s'épargneraient, si, dans les questions qui les divisent, ils mettaient autant de clarté, de précision, de bonne foi que le fait ici Gui l'atin! (R. P.)

Fernel étoit un grand homme, mais ses arguments pour telles qualités ne sont point des démonstrations mathématiques. Je l'estime le plus savant et le plus poli des modernes; mais comme il n'a pas tout dit, aussi n'a-t-il pas dit vrai en ce qu'il a écrit, et si le bonhomme, qui est mort trop tôt à notre grand détriment, eût vécu davantage, il eût bien changé des choses à ses œuvres, et principalement en ce point-là; ce que je ne dis pas de moi, mais de sa vie propre que j'ai céans manuscrite, qui m'apprend beaucoup de choses de cet excellent homme, qui et in aliis non leviter lapsus est. Quant à ce que vous me demandez, que vous priez de croire que sus nunquam Minervam docebit, je vous reconnois en cela passionné, qui en venez jusqu'aux injures; ce n'a point été mon intention de vous offenser, et sais bien que je ne l'ai point fait; combien que je ne me souvienne qu'à peine de ce que j'ai mis dans ma lettre, en ayant écrit quantité d'autres depuis, et me l'étant dictée, currente calamo. Je vous ai répondu brièvement et librement à la vôtre, absque ullo convicio; je n'y ai taxé personne, si ce n'est quelque ignorant barbier ou charlatan, tant s'en faut que vous ayez occasion de vous en fâcher. Je fais bien autre état de vous, et ne vous puis encore assez priser pour votre mérite : si liberius forte loquutus sim, adversus impostores qui artis nostræ veritati et dignitati imponunt, detur queso hec licencia philosophica libertati et animo veritatis studioso. Ne croyez pas pour cela que je vous méprise, je vous tiens pour Minerve et au-delà; mais j'ai de quoi montrer (absque jactantia dixerim) que je ne suis point du tout dépourvu de ses faveurs, après l'huile que j'y ai usée, et une bonne partie de ma santé que j'y ai prodiguée. Je vous tiendrai néanmoins toujours pour mon maître, et réputerai à grande faveur d'apprendre de vous, pourvu que ce soit sans ces mots odieux Sus Minervan, qui sont tout-à-fait indignes, à mon jugement, d'être proférés entre deux amis de l'un à l'autre. Quant à vos autres mots, ce que vous en avez écrit, c'a été discendi potitis quam disputandi animo, je vous assure que je me soumets

tout-à-fait à votre censure ; et tant s'en faut que je veuille disputer, que je ne désire qu'apprendre. Je ne me suis point mêlé de faire le maître envers vous, mais j'ai peur que vous n'avez bien conçu le sens de ma lettre, la lisant avec passion et en colère. Je ne crois pas vous avoir offensé, et si je l'ai fait, c'a été par imprudence, c'est pourquoi je vous prie de m'en excuser. J'ai reçu la thèse et vous en remercie; si celui de qui elle vient la vouloit changer contre d'autres, des meilleures qui se soient faites depuis vingt ans, j'en donnerois quatre à choisir, contre une vieille que je n'aurai pas, encore que les vieilles ne soient si bonnes ni si bien faites que les modernes. S'il veut les vendre, je les achèterai à l'argent ou j'en donnerai quelques livres; sinon je lui renverrai. M. Séguin le jeune vous baise les mains et vous remercie. Je voudrois bien savoir l'auteur de votre livre, De variolis et morbillis, pour savoir si je ne l'ai point. Il n'y a rien ici de nouveau, sinon institutionum medicinæ D. Sennerti, Germani doctiss. lib. V, depuis peu ici imprimé pour la quatrième fois, qui est du prix de quatre livres. Nous ne sommes pas ici en trop bonne intelligence avec les chirurgiens ni les apothicaires, ceux-là étant trop glorieux et ceuxci trop avides de gagner et faire des parties de prix excessif. Néanmoins ceux-là sont plus paisibles, beneficio frequentioris phlebotomiæ quam hic exercemus, quæ lucrum et laudem eis conciliat. Mais ceux-ci enragent contre le médecin charitable et ses sectaires, qui font préparer les remèdes à la maison à peu de frais, d'où leurs finesses sont décousues, longe valere jussis fictitio illo lapide bezoardico, cornu unicornis, confect. de hyacintho et alkermes, similibusque nugis, decipiendæ dumtaxat plebeculæ idoneis. Néanmoins ils ont depuis peu présenté à notre doyen quelques articles de paix, lesquels s'imprimeront si notre Faculté les admet, et en ce cas, je ne manquerai de vous en envoyer une copie. Si vous trouvez en votre ville un Cardan latin, De utilitate ex adversis capienda, ou bien quelque tome de Thomas Erastus, quel qu'il soit, je vous prie de me l'acheter, comme aussi des vieilles thèses de médecine. Je vous

envoie une thèse de médecine, non pas pour dire comme vous, ut sus Minervam doceat, mais pour vous faire connoître ce que je pense de la maladie de laquelle elle traite, et pour vous prier de croire que je suis et serai à jamais, monsieur, votre très humble et affectionné serviteur, Patin.

De Paris, ce 28 octobre 1631.

J'ai oublié à vous dire ci-dessus que durant les grandes pestes de 1582 et 1583, un médecin de cette ville, fort savant, nommé M. Malmédy, qui étoit un illustre buveur, se jeta volontairement dans l'hôpital de la peste de ce temps-là, sans aucuns gages, où il gagna néammoins beaucoup, et n'est mort que plus de vingt ans après de pure vieillesse. Le médecin Semelles, qui étoit dans la Bastille pour l'horoscope du roi, où il se promettoit que le roi mourroit au mois de septembre, est condamné à perpétuité, et ses biens confisqués au roi : sa charge de médecin par quartier, donnée à un de nos compagnons nommé M. Baralis, qui est très honnête homme. Le roi est à Château-Thierry, où le duc de Lorraine le vient trouver. Pour le paquet de M. Séguin, si vous pouviez faire en sorte qu'on me l'adressât, ce seroit bien le meilleur, ou bien mandez-nous en quel lieu il abordera. Adieu, monsieur.

### LETTRE VII. - Au même.

J'ai reçu la vôtre, belle et longue, de laquelle je vous remercie bien humblement, comme aussi de la thèse de M. du Chemin, de laquelle je vous ferai faire copie, et vous l'enverrai, pour rendre à M. du Chemin l'apothicaire, à qui je baise les mains, duquel je vous prie savoir s'il n'en a point d'autres, de l'assurer aussi que quand il aura affaire de celle de deçà, laquelle il me veut bien céder par votre moyen, je lui renverrai aussi. Ma pensée de votre colère était fondée sur ces mots: Nunquam sus Minervom docebit, lesquels me sembloient injurieux en quelque façon,

quocumque sensu acciperentur: mais je vois bien, et j'ai bien cru, par ci devant, que ce n'étoit non plus votre dessein que mon désir, c'est pourquoi à cela près nous demeurerons s'il vous plait en bonne intelligence, amoto omni fuco et omni subdola cavillatione. J'avois peur que vous ne trouvassiez pas bon ce que je vous avois mandé assez librement et brièvement de mon avis en ma première lettre, où je vous répondois de peste et contagio; mais n'y pensons plus, je vous prie; ma terreur a été en cela panique et ombrageuse, suivant de près mon naturel, qui a toujours peur d'offenser ou de n'honorer assez les gens de mérite qui m'obligent de les aimer, comme vous êtes et me faites. Quant à Fernel, mon opinion a été de ce grand personnage, depuis que je l'ai pu connoître, qu'il mérite le premier lieu entre les modernes : Sed homo fuit, nec humani ab eo alienum fuisse existimare debemus, præsertim in suis morbis formæ, quæ primus voluit constituere, et quorum potissima ponebat remedia ab occultis qualitatibus agentia, quæ tamen vana sunt ac irrita: quibus in locis manifeste admodum in Galeni reprehensionem incurrit, dum cuivis rationem quærenti nihil aliud reponit quam ignotas voces, aut abditas qualitates. Et utinam minus leviter in hoc peccasset vir tantus, errandique ansam non præbuisset tot civisionibus ex fanatici. Paracelsi grege in plebem sapientibus qui lanti viri nomine, crassam suam inscitiam turpiter tuentur atque desendunt. Pour la thèse que je vous ai envoyée de la peste, je l'estime beaucoup, et vous prie de croire que je n'en donne qu'à mes amis. M. Jérôme est mort dès l'an 1628, le 26 juillet, et cette année nous en avons perdu six, savoir: MM. Robin, Bonier, Charles, Complainville, Quiquebeuf l'ainé, que vous pouvez avoir connu, et M. Frey, qui est mort de sept charbons de peste. Quant aux instituts de Sennertus, n'en donnez point, si vous voulez, la peine à M. votre frère; mandez-moi seulement de quelle impression vous les voulez, ou d'Allemagne, qui est plus belle et plus chère; ou de Paris, qui coûtera quelque peu moins : je suis tout près de vous l'envoyer sans

que d'autres en aient de la peine, puisque je puis faire cela. Le prix des dernières impressions, bien relié, vaut huit livres, sans rien rabattre; il est augmenté, en cette dernière, d'un nouveau traité des fièvres, qui a été ajouté sur la fin du livre, et fait par un médecin intus et in cute mihi noto, sans y avoir mis son nom, lequel est très bon. Le dernier, la Framboisière, qui est aussi bien augmenté, et de bonnes choses, vaut au dernier mot six livres dix sols. Pour Valambert, de variolis, je l'ai reçu et vous en remercie: il n'est pas mon homme. On fait ici une paix fourrée avec les apothicaires, de laquelle il s'imprimera quelque chose que je vous enverrai aussitôt avec un catalogue des docteurs vivants. Pour la copie de vos ordonnances, vous m'obligerez de me la donner. Pour le Prosper Martianus, médecin de Rome, qui a commenté l'Hippocrate, c'est un livre assez bon, mais bien plus rare ici que nécessaire, yu qu'il fait le docteur en l'explication de certains textes, où il n'a entendu que le haut allemand. Je crois qu'il n'a jamais été guère employé à la pratique, vu qu'il fait le subtil en la découverte de certains remèdes qui sont peu de chose. Je prise bien davantage les petits commentaires de Foesius, qui sont remplis d'une mâle et solide doctrine, tant en théorie qu'en pratique. Néanmoins je ne veux mépriser P. Martianus, ex voto laudandum censeo, et en userai librement jusqu'à ce qu'il en soit venu un autre qui ait mieux fait que lui, comme feroient une vingtaine de vieux chiaoux que nous avons ici, desquels les principaux sont : MM. Seguin, les deux Cousinots, M. N. Piètre, qui en a lui seul plus oublié que jamais Martianus n'en a su, MM. Bazin, Guérin, du Chemin, qui est une bonne tête, et de présent près de la reine-mère en Flandre, en qualité de premier médecin; MM. Chartier, de Gorris, De la Vigne, Baralis, M. Moreau, notre doyen, savant homme de forte tête, qui litteratam multorum sencetutem evicerat adhuc adolescens, et annorum cursum animo præverterat. Au reste, j'ai à vous prier d'avoir pour recommandé un honnête homme de cette ville, malade à Troyes, nommé M. Tisserand, si par hasard c'est vous qui le traitez. Il est beau-père d'un honnête homme de peintre qui est logé céans avec moi, nommé M. Quesnel, lequel tient les deux chambres où vous m'avez fait l'honneur de venir une fois pour y être mal reçu. J'ai de présent tout le logis, savoir, le premier étage, la salle et une grande étude tout joignant, à votre service, comme aussi tout ce qu'il y a dedans: le peintre tient tout le reste que je n'ai pu occuper. Je vous prie de me recommander à M. du Chemin l'apothicaire et à ses autres thèses. Vive, vale, et nostri memor esto, dum

Capitoli immobile Saxum
Accolet, imperiumque pater Romanus habebit,

Je suis et serai toujours, monsieur, votre très humble et aftionné serviteur, Patin.

Ce 4 novembre 1631.

### LETTRE XI. — Au même.

J'ai reçu la vôtre dont je vous remercie. Quant à la mienne que le marchand de bézoard vous a rendue, il faut qu'elle ait été ouverte, car je l'ai cachetée à l'ordinaire et comme est la présente. Depuis ce temps-là un honnête homme m'est venu voir, nommé M. Blampignon, qui m'a rapporté selon votre mandement les douze livres, avec charge expresse de votre part de me les faire prendre en cette substance, ou en une autre: ce que j'ai fait, voyant que vous le désiriez ainsi : Non tamen tam specie remunerationis quam spe fiduciæ; non debebatur illa mihi, ast hanc ego tibi debeo. Je vous en remercie avec affection, et madame votre mère pareillement. Quod spectat ad uxorem, cam duxi à quadrienno, ex quo duo suscepi filiolos, quorum prior tres natus annos vivit; posterior verò parum apud nos vixit, ut pote qui 64 ætatis die, immiti et inclementi cholera morbo cum frequenti spasmo occubuit, cujus in horas dulcis recordatio mæstum me dolentemque efficit. Prior dicitur

Robertus: posteriori vero nomen erat Carolus (1). Le second était en nourrice; le premier, ma femme l'a nourri tout du long; je prie Dieu qu'il croisse avec sa bénédiction, afin qu'il soit quelque jour honnête homme, et qu'il soit capable de rendre service à vous et aux vôtres : il est bon petit garçon et bien éveillé. Quand vous prîtes la peine de me venir voir céans, ma femme étoit avec sa mère, en leur maison des champs, qui est à Cormeilles; maintenant elle est chez mon père en Picardie. Je ne manquerai pas, quand elle sera de retour, de lui témoigner votre bonne affection, et vous en remercie. Pour les moines, ils ont fait à moi (sic); je ne trouve pas trop bons les meilleurs, s'ils ne sont très savants. Il y en a qui définissent ubyanos, que si ubyos et axòs, quasi solus tristis; solus vivens in solitudine et solitudine: d'autres quasi μόνιμον ἀκὸς, quasi dolor perpetuus, parce que le peuple, voire le monde même a été en perpétuelle douleur depuis que les moines ont mis le nez dans ses affaires. La liberté philosophique des médecins les empêche de beaucoup aimer telle sorte de gens, et vous en aimer tant mieux que nos deux génies s'y rencontrent également. Cottard est un camus assez rusé. Pour un Duret sur les Coaques, je vous en enverrai un quand vous voudrez. L'Avicenne des Juntes est un livre à garder, si les annotations de Mongius et de Costæus y sont. Cottard a peu de livres de médecine. Je suis, monsieur, votre très humble et affectionné serviteur. Patin.

Ce 20 mai 1632.

### LETTRE XII. — Au même.

Je vous demande pardon si je m'acquitte si mal de mon devoir en vous écrivant si rarement, encore que ce ne soit pas

(1) On voit par ce passage latin que Gui Patin s'était marié en 1628; quant à ses enfants, souvent il varie sur le nombre. Les deux derniers dont il parle ici sont les seuls connus, et notamment Charles Patin.

(R. P.)

faute de me souvenir souvent de vous, et de l'honneur que vous me faites de m'aimer; mais seulement une certaine négligence naturelle qui est en moi, dans laquelle m'entretiennent les menues affaires de notre profession. Je vous prie donc de n'attribuer à faute d'affection l'intermission de vous écrire que ma paresse a causée, vu que je vous honore et chéris autant que jamais j'aie fait homme de mérite tel que vous êtes. Quant à moi et à ma famille, nous sommes tous en bonne santé, Dieu merci, pour vous servir; je prie Dieu qu'ainsi soit de vous et de la vôtre. Pour notre faculté, il n'y a rien de nouveau, sinon que le mois passé il nous mourut un de nos jeunes collègues, nommé M. Biquet, médecin du roi par quartier, qui était marié depuis peu. Le roi a donné sa charge à un autre des nôtres nommé M. Bodineau. A la Toussaint qui vient, nous ferons un nouveau doyen à la place de M. Moreau, qui a commenté l'école de Salerne. Touchant l'accord que l'on a plâtré avec les apothicaires, nous n'en avons aucune copie, la distribution de laquelle on nous promet de jour en jour : je vous en ferai part quand je l'aurai. Pour tout livre nouveau, nous n'avons que Septalij Mediolan. Commentaria in problem. Aristotelis, in-fol. de Lyon; ils le prisent beaucoup, et le vendent jusques à neuf livres. L'auteur en est très savant; avec les trois tomes de la pratique de Sennertus et un appendix de arthritide, derrière le troisième tome, qui est de morbis ventris inferioris, lequel est le meilleur. Avec l'histoire d'Henri IV, par M. Dupleix, qui est un petit in-fol., fort plein de bonnes choses, il se vand en sa nouveauté six livres. Le Sanctorius in artem Galeni, en parchemin, in-quarto, peut valoir quarante sols; mais je prise davantage son livre intitulé: Methodus vitandorum errorum, qui est de cinquante sols, ou environ. Je ne manquerai de vous chercher le Piso. de morbis à serosa colluvie, et l'aurai dès demain, s'il se trouve en la rue Saint-Jacques; envoyez-le prendre ici quand vous voudrez. Je vous baise les mains, et à madame votre femme,

ı.

LAUSANNE

et suis, monsieur, votre très humble et affectionné serviteur, Patin.

De Paris, ce 17 août 1632.

Je crois que vous savez bien la mort du sur-intendant d'Effiat Le roi est à Fontainebleau, qui s'en va en Langue-doc, pour la rébellion de M. de Montmorency.

### LETTRE X (1). — Au même.

Je vous demande bien humblement pardon si je ne vous ai fait réponse à vos deux dernières plus tôt que je n'ai fait ; de quoi j'espère que vous m'excuserez aisément, vu que j'en ai commis le crime, nec negligentia aliqua, nec contemptu, sed dulcedine cessationis et fiducia amoris : quantité d'affaires m'ayant diverti aux champs et à la ville tout l'automne passé; joint qu'outre le désir que j'avois de vous confirmer le service que je vous ai voué, je n'avois rien à vous mander qui fût digne de vous interrompre de vos bonnes affaires. Je vous remercie de l'avis que vous m'avez donné de la conférence de Surenne; je l'ai maintenant : M. Du Laurens, conseiller à la cour et neveu de l'anatomiste, me l'a donnée. J'ai céans toute l'histoire de M. de Thou, en quatre volumes en latin, in-fol.; mais je vous assure que telle conférence ne s'y lit que fort brièvement décrite, et assez dissemblable à l'autre. Les Opuscules de Ranchin en blanc ne valeut au plus que trente-cing sols. Monsieur votre frère m'a fait l'honneur de me venir voir, qui m'a rendu la vôtre, et m'a réellement témoigné qu'il est habile homme pour les diverses choses desquelles nous avons traité le peu de temps qu'avons été ensemble: je n'ai pu encore l'aller visiter en son logis, ne me l'ayant pas voulu enseigner. Je vous remercie de l'avis que vous m'avez donné de celui qui a écrit contre M. Moreau : j'en conférerai

(1) Par erreur les lettres VIII, IX sont numérotées XI, XII.

avec lui, et vous en écrirai par ci-après plus amplement. Nous avons un nouveau doyen, nommé M. Boujonnier, fort honnète homme, et de notre bon pays de Picardie, lequel fera bientôt imprimer le catalogue des docteurs vivants de notre école, que je ne manquerai de vous envoyer tout à l'heure, et autre chose aussi s'il se présente. Les trois tomesde la pratique de Sennertus se vendent; on travaille à achever trois autres pièces de lui, savoir : de febribus, de consensu Chimicorum, et le quatrième de sa pratique, qui est de morbis mulierum et infantium, tout nouveau apporté d'Allemagne, dédié à la reine de Suède. J'ai vu ici un petit libraire de Troyes avec Cottart, qui m'a fait reproche en riant que je vous avois mandé que le Sanctorius in Gal. ne valait que quarante sols, vu que dans Lyon il lui coûtoit davantage : je m'offris de lui faire bailler tout ce qu'il y en avoit à Paris à trente-cinq sols pièce, et me moquai de lui: Lucriones istos improbos probè novi. Cottart et lui valent autant l'un que l'autre, il s'en faut désier quand on s'en approche. Le roi est à Versailles; la reine n'est pas encore arrivée de Languedoc. M. le Cardinal y est malade d'un abcès, ce dit-on, au fondement. Monsieur, frère du roi, est à Bruxelles. Pour tout livre nouveau, il n'y a que la vie de Henri IV, in-fol., par Dupleix. Je vous baise les mains, et suis, etc.

Ce septième décembre 1632.

#### LETTRE XI. — Au même.

J'ai Dieu merci vu en cette ville M. votre frère, qui a pris la peine de me venir voir par plusieurs fois; je me fusse réputé bien honoré de l'aller voir chez lui, comme j'eusse fait, mais il a si peu séjourné ici, que je n'ai pu m'acquitter de ce devoir, duquel je vous prie tous deux de m'excuser. Il m'a suffisamment montré par sa conférence qu'il étoit trés habile homme, et qu'il étoit bien plus encore que vous ne m'aviez mandé;

c'est de lui que je puis dire à bon droit ce que Cicéron disoit à Atticus du livre de Varron: Is est mundus doctrinæ et thesaurus eruditionis locupletissimus: ou bien, ut cum Eunapio Sardiano loquar, vivens Musæum et spirans bibliotheca, omni scientiarum genere refortissima. Je regrette bien de ce qu'il est parti si tôt de cette ville, sur l'espérance que j'avois de bien amender mon ignorance par sa conversation. Quand il prit la peine de me dire adieu, je lui donnai, pour vous rendre, un arrêt de la Cour de parlement pour le procès qui avoit été grand entre les apothicaires et les épiciers de cette ville. Maintenant je vous envoie deux autres pièces; savoir le catalogue des docteurs de notre école, nouvellement imprimé avec un autre petit livret qu'on n'a mis au jour que depuis huit jours, et que l'auteur m'a donné dans le dernier jour de l'an passé, auquel j'en demandai un second pour un de mes amis, vous entendant. Vous verrez au catalogue le nom de M. Mallet effacé, qui mourut ici le 28 décembre 1632. Pour le petit livret de M. Mautel, il est plus curieux pour sa rareté, que nécessaire ni utile pour ce qu'il contient : étant un pur acte de flatterie envers quelques particuliers, lesquels je confesse bien être dignes de louanges, comme d'habiles et savants hommes, que j'honore beaucoup, mais aussi qui méritent d'être autrement loués et en meilleur endroit et de meilleure sorte. Mais quisque suos patimur manes; et vous savez bien aussi que stulto unicuique suo, more licet insanire. Pour votre libraire de Troyes, il me dit devant Cottart que j'avois étrangement loué ledit Cottart en ma lettre que je vous avois envoyée, et ledit Cottart le savoit déjà bien, disant ledit libraire que vous lui aviez montré ma lettre. Je leur répondis à tous deux que je vous avois mandé comme à un ami, que Cottart étoit bien fin, et que quand il ne trompoit point, ce n'étoit que faute d'occasion, et non de bonne volonté; mais le tout en riant, etc. Mais je ne veux plus parler de ces gens-là qui troublent la fète et la joie de nos entretiens : habeant sibi res suas lucriones isti sordidissimi: c'est assez que nous sachions nous garder d'eux et qu'ils ne nous trompent. Quod spectat ad consilium de dusenteria Zachariæ Tonnelier, si vous le jugez digne d'être imprimé, je tâcherai de trouver quelque occasion pour ce faire, et vous le manderai alors, attendant laquelle vous le garderez s'il vous plait. Nous avons eu un Tonnelier, mais il ne s'appeloit pas Zacharias. Je voudrois avoir vu ce que vous dites, de abditis morborum causis, et de la mort de M. Rondelet, d'Adrien le Tartier : étant chose que je n'ai jamais vue. Je vous prie de présenter mes très humbles baise-mains à M. votre frère, et à M. Dacier le bonhomme. On travaille ici au traité de Sennertus, de consensu: après lequel on imprimera sa physique. On imprime aussi son quatrième livre de pratique, qui est dédié à la reine de Suède, et est de morbis mulierum et infantium: on l'imprime aussi sur une copie nouvellement augmentée et revue par l'auteur, son traité de febribus: lesquels tous je vous conseille d'avoir dès qu'ils seront achevés non pour la bonne pratique qui v soit, mais seulement à cause de la grande quantité de questions qui y sont agitées. Pour Dupleix, il travaille présentement à l'histoire du roi Louis XIII, nous ayant donné en un petit in-folio à part depuis six mois, celle du feu roi Henry IV, tout le surplus de l'histoire se trouvant en trois autres volumes in-folio, d'assez juste grosseur, qui platt aux uns, et déplatt aux autres, comme sont la plupart des historiens. On traduit ici l'histoire latine de M. le président de Thou, desquels il y aura six volumes en françois. Le roi est allé à Dourdan où doit arriver demain M. le cardinal de Richelieu que l'on amène du Poitou en litière. Quant aux livres d'Italie, je désirerois fort d'en recouvrer un petit fait par Epiphanius Ferdinandus, lequel je crois être in-8° dédié au pape Paul V, si je ne me trompe. Il traite περί μακρω Βιότητος, de vitæ longitudine; je voudrois l'avoir bien payé, et le tenir. Il y en a aussi un autre petit nommé Lud. Septalii, Animadversionum et cautionum Medicorum, libri duo. Patavii, apud Paulum Fiambottum, in-8° 1630. J'aimerois mieux ces deux petits-là que d'autres plus gros, cùm magnus liber sit magnum malum. Si vous pouvez avoir ces deux-là pour moi, je m'en tiendrai tant plus obligé à vous, en espérance de vous servir, en récompense de tout mon pouvoir en toute sorte d'occasion, comme étant à jamais, etc.

De Paris, ce 4 janvier 1632.

### LETTRE XII. — Au même.

Je vous remercie des deux lettres que vous m'avez depuis peu envoyées; la première desquelles fut apportée céans tandis que j'étois en Picardie, où j'étois allé rendre les derniers devoirs à mon père, qui y mourut mercredi dernier, 12 de ce mois. Je reçus moi-même la seconde, mettant pied à terre dudit voyage: laquelle me servit de consolation dans le regret que j'avois d'un si malheureux voyage, qui ne fut pourtant que de quatre jours, pour les grandes affaires qui me rappeloient de deçà. J'ai pareillement reçu le paquet de M. Angenot, que je fus hier au matin chercher chez M. Barat, mais il ne devoit arriver qu'hier au soir, comme il fit dans le coche : j'y fusse retourné aujourd'hui à quelque heure, mais il m'a prévenu m'ayant lui-même apporté d'assez matin votre paquet, duquel je vous remercie bien humblement, et monsieur votre frère aussi, duquel à votre première, je vous prie me mander si je puis avoir espérance de le revoir quelque jour en cette ville, désirant encore apprendre de lui beaucoup de particularités que peu de gens savent bien comme lui. Quant au dispensaire duquel est fait mention dans l'arrêt. que vous avez reçu, je vous dirai que nous n'en avons aucun. La Cour de parlement a autrefois ordonné que douze anciens médecins y travailleroient, quelqu'un leur ayant remontré que c'étoit chose fort utile : mais la mort ayant diminué, voire remporté ledit nombre, notre Faculté ne s'est jamais bien accordée à y en substituer d'autres, ceux qui auroient été délégués en leur place étant de différents avis ; les uns disant

que, natura gaudet paucis, que pour bien faire la médecine il ne faut guère de remèdes, et encore moins de compositions, la quantité desquelles est inutile, et plus propre à entretenir la forfanterie des Arabes, au profit des apothicaires, qu'à soulager des malades, lesquels un simple purgatif opère quelquefois autant qu'une médecine où y entreront trois ou quatre compositions. Pour moi je suis de l'avis de messieurs les Piètres, qui ne veulent ad bene medendum quam pauca, sed selecta et probata remedia: mol qui ai appris par maintes expériences sur moi et sur autrui, que l'infusion de trois gros de séné en un verre d'eau purge aussi bien, voire plus surement qu'un tas de compositions arabesques toute sorte d'humeurs peccantes. Je rends la pharmacie la plus populaire qu'il m'est possible, ordonnant tous les jours chez mes malades euporista et sacile parabilia remedia, afin d'en sauver la peine aux apothicaires, qui ne trouvent cela guère bon, mais je ne me soucie ni d'eux ni de ce qu'ils disent de moi, m'en trouvant bien, en ne foulant pas ma conseience ni n'engageant mon honneur, ni la bourse de mes malades; joint que le peuple est tellement lassé de leur tyrannie barbaresque, et de leur forfanterie bézoardesque, qu'il est toujours bien aisé à quelque prix que ce soit, d'échapper de leurs mains. Pas un de notre compagnie n'approuve leur insatiable avarice, laquelle a bien été châtiée depuis sept ou huit ans que nous leur avons fait la guerre, combien que parmi nous il v ait quelques faux frères qui les courtisent en derrière, exigui cujusdam lucri gratia, sans la connivence desquels nous en serions bientôt venus à bout malgré le grand pouvoir qu'ils prétendent avoir. Dans la plupart des grandes maisons il n'y a plus d'apothicaires, c'est un homme ou fille de chambre qui fait et donne les lavements, et les médezines aussi, que nous réduisons la plupart en jus de pruneaux laxatif, ou bouillon et séné avec un jus de citron ou d'orange, ou de verjus, ou tisane laxative de casse et séné, selon l'appétit du malade. Je me souviens qu'au doyenné de M. du Chemin, deux fois la semaine on travaillait à cet antidotaire, mais les cinq doyens qui ont été depuis lui, n'en ont point continué l'achèvement, lequel est pourtant bien avancé. Les apothicaires d'ici se servent du dispensaire de Nicolas, ou de Bauderon; quelques uns de Renou: pour moi je crois qu'il n'y en a aucun de meilleur que celui du Médecin charitable, qui se trouve augmenté dans son livre, de l'impression de Jean Jost, rue Saint-Jacques, au Saint-Esprit (1); car deux ou trois autres éditions qui se voient, sont imparfaites et contrefaites. Il vend même lesdites compositions en sa maison, fort bien faites, et à prix fort raisonnable, d'où j'en envoie querir quand j'en ai besoin pour quelque malade. Quant à vos papiers, je les verrai, et vous en rendrai compte dans huit jours, Dieu aidant. J'ai céans l'histoire de Dupleix, de laquelle je me suis servi pour apprendre le grand chemin de l'histoire, en laquelle j'ai toujours trouvé une assez exacte chronologie: du reste, je la prise beaucoup moins que celle de M. de Thou, laquelle j'estime par dessus toute autre être propre aux hommes lettrés et aux esprits libres, qui ne savent flatter, et qui nomment les choses par leur nom. Les honnêtes gens du pays Latin la liront toujours latine; le peuple curieux et les politiques français la liront traduite; car pour les ligueurs, s'ils ne sont repentis, je ne suis pas d'avis qu'ils y mettent le nez. Sed minimum excurret epistola. Je vous prie de croire que je suis, etc.

### LETTRE XIII. — Au même.

J'espère que vous m'excuserez si j'ai été si longtemps sans vous récrire, ce n'a point été par oubliance, ni négligence, mais

(R. P.)

<sup>(1)</sup> Le bon apôtre! il recommande le Médecin charitable parce que la dernière édition était de sa main, et qu'il y vante les remèdes les plus simples, les plus usuels; moins peut-être pour les avantages du public que pour nuire aux apothicaires, ces turpissimi lucriones.

seulement faute de sujet et d'occasion. Depuis ma dernière, il n'est ici rien arrivé de nouveau que la disgrâce de M. le garde des scéaux de Châteauneuf, à la place duquel le roi a mis M. le président Séguier. On ne parle ici que de la trève, et de l'incertitude si elle sera ou non. On vend ici le troisième tome de la pratique de Sennertus in-quarto, impression de cette ville, et in-8° de Lyon: dans quinze jours le quatrième, qui est de morbis mulierum, sera achevé, avec le traité de consensu chymicorum; une physique et le traité des fièvres, le tout in-4° du même auteur. Je vous prie de me mander si vous en désirez quelque chose. Je voudrois bien avoir un livre, qui a été imprimé à Troyes in-8°, l'an 1619, sous ce titre : Mélanyes historiques, ou recueil de plusieurs actes, traités, lettres missives et autres mémoires qui peuvent servir en la déduction de l'histoire depuis l'an 1390 jusqu'à l'an 1580. S'il se trouve en votre ville, je vous prie de me l'acheter, et me l'enverrez à votre première commodité. Je vous prie pareillement, si vous recouvrez un livre intitulé: Carolus Magnus redivivus, comme aussi le livre de Papyrius Masson, De episcopis urbis, qui est in-4°, retenez-les pour moi, j'en donnerai ce que vous jugerez être raisonnable. Il y a ici gros bruit entre les jésuites et les sorbonistes. pour deux livres in-4° qu'un anonyme a faits sous le nom de Petrus Aurelius, contre les jésuites. M. le cardinal quitte sa maison de la rue Saint-Honoré, où on va bâtir puissamment, pour aller demeurer à l'Arsenal. Je vous prie de présenter mes très humbles baise-mains à M. votre frère, et de m'excuser de tant de peine que je vous donne, prêt d'en prendre autant et davantage pour vous, avec assurance que je serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 20 mars 1633.

Mandez-moi si vous désirez que je vous envoie un soldat suédois, qui nous est venu de Genève.

### LETTRE XIV. — Au même.

C'est avec beaucoup de regret et de ressentiment de votre perte que je vous écris la présente, ce que j'eusse fait plus tôt si la nouvelle que j'en ai apprise ne m'eût tellement étonné que j'ai été plus de huit jours sans me pouvoir résoudre d'en mettre la main à la plume, sachant bien que mon style n'est guère consolatif (sic). Je vous prie de n'en attendre de moi aucune, vu que moi-même à cause de vous, en aurois besoin, et ne m'en veux mêler, de peur de ressembler à ces anciens ambassadeurs grecs qui, après le deuil passé de la mort du fils de Tibère, vinrent pour consoler le père qui se moqua d'eux, et prie Dieu que n'en ayez plus guère besoin quand vous recevrez la présente. La mauvaise disposition de ses entrailles, son mauvais foie et sa triste et pâle couleur, ont été capables de vous avertir du malheur qui le suivoit de près; et voyant bien que vous l'avez prévu, cela vous doit servir à modérer votre douleur, ayant reconnu qu'il n'y avoit point de remède: Prava diathesis jamdudum fixa in hepate, summam vitæ brevem pollicebatur, spemque vetabat inchoare longam: pour vous le dire en un mot, j'en porte le deuil comme vous, j'en ai un grandissime regret, et vous puis assurer que ma femme même en a été fort touchée. Je voudrois bien avoir ou savoir quelque chose qui fut capable de vous consoler. Il n'y a rien ici de nouveau : le marquis de Coislin, fils ainé de M. de Pont-Chateau, parent de M. le cardinal, épousa avant-hier la fille aînée de M. le garde des sceaux moyennant une dot de cent mille écus. M. de Bullion est en mauvaise posture aux finances, a reçu de gros mots qui sont les précurseurs d'une grande disgrace qui s'en va lui venir. L'évêque d'Orléans est ici fort malade d'une pierre dans les reins, quæ ischuriam jam triduo perseverantem intulit. Je vous envoie un livre nouveau plein de paradoxes assez gentils, et souhaite qu'en sa lecture il vous donne du divertissement : j'attendois toujours à l'avoir pour vous

écrire, mais le privilége nous a retardé. Dans le milieu dudit livre vous trouverez le portrait de M. François, auteur du Pantagruélisme que M. votre petit frère m'a demandé pour vous. Je vous prie de recevoir l'un et l'autre de bonne part, comme venant d'un de vos plus fidèles amis. Hier au matin le premier président trouva sur son siège, y prenant place, un petit sac de cuir dans lequel étoit contenu un nouveau manifeste de Monsieur, lequel messieurs de la cour jugèrent qu'il falloit envoyer au roi, ce qui fut exécuté. Hier au soir un honnête homme m'apporta céans en mon absence votre Grumani hederæ, duquel je vous remercie. J'ai bien du regret que je n'aie vu cet honnète homme qui a pris la peine de me l'apporter. Le jeudi gras, M. Ch. Bouvard, premier médecin, présidera ici à une thèse de aquarum mineralium facultatibus, opposée à celle que vous avez emportée de M. Piètre: nous verrons si elle sera aussi bien faite que la première; je ne manquerai de vous en envoyer une dès l'heure même, et vous me ferez la faveur de m'en dire votre jugement. Le bonhomme Piso (1), auteur du livre de serosa colluvie, est mort cet été passé à Nancy en Lorraine. On commence à imprimer ici les conseils de médecine de feu M. Baillou, qui mourut en 1616, l'ancien de notre Faculté (2). Je crois que ce sera une fort bonne pièce, car il

- (1) Carolus Piso, Charles Lepois (né à Nancy en 1563, mort en 1633); voici le titre de son livre: Selectiorum et consiliorum de præteritis hactenus morbis effectibusque præter naturam ab aquá, seu serosa colluvie et diluvie, ortis, liber singularis, Pont-à-Mousson, 1618. Boërhaave faisait grand cas de ce livre; il y mit une préface dans l'édition de Leyde, 1714, in-4°. Cet ouvrage est encore estimé, mais peu lu aujourd'hui. Des observations tirées de ce livre ont été publiées sous le titre de Piso enucleatus.... Elzévirs, 1639, in-12. (R. P.)
- (2) On sait que cet illustre médecin recueillit avec soin les fruits de sa pratique, mais il ne publia rien. Ce fut longtemps après sa mort que ses deux neveux, Simon le Tellier et Jacques Thévart, firent imprimer ses manuscrits, et cette publication eut le plus grand succès. La dernière et la meilleure édition des OEuvres de Bailleu a été donnée par le célèbre Tronchin, 4 vol. in-4°, Genève, 1762. (R. P.)

étoit fort savant, et ce que j'en ai vu m'a beaucoup plu. Je vous prie de remercier M. votre frère de celle qu'il lui a plu m'écrire: quand j'aurai quelque chose digne de lui, je ne manquerai de lui écrire en lui envoyant. Je vous baise les mains, à madame votre mère et à madame votre sœur, lesquelles j'ai eu le bonheur de voir ici, et suis, etc.

De votre maison de Paris, ce 6 février 1634.

### LETTRE XV. - Au même.

Ce sera pour répondre à votre dernière : je n'ai depuis rien vu ni ouï du curé de Loudun; on m'a néanmoins dit que l'on en faisoit un gros livre, vereor ne sit opus otiosi et male-feriati alicujus monachi, qui suas nugas nobis obtundat. Pour le Sennertus, on achève son cinquième volume de pratique, qui sera sa chirurgie; vous n'avez qu'à me donner place de ce qu'il vous plaira que je vous achete, et l'envoyer prendre céans. Tout ce qui a été imprimé de lui à Paris, est in-4° assez fautif: à Lyon, in-8°, qui ne vaut pas mieux; dans quelques années, nous verrons toutes les œuvres de cet auteur en deux volumes in-folio, plus correctes que par ci-devant, et si vous n'en êtes pressé (ce que je ne crois pas), je vous conseillerois d'attendre. Les conseils de M. Baillou marchent toujours, sed lento pede, à cause que le manuscrit en est fort difficile. Vous me faites honteux de dire que m'ayez de l'obligation; c'est moi qui confesse vous en avoir de toute sorte. Quant aux nouvelles de ce pays, je vous dirai que Monsieur est revenu; qu'il a salué le roi à Saint-Germain, le samedi 17 octobre, le lendemain diné à Ruel, chez M. le cardinal, qui sont fort bons amis: de là il est allé à Limours, et puis ira à Blois, où il demeurera jusqu'à ce que son mariage soit rompu avec la princesse Marguerite: quoi fait, il reviendra à la cour épouser la princesse Marie, fille de M. de Mantouë. Voilà le bruit qui court. On dit que Monsieur est tellement indigné contre

M. d'Elbeuf, qu'il a prié spécialement le roi de ne lui permettre jamais qu'il revienne en France. On dit aussi que l'on traite du retour de la reine mère, et que le roi y a envoyé exprès un gentilhomme. Pour les affaires des Suédois, on les tient toujours en mauvais état. M. le cardinal donne sa cousine de Pontchâteau, l'ainée, en mariage à M. de la Valette; et la seconde à M. de Puylaurens, en vertu du nouvel accord et de la réconciliation. On envoie des troupes en Allemagne sous la conduite de M. le maréchal de Brezé, beau-frère de monseigneur l'éminentissime, et toutes les garnisons de Picardie y sont employées. Si ces livres de Mercurialis se rencontrent, je ne manquerai pas de les retenir. Je ne vous prie que du Cardan, de utilitate ex adversis capienda. La nouvelle est fausse de la surprise de Toulon, trop bien que plusieurs vaisseaux espagnols en ont côtoyé les bords; et qu'on a pris en Languedoc un espion qui était capitaine espagnol et commandeur pour le roi d'Espagne en la comté de Roussillon. Dans quinze jours j'espère de vous faire savoir de mes nouvelles, et vous envoyer la thêse de président, de M. Piètre le jeune, et le nom de notre nouveau doyen. Je vous prie de me conserver toujours en vos bonnes grâces, et de monsieur votre frère, et tenir pour assuré que je serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 27 octobre 1634.

#### LETTRE XVI. — Au même.

Je vous remercie bien humblement de la vôtre, et de vos bonnes nouvelles. Je vous envoie le catalogue de nos docteurs, que notre nouveau doyen M. Guillemeau a fait imprimer initio suæ inaugurationis: comme aussi la thèse en laquelle M. Piètre, le jeune, présida hier avec honneur et satisfaction de tous ses bons amis: le point en est bien commun, mais la raison n'en est pas commune, joint que le texte me semble être couché en fort bons termes. On dit ici que M. de Vitry et

M. de Saint-Chaumont ont eu grosse querelle en Provence. jusque là qu'on tient que M. de Vitry y est arrêté prisonnier de par le roi; d'autres disent qu'il a commandement de s'en revenir. Quelques uns disent que la reine mère revient, sed non ego credulus itlis. Deux docteurs de Sorbonne, savoir, M. Ysambert et Lescot; deux jésuites, l'un desquels est confesseur du roi, nommé P. Maillan; deux capucins, l'un desquels est le P. Joseph, sont de retour d'Orléans, où ils étaient allés conférer avec Monsieur pour rompre son mariage avec la princesse Marguerite: c'est à quoi, sur leur relation, on va travailler. Ce sera premièrement devant l'évêque de Chartres; puis après devant M. notre archevêque de Paris; finalement devant M. le cardinal et archevêque de Lyon, lequel après cela s'en ira à Rome. On imprime ici à grande hâte l'histoire du roi d'à présent, faite par M. Dupleix, sur les mémoires de M. le cardinal. Je crois bien qu'elle ne dira pas toutes les vérités, et néanmoins par ce, que j'en ai vu, je vous assure qu'elle dit plusieurs belles et étranges choses, fausses ou vraies. Elle sera achevée aux Rois, si nihil superveniat. Les importuns qui m'ont emprunté des livres sans me les rendre, m'ont obligé de les avertir in posterum, par une affiche que j'ai mise à la porte de mon étude, de laquelle je vous envoie une copie, pour en servir à même fin, s'ils vous incommodent; mettant votre nom collé au-dessus du mien, qui sera toujours de celui qui veut être toute sa vie, etc.

De Paris, ce 17 novembre 1634.

### LETTRE XVII. — Au même.

Je vous remercie de la vôtre, et suis bien marri de l'accident qui est derechef advenu en votre famille, mais c'est un passage qu'il nous faudra tous passer. Ceux qui meurent peuvent bien dire comme Passerat, votre compatriote: Veni, abii: sic vos venistis, abibitis omnes.

Je suis déménagé dès la Saint-Rémy dernier, mais je n'ai pas laissé de recevoir toutes vos lettres, n'ayant pas sorti de la même rue, et ne sauriez manquer de mettre même inscription de rue, et au lieu de mettre près de Sainte-Opportune, il faut mettre devant l'Étoile, qui est à l'autre bout, s'il vous plaît. Je vous tiendrai prêt les Conseils de M. Baillou, vous n'avez qu'à les envoyer prendre céans par qui et quand vous voudrez; ils valent cinquante sols. L'on m'a dit, pour le fait des apothicaires des champs, que si les apothicaires de votre ville n'ont pas de maîtrise entre eux, qu'ils n'ont du tout que voir sur eux; mais que ce droit seul appartient à vous autres messieurs les médecins, qui les peuvent interroger et approuver en présence du lieutenant-général de votre ville, duquel seul ils relèvent, et que de lui ils n'ont point d'autres juges que le parlement. Voyez si c'est là ce que vous en désirez. Nous en avons un procès à la cour pendu au croc, contre les apothicaires de cette ville, qui en voulaient seuls connoître avec le lieutenant civil; et nous, au contraire, voulions qu'il n'y eût que deux de leurs jurés avec les professeurs en pharmacie, et que cela allàt droit au parlement, à cause des malversations qui se commettent au Châtelet, auquel le lieutenant civil ne refuse lettre à personne pourvu qu'il donne de l'argent; et avons en mains plusieurs exemples de malversations et concussions que lesdits jurés ont commises sur les apothicaires des environs de Paris. Notre cause est tellement fondée sur le droit et le bien public, qu'il y a de l'apparence que nous la gagnerons quand il plaira à notre doyen de la poursuivre; mais il est de présent occupé à autre chose. Je chercherai sur ce fait quelques édits ou arrêts, et vous enverrai ce que j'en pourrai trouver. On dit que la paix des Suédois avec l'empereur est fort malaisée à faire, et qu'il n'y a pas d'espérance de la voir sitôt faite. On ne dit encore rieu de certain de M. de Puylaurens et de ses compagnons ; je ne

sais ce qui en sera, mais on dit qu'il y a du crime. Je vous baise bien humblement les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 3 mars 1635.

### LETTRE XVIII. - Au même.

Je vous dirai que sur le dessein que j'avois de vous écrire. j'ai recu votre seconde, à cause de quoi la présente servira de réponse à toutes deux. Le livre de M. Moreau, de illustribus Medicis Paris., nec est editus nec edetur unquam. Depuis le dix-huitième tome du Mercure, il n'y a rien, ni aura devant un an. Tant s'en faut que j'entende vous conseiller d'acheter le Galien grec et latin, qu'au contraire je veux vous avertir que ce n'est rien qui vaille, et qu'il faut le laisser là, et deferatur in virum vendentem thus et odores et piper, et quidquid chartis amittitur ineptis. Quant au sieur Monsaint, je l'ai vu en cette ville; c'est un petit homme qui fait le finet et le gentil. Il est vrai qu'il est de Sens, et qu'il a pris ses degrés à Reims: pour médecin du roi, c'est nos tenus, si ce n'est qu'il ait, moyennant quelques pistoles, obtenu quelque lettre de médecin du roi de quelque secrétaire du cabinet; mais on se moque de ces titres en ce monde ici et en l'autre; néanmoins à la campagne ces messieurs s'en font accroire avec ces bulles imaginaires. Il hantoit en cette ville chez M. de Flecelles, président des comptes. Je connois bien aussi ledit Valet, ce n'est pas grand'chose. Monsaint ne peut être parent de M. Bonard, qui est de Vendôme, ni de sa femme qui est fille de feu M. Riolan le bonhomme. Vos griefs, en vertu desquels vous ne le voulez recevoir, me semblent assez bons; mais les jugements que vous avez contre des particuliers semblent vous promettre gain de cause, et serois bien aise de vous voir défendre et gaguer cette cause. On ne fait point ici de garde; mais on dit que MM. les maréchaux de Châtillon et de Brezé ont défait dans le Luxembourg près de Namur six mille hommes; mais la

nouvelle n'en est pas encore bien certaine. Je vous envoie une petite pièce nouvelle, plus curieuse que bonne; c'est une vesperie qu'a faite M. Pijart, où il y a autant de fautes qu'il y a de pages pour le moins. Il croit néanmoins avoir fait grand' chose. Je vous baise les mains, et à M. votre frère, avec dessein de demeurer, etc.

Ce 28 mai 1635.

### LETTRE XIX. -- Au même.

Pour vous témoigner que je n'ai pas oublié le service que je vous dois, ni ma promesse touchant votre M. Monsaint, je vous envoie enfin, après beaucoup de temps (mais ce n'est pas ma faute, puisque je n'ai pu le faire plus tôt), copie de l'exploit que l'on a donné audit sieur, à la diligence de notre doyen, en vertu de la requête qu'il a obtenue pour poursuivre telles gens que lui. Je pense que c'est ce que par ci-devant vous avez désiré de moi; si j'apprends que vous désiriez autre chose, je tâcherai de vous y servir, au moins je n'y manquerai pas de bonne volonté. On ne dit pas ici de nouvelles dignes de vous, sinon que le cardinal de La Valette a battu Galas, lui a tué cinq ou six mille hommes, et gagné douze canons. On dit que le roi est par-dela Saint-Dizier. M. le cardinal est ici qui prend l'air cà et là pour refaire Son Éminence des afflictions qui l'incommodent au corps et en l'esprit, ex deteriori et minus prospero rerum nostrarum successu. On a ici imprimé les Lettres d'État et d'ambassades de M. Phil. de Canaye, ambassadeur pour le roi à Venise: il y en a trois tomes in-folio, dont les deux premiers ne contiennent guère qu'affaires communes du temps; mais le troisième, c'est tout ce qui se passa à Venise, les ans 1606, 1607, quand le pape Paul V excommunia les Vénitiens : ce troisième est fort curieux. MM. les pères Loyolites furent chassés de ladite ville pour leur infidélité papaline, et en l'accord qui en fut fait, ils n'y purent être remis, pour les insignes conspirations qui furent reconnues être venues par leurs artifices, et par le moyen de la bénite confession auriculaire, contre la liberté de ladite république. Tout le pecus loyoliticum est furieusement chargé dans ce troisième tome, lequel par ci-après fournira de bonnes charges contre eux à ceux qui les voudront taxer. On imprime aussi de nouvelles lettres de Balzac. Je vous baise les mains, à M. votre frère, et à tous MM. vos collègues, pour demeurer à jamais, etc

De Paris, ce 16 février 1633.

### LETTRE XX. — Au même.

Je ne sais par où commencer pour vous remercier de tant d'affection que vous me témoignez, et principalement de votre pâté, duquel je vous remercie bien humblement. Ma femme pareillement vous baise les mains, et vous en remercie : nous espérions que votre pâté seroit venu pour le baptême d'un quatrième garçon que nous attendons, mais il eut pu être gâté auparavant, puisque le petit galant ne vient pas encore; je crois que c'est qu'il veut mûrir et passer le terme, afin d'être plus habile homme que les autres, et que le terme est trop peu de chose, trop court pour lui, aussi bien que pour les enfants des princes. Je souhaite qu'il vienne en bonne santé de lui et de sa mère, et qu'il soit quelque jour honnête homme, combien que ma femme désire fort à cette fois d'avoir une fille. Je vous envoie par ce présent porteur le 2º tome des Conseils de Baillou, desquels je vous prie d'avoir agréable le présent. Dans huit jours, s'il vient quelqu'un de vos amis en cette ville, je vous en envoierai un autre, qui est Scholæ medicæ Frambesarii, multò auctiores et locupletiores quidm antea, avec quelques thèses de médecine dans lesquelles nous allons rentrer à cette Saint-Martin. Il y a quelque temps que je vis ici votre Monsaint fort pâle et défait ; je pense qu'il

a plu sur sa mercerie, de quelque sièvre continue. Un dit lei que nos gens ont levé le siège de Valence au Milanez, et que notre armée étoit trop foible pour la prendre. On dit aussi que le maréchal de Brezé revient de Hollande, son armés étant dissipée. Il se parle ici de paix; et dit-on que le roi envoie à Constance pour en traiter M. de Bullion et le père Joseph, et le maréchal d'Estrée à Rome. On dit aussi que M. de Belièvre, le maître des requêtes, gendre de M. de Bullion, et ambassadeur pour le roi vers les princes d'Italie, a accordé avec M. de Mantoue le mariage de la princesse Marie sa fille, et de Monsieur frère du roi, lui donnant tout le bien qu'il a en France. On s'en va ici, après la Saint-Martin, faire quantité de nouveaux officiers, pour avoir de l'argent, consellers, présidents, maîtres des comptes, etc. On dit plusieurs autres choses, lesquelles, pour être trop incertaines, je ne vous écris point Je vous baise bien humblement les mains, et suis, etc.

Ce 8 novembre 1635.

### LETTRE XXI. — Au même.

MM. Séguin ou Cousinot: le premier desquels n'est pas en cette ville, et le second que je n'ai pu encore attraper depuis la vôtre reçue; je vous écris néanmoins afin que vous ne soyez pas davantage en peine. Je ne crois pas que M. Bonnard vous puisse faire continuer votre syndicat, outre que je ne sache personne qui l'en veuille prier, pas même M. Cousinot; le bon homme n'est pas comme le grand prêtre Ély, qui nimium erat indulgens in suos: et pour ce faire il faudroit avoir un arrêt du conseil, contre lequel vos jeunes s'opposeroient, n'étant donné que sur simple requête et parties non oules; il faut qu'en cela la coutume vous juge, et sans doute que le Parlement en jugera ainsi. Si on s'en rapporte à l'usage de notre école, notre

doyen est changé de deux en deux ans, et un nouveau établi selon les statuts, lequel est appelé à la visite et à l'examen des apothicaires et des chirurgiens. Si votre coutume immémo. riale est formellement contraire à cela, c'est à vous à l'exhiber et la faire valoir; car si celui qui a eu devant vous le syndicat ne l'a en perpétuel en sa personne, on vous montrera l'usage formellement contre vous, et en ce cas ne le pouvez retenir, si vous ne récusez d'incapacité ceux qui veulent jouir du même droit. Voilà ce que m'en a dit un homme qui sait plus de ces affaires-là que MM. Séguin ni Cousinot: excusez si je vous en parle librement, nec fortassis omnino ex voto tuo. Je vous envoie deux thèses qui me plaisent bien fort, l'une pour être bien polie, et l'autre pour contenir bien de la doctrine. Je vous remercie de la vôtre de Idengraphia, de laquelle je vous envoie le manuscrit que j'en avois de l'an 1624. M. du Châtelet mourut ici d'hydropisie, il y a aujourd'hui huit jours. Hier à onze heures y mourut subitement et inopinément la femme du premier président de la Cour des aides, après avoir pris un breuvage que lui avoit donné Sévigny, empirique italien, qui l'avoit invitée sanam et valentem de le prendre pour se rafraichir, et de là s'en aller aux champs. Elle ne se servoit que de ce charlatan, à cause qu'elle haïssoit la saignée : elle n'y a guère gagné. Je ne vous mande rien de nouveau de la guerre, vu que tout est ici fort incertain; je ne m'attends pas à la paix sitôt. Je vous baise très humblement les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 12 avril 1636.

### LETTRE XXII. — Au même.

Je vous dirai brièvement, pour réponse à la vôtre datée du 26 de ce mois, que in præsenti rerum nostrarum tumultu, après la prise du Catelet, le roi ayant demandé du secours au Parlement et autres grandes compagnies de cette ville, les autres s'étant mises en leur devoir, en cas si urgent notre doyen assembla notre Faculté speciali articulo, où il fut conclu que nous donnerions pour cet effet au roi, ex verario nostro, mille écus comptants: ce qui a été fait, avec bonne quittance qu'en a tirée notre doyen (1). On n'a point laissé, outre ce, de nous

(1) Un roi de France qui emprupte de l'argent à une Faculté de médecine! A peine comprend-on de pareils usages, aujourd'hui que le pouvoir centralisateur a tout envahi et absorbé. Il y a maintenant plus de liberté civile et individuelle; mais où trouver de ces grands corps fortement constitués, qui servaient tout à la fois d'obstacle ou de soutien, selon les circonstances? nous n'en avons qu'un pâle reflet dans l'ordre actuel des avocats. Autrefois, la Faculté de médecine était une petite république dirigée par ses propres statuts et par un doyen éligible et responsable: l'autorité supérieure n'y avait qu'une médiocre influence. Tout absolu qu'était Louis XI, il ne put obtenir le manuscrit de Rhasis, qui était aux écoles de médecine de Paris, pour en faire faire une copie, sans donner pour caution cent écus d'or et douze marcs d'argent. Jean de la Driesche, président de la Cour des comptes, chargé de cette commission, engagea pour cela une partie de sa vaisselle : l'acte de ce prêt est de 1471. Les vives disputes des médecins entre eux, les entre-mangeries doctorales, comme dit Bayle, n'empêchaient pas chaque membre de la corporation d'en soutenir l'honneur quand l'occasion s'en présentait. C'est là ce qui donna à la Faculté de médecine un caractère de force, de grandeur et d'unité, qu'elle a conservé pendant plus de huit siècles. Rien de semblable ne se voit aujourd'hui : l'isolement est ce qui s'oppose le plus à la dignité des médecins et à la prospérité de chacun d'eux; c'est au point qu'à moins d'un peu de fortune, de circonstances favorables ou d'incroyables efforts, il est maintenant peu de médecins qui ne soient forcés de livrer leur jeunesse à un avenir chimérique, à d'inutiles labeurs, et leur vieillesse à la misère, à l'abandon. Si la fortune vous trompe, si le malheur vous frappe, si la maladie vous atteint, si un créancier impitoyable vous fait mettre en prison, qui est-ce qui pense à vous ? à qui vous adresser ? qui vous tendra une main secourable dans ces grandes infortunes? Vous avez reçu les insignes du sacerdoce médical, on vous a confié la sainte mission de secourir les hommes : mais qui êtes-vous dans la foule? une simple unité numérique, un individu, et comme tel, écrasé ou broyé par la grande meule des intérêts opposés. (R. P.)

faire demander par chaque capitaine des quartiers que nous donnassions encore quelque chose pour avoir de la cavalerie; mais fort peu ont donné, joint que cette seconde demande ne regardoit que les plus riches : pour moi, j'ai dit à ceux qui me sont venus trouver, que tout ainsi que la terre ne rapportoit qu'une fois l'an, et que mes rentes ne m'étoient payées qu'à peine une fois l'an, je ne pouvois aussi donner qu'une fois, et que je ne pouvois davantage : je me contente d'avoir donné une douzaine d'écus pour ma part. Pour la garde, nous en sommes exempts ici, et jamais n'y avons été, ni envoyé; nous en avous des exemptions en nos registres qui ont été en diverses occasions confirmées, lesquelles, notre doyen nous a ait imprimer. Je vous en envoie quatre pour vous et vos amis: nos compagnons s'en sont servis, en les montrant à leurs capitaines, qui honnêtement les en ont dispensés. Les mêmes causes qui nous en dispensent vous sont communes: je prie Dieu que vous en soyez exempté. Le roi partira, dit-on, lundi prochain, avec nos troupes nouvelles; et il n'y a rien autre chose de nouveau. Je vous baise les mains, et suis, etc.

Ce 29 août 1636.

# LETTRE XXIII. — Au même.

Je vous écrivis la semaine passée fort à la hâte, à cause que je reconnus que vous étiez en peinc de ma réponse, pour laquelle vous faire tenir je délivrai vitement la mienne à celui qui m'apporta la vôtre. Je ne sais si la mienne vous aura contenté, mais je vous ai dit de ces matières-là ce que j'en savois. Pour le présent, on ne fait plus ici la garde comme par ci-devant : étant survenu quelque désordre en une des portes, contre des gens qui se disoient être à M. le Cardinal, et qui vouloient entrer, et que plusieurs plaintes ont été faites contre plusieurs qui tiroient leur mousquet et blessoient du monde; on a ordonné que l'on ne gardera plus les portes que de jour, et ce,

douze hommes seulement de chaque compagnie l'un après l'autre, sans piques et mousquets, mais seulement avec une hallebarde en la main. Ce qui a été exécuté; mais le bourgeois -criant qu'on le vouloit désarmer, ils recommencent à y reporter leurs piques et mousquets, mais en petit nombre, comme j'ai vu moi-même aujourd'hui en deux diverses portes de Bussy et Honoré. Le roi et son éminence partirent d'ici lundi premier de ce mois, avec le plus de monde qui se put rencontrer. Il y a quelques jours qu'une partie de notre infanterie passa la rivière de Somme, faisant mine d'aller vers nos ennemis; mais un gros de cavalerie ennemie venant fondre sur eux, les obligea de repasser et revenir en-deçà : ils n'entreprendront plus de la repasser que toute l'armée ensemble, laquelle on range pour cela. S'il s'en passe quelque chose de remarquable, je vous en donnerai incontinent avis. On imprime ici un commentaire très docte in Hippocratem, de morbis internis, de feu M. J. Martin, qui mourut en 1609, premier médecin de la reine: erat origine Parisiensis, et alius à vestro Trecensi, qui obiit anno 1625. Le texte y sera grec et latin, et le commentaire après de plus petite lettre; il sera in-4º de la grosseur et grandeur du Baillou. Je pense que vous avez ouï dire des vers latins qui furent faits contre M. le prince, pl us de quinze jours avant qu'il eût levé le siège de Dôle : je vous les mettrai néanmoins ici, de peur que ne les ayez.

Stat Dola, stant muri, frustra, Condæe, laboras,
Non est illa tuis Urbs ruitura dolis;
Te tarde genuit Mater, tu tardiùs Urbem
Viceris, éxcelso que stat in auxilio;
Si per tot menses quot quondam matris in also
Antè Dolam steteris, bis pudor inde tibi.

Il court ici d'autres vers sur l'état présent que voici:

Qu'est-il besoin de savants politiques Pour gouverner nos affaires publiques, N'espérant plus aucun soulagement. On voit la France en sa dernière crise Entre les mains du prince de l'Église, Donnez-lui donc son dernier sacrement.

Je vous écrirois volontiers des nouvelles qui se disent ici; mais il y a si peu de vérité en tous ces contes, et si peu d'assurance, que je vous prie de m'en dispenser. On dit que le colonel Gassion a amené au roi trois mille bons chevaux, et qu'il nous vient neuf mille hommes de pied de Bourgogne, pour grossir notre armée de Picardie. Sa Sainteté nous a envoyé un Jubilé que l'on commencera à célébrer ici la semaine qui vient. Il me semble qu'il fût venu à propos quand nous eussions chassé les Espagnols de Picardie, vu que les esprits des princes semblent être moins disposés à la paix avant la bataille, et qu'il faut pour les humilier qu'ils perdent quelque poste qui les dispose à la paix, laquelle je souhaite de tout mon cœur. Je vous baise très humblement les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 10 septembre 1635.

### LETTRE XXIV. - Au même.

J'ai jusques ici attendu à faire réponse aux deux vôtres, pour vous mander la reddition de Corbie, de laquelle on vient de nous assurer, et pour laquelle on chantera demain sans faute le *Te Deum* à Notre-Dame. On continue le livre de M. Martin, duquel je vous donnerai avis, quand il sera fait. Je vous prie de croire que quand je prise ce vieux Martin, c'est à cause de son mérite premièrement; et puis après par une obligation particulière que j'ai à sa mémoire, laquelle votre bonne affection envers moi me permettra de vous dire. Feu mon père étant en cette ville député pour notre pays, y tomba malade l'an 1601 d'une fièvre continue, et échut à

avoir M. Martin pour médecin, lequel ne voulut prendre de lui aucune récompense restituta valetudine, lui disant qu'il ne prenait jamais d'argent de plus pauvre que lui quand ils étoient gens de bien, comme il le tenoit pour tel; cela lui acquit une rente d'un pâté de venaison, qui lui a été payée tous les ans jusqu'à sa mort. Mais cela n'empêche pas que je ne prise fort vestratem Martinum, in cujus jactura, j'ai perdu un bon ami, et qui m'aimait extrêmement. Je l'ai quelquesois gouverné assez particulièrement, et ai consulté quelquefois avec lui. Huit jours avant le malheur fatal qui lui ôta la vie, je lui avois fait signer une consultation pour un gentilhomme qui avoit la pierre, et lui donnant un écu d'or que j'avois reçu pour lui, il me témoigna tant de ressentiment d'affection et d'amitié pour moi, que je l'ai toujours extrêmement regretté; ce que je ne ferois pas moins quand je ne l'aurois pas connu particulièrement, vu qu'au jugement de tous nos anciens, il étoit le premier de l'école entre ceux de son âge. M. Piètre mème, notre ancien, que je tiens comme un oracle, et qui de soi est parcus laudator (1), me l'a maintes fois haut loué et fort extollé. Quiescat igitur utroque Martinus, quorum memoriam apud me nulla ætas, nulla unquam delebit oblivio. Pour M. votre beau-frère, il m'est extrêmement recommandé, comme me sera aussi tout ce qui me sera adressé de votre part, je l'en ai assuré, et lui confirmerai quand il voudra; je vous prie d'en assurer M. Sorel son père, et de le remercier à mon nom de la peine qu'il a prise de m'écrire, auquel je fais un petit mot de réponse, pour l'assurer que son fils m'est fort recommandé, et qu'il a tout pouvoir sur moi. M. Mégard m'a adressé cette semaine passée une consultation pro Epileptico adolescente Trecensi, dicto Michelin. Je lui ai fait ample réponse; je vous prie néanmoins de ne lui en rien dire s'il ne vous en parle le

<sup>(1)</sup> En conscience, maître Gui Patin aurait pu s'appliquer ces expressions; lui-même est rarement melliflus en fait de louanges, tantum abest ut contra. (R. P.)

premier, vu qu'il ne m'a nullement parlé de vous. Ex ejus opera et consilio, fucilè suspicor atque conjicio eum esse virum bonum minime malum. Je vous baise très humblement les mains, et suis, etc.

Ce 16 novembre 1636.

### LETTRE XXV. — Au même.

Je ne sais par où commencer cette lettre, ou à vous remercier de votre beau pâté, ou à me réjouir avec vous et vous congratuler de la nouvelle amie que vous avez faite. Utrique vestrum omnia lecta faustaque precor. Si tu gaudes et ego tecum gaudeo. Erit mihi tecum hæc congratulatio κοίνη, et τάντα τά τῶν φίλων. Gaudeo tibi contigisse quod paucis contigit, et bonam bonis prognatam, divitem, formosam sis nactus. Quare unum te beatiorum potes dicere; itaque hoc unum enixè cupio.

Omnes et tecum meritis pro talibus annos Exigat, et pulchra fuciat te prole parentem.

Je voudrois bien savoir quelque bonne nouvelle de ce pays pour vous mander; mais nous ne sommes pas si heureux que d'en savoir. Le jeudi, 8 de ce mois, on joua ici à l'hôtel de Richelieu une comédie qui coûta cent mille écus: (Puod notandum in ista qua versamur temporum difficultate; et le lendemain, vendredi 9, entre sept et huit heures du matin, la rigueur de la saison joua une rude tragédie sur l'eau, qui fit enfoncer plus de cent bateaux à la Grève, chargés de vin, de blés, d'avoine, de poisson, de bois et de charbon, ce qui est un malheureux désastre pour les pauvres marchands. On met ici de nouveaux impôts sur ce qu'on peut, entre autres sur le sel, le vin et le bois: j'ai peur qu'enfin on en mette sur les gueux qui se chausseront au soleil, et sur ceux qui pisseront dans la rue, comme sit Vespasien. On dit ici qu'il y a eu sé-

dition à Marseille, et quelques maisons pillées: Dii meliora. Le commentaire de feu M. J. Martin sur l'Hippocrate avance fort; j'espère que nous l'aurons ce carême. On s'en va imprimer de nouveau les préfaces et les poésies de M. Jean Passerat, qui olim fuit vestras, nimirum Trecensis, verè nobilis, flos delibatus populi Suadæque medulla.

Toutes ses préfaces sont extrêmement bonnes; mais j'en prise particulièrement deux, savoir, celle de Ridiculis, et de Cœcitate; dans la première desquelles graphice depictus legitur grex Loyoliticus. On parle ici d'un emprunt que veut faire le roi sur toutes les bonnes villes de France, et que Paris y est taxé pour sa part à douze cent mille livres, et les autres à moins, chacune selon son pouvoir; mais il me semble que ce n'est point argent prêt, tant pour les villes de la campagne que pour Paris même, quelque richesse qui semble y avoir : car c'est chose horrible de savoir l'incommodité et la pauvreté qui se rencontrent partout. Et plût à Dieu que le roi sût, par la bouche d'un homme de bien, le malheureux état de son peuple; il y donneroit infailliblement tout autre ordre qu'il ne fait. Il y a quelques mois que M. Duret de Chevry, président des comptes, qui étoit fils de Louis Duret, qui a commenté les Coaques d'Hippocrate, mourut en cette ville, le troisième jour après avoir été taillé de la pierre, pour lequel on a fait l'épitaphe que vous verrez au dos de la présente. Je vous baise très humblement les mains, et à madame votre femme, et suis, etc.

De Paris, ce 18 janvier 1637.

ÉPITAPHE DU PRÉSIDENT DE CHEVRY :

Ci-git qui fuyoit le repos, Qui fut nourri dès la mamelle De tributs, tailles, impôts, De subsides et de gabelle; Qui méloit dans ses aliments Du jus de dédommagement, De l'essence du sol pour livre. Passant, songe à te mieux nourrir, Car si la taille l'a fait vivre La taille aussi l'a fait mourir.

### LETTRE XXVI. — Au même.

Je vous remercie avec toute affection de vos beaux présents, savoir : des deux thèses de feu M. votre père, de l'entrée du roi en votre ville, de la thèse de votre jeune collègue, et du poëme de Passerat. M. Martin mourut l'an 1609, premier médecin de la reine, qui est aujourd'hui reine-mère. Le bonhomme Séguin a oublié à marquer sa mort, mais il n'a pas oublié d'appeler Grammaticus le plus savant de tous les hommes, Jos. Scaliger; mais c'est le jésuitisme quem sectatur acerrimè bonus ille vir, qui lui a fait dire cette injure au plus digne de tous les savants. Ce vieux Séguin est si bigot et si hypocrite, qu'il en est tout fou. Scaliger non indiget patrocinio ejusmodi virorum: fuit Scaliger origine princeps nobilissimus, et verè princeps litteratorum, et n'a jamais donné le fouet à pauvres petits enfants écoliers innocents dans la quatrième du cardinal Le Moine, comme a fait ce boiteux de Séguin, qui est plus estropié de l'esprit que du corps, adeo acriter ejus animum percutit detestandum virus Cerberæ societatis loyoliticæ. Scaliger fait à Séguin ce que la lune fait aux chiens, qui ont mal à la tête de la voir :

Et canis allatrat Lunam, vel Luna movetur.

Il y a de la doctrine dans le livre de M. Martin, mais vous y trouverez quelque chose à désirer sur l'explication des remèdes d'Hippocrate, et sur la façon que l'on doit traiter aujourd'hui ces maladies, lesquelles ne se peuvent guérir par les remèdes qu'il a proposés. Pour le portrait de M. Passerat, je l'ai vu de deçà, en taille-douce, avec ces deux vers au-dessous:

Nil opus est sculptor: tuos quicumque libellos Viderit, ille tuam noverit effigiem.

Mais je n'ai pu en recouvrer la planche en cuivre. Si vous connoissiez quelqu'un de delà qui l'eût en sa possession, je m'offre ou de l'acheter ou d'en payer le prêt, en cas qu'on me la veuille prêter pour en faire tirer deux ou trois cents, que je ferai mettre dans ses préfaces, et vous prie d'y penser : si vous la recouvrez, à quelque prix que ce soit, pourvu qu'il soit raisonnable, faites-moi la faveur de me l'envoyer par votre premier messager, j'en paierai tous les frais, et donnerai contentement à ceux qui vous la prêteront; sinon, achetez-la, j'en paierni tel prix qu'en aurez arrêté. Pour les titres des préfaces de Passerat, je ne vous l'envoie point, vu que le tout et la table même sont imprimés il y a plus de quinze jours; on n'est plus que sur les préfaces et les premières feuilles, dans lesquelles il y aura près de cinquante pages d'éloges, lesquels vous verrez in capite libri et tout le premier celui de M. le président de Thou. J'ai affaire à des imprimeurs qui ne se hâtent guère; j'ai pourtant espérance de vous en envoyer dans dix ou douze jours: et si vous reconnoissez audit livre que vous avez quelque prose de lui digne d'y être insérée, vous me ferez la faveur de me la préparer pour la seconde impression, laquelle Dieu aidant sera bientôt. Je n'en parlerai pas à M. Granger, j'attendrai que vous ayez vu le livre. Le bonhomme Granger que vous avez connu, n'est plus principal de Beauvais: il s'est marié à sa servante pour la décharge de sa conscience, de laquelle il avoit déjà quelques enfants; et hæc humanitus contingunt melioribus. Je vous enverrai par ci-après copie de vos deux thèses, de ma propre main, combien que les originaux seront toujours à vous et à votre service. Je n'ai aucune bonne nouvelle à vous mander, sinon la prise entière des tles de Saint-Honorat et de Sainte-Marguerite par les nôtres sur les Espagnols, qui les ont quittées avec plusieurs pièces de canon. Le cardinal de la Valette est en Picardie, yers

lequel tendent toutes les troupes de deçà; on dit qu'en Limousin, la Marche, l'Auvergne et le Poitou sont élevées plu-- sieurs troupes de gens, sous le nom de Croquants, lesquels font une guerre aux partisans, et qu'on parle de decà d'envoyer vers eux pour les apaiser. Nous n'avons plus rien en la Valteline, faute qu'on n'a envoyé de l'argent à M. de Rohan, si bien que faute de vingt-sept mille écus, nous avons perdu en un jour ce qui a coûté quarante millions de livres au roi depuis l'an 1618. Le sieur Dupleix est ici, qui fait imprimer en deux volumes l'Històire romaine, de même ordre et même style que sa françoise: elle commence à la fondation de Rome, et finit après la bataille de Pharsale, laquelle fit Jules César premier empereur. On a ici parlé de la mort du pape; on ne parle plus que de sa maladie. Le roi, Son Eminence et toute la cour sont à Ruel et à Saint-Germain. Je vous baise très humblement les mains et à madame votre femme, avec désir d'ètre à jamais, etc.

De Paris, ce 26 mai 1637.

## LETTRE XXVII. — Au même.

Comme j'étois lundi matin, 14 de septembre, fort en peine de vous et de votre santé, et que j'avois délibéré de vous écrire exprès pour en savoir des nouvelles, votre lettre datée du 3 septembre fut apportée céans, par laquelle ayant reconnu que M. Lombard pourroit être arrivé, je fus sur l'heure du midi le chercher, et lui ayant montré votre lettre qu'à peine voulut-il voir, il me délivra votre paquet avec tout honneur, m'alléguant que si l'adresse dudit paquet n'eût été perdue (comme de fait elle étoit), qu'il m'eût envoyé le paquet plus tôt, et que je n'eusse eu la peine de l'aller querir. Je le remerciai bien humblement de sa courtoisie, et lui ayant offert pour le port dudit paquet, qu'il refusa, m'en revins bien content d'avoir le paquet, et bien obligé à vous de votre bon souvenir

et de la grande affection que vous avez pour moi, combien que je n'aie jamais rien mérité de semblable envers vous. Le lendemain matin M. Denise, notre ancien ami, m'apporta de sa grâce votre troisième; en voilà donc trois pour lesquelles je vous dois réponse, quod faciam libentissime, et quam potero brevissimè. Premièrement, je ne manquerai point de vous envoyer copie des thèses de feu M. votre père; 2º je ferai de vos paquets ce que vous me mandez, et l'exécuterai soigneusement, en retenant de chacun d'iceux ce qui pourra servir à la deuxième édition, et vous renvoyant le reste dans sa propre liasse. Je voudrois bien, en récompense de tant de peine que prenez pour moi, pouvoir vous rendre de deçà quelque bon service, et peut-être que quelque jour nous en aurons le moyen : en attendant quoi je vous dirai que mercredi, 9 de ce mois, est ici morte madame de Longueville, agée de trente-cinq ans, d'une sièvre maligne qui l'a prise en revenant de boire des eaux de Forges. Le jeune Séguin étoit son médecin, qui est extrêmement blâmé de l'avoir menée à Forges, et de l'avoir traitée mal à propos, comme il a fait, et contre le conseil des autres médecins. C'est un coup de barre que la mort lui a donné sur la tête, afin de l'humilier: non plus étoit-il trop arrogant. M. de Bussy-Lamet a été tué devant la Capelle, et M. de Rambures y a été tellement blessé, qu'on le tient pour mort; on a néanmoins fait partir d'ici dès samedi deux célèbres chirurgiens, savoir, Suif (1) et Fromentin, pour le traiter; je n'en ai rien appris depuis. On achève ici les Éloges latins de Papyre Masson en deux volumes in 8", avec de nouvelles lettres de Balzac, dont le volume sera mi-partie : les françoises seront devant, et les latines seront après. On vend ici l'Histoire de la république romaine en deux volumes in-folio du sieu: Dupleix. Pendant un mois j'espère que nous aurons huit vo-

(1) Suif ou Juif, comme on l'écrit dans toutes les éditions des lettres de Gui Patin, était un chirurgien célèbre attaché particulièrement au cardinal de Richelieu. Voyez l'Index funereus chirurgorum de Devaux.

(R. P.)

lumes du Galien grec-latin de M. Chartier: il est délibéré de les vendre tandis qu'il achèvera les six autres. Je vous baise très humblement les mains, et à madame votre femme, en demeurant, etc.

De Paris, ce 16 septembre 1637.

### LETTRE XXVIII. — Au même.

Je vous remercie bien humblement de la vôtre, comme aussi du pâté que nous avez envoyé. Je suis honteux que vous nous fassiez tant de présents, vu que je n'ai aucune occasion de deçà pour m'en revancher; mais je vois bien aussi que par cidevant il y a eu quelqu'une de mes lettres qui vous a échappé, et ne vous a pas été rendue, par laquelle je vous priois de ne m'envoyer jamais de pâté, ni autre chose quelconque, vu que, outre que je suis tout-à-fait indigne de vos présents, les présents mêmes, et particulièrement entre amis, sont importuns et suspects: j'en ai dit davantage dans ma lettre autrefois, laquelle je crois avoir été perdue. Ces présents-là vons incommodent, et moi qui n'en mange jamais, suis obligé de les donner à des gens qui ne le méritent pas toujours; et outre la prière de jadis, je vous la réitère, et vous en prie bien humblement. Je suis tout honteux et confus en moi-même quand je pense et repasse par mon esprit toutes les obligations que je vous ai et tous les bienfaits que j'ai reçus de vous en diverses occasions, combien que je n'en ai jamais mérité la moindre partie. Vous me fites donc la faveur de vous en souvenir, et pour les petits services que je vous pourrai rendre de deçà, si tant est que je sois assez heureux de vous en pouvoir rendre quelques uns, vous m'obligerez de me conserver vos bonnes grâces. Quant à M. le Bé, je n'ai pu avoir le bonheur de le rencontrer : le petit Sorel m'a dit qu'il s'étoit chargé des livres et des papiers que je vous renvoyois : utinam procul a vobis fuget Loyolitas. M. Phil. de Canaye les a accom-

modés comme il faut : j'ai tout lu son troisième tome, où ils sont dépeints naïvement. Je m'en rapporte aux pages 17, 19, 34, 35, 66, 79, 82, 85, 86, 119, 143, 154, 177, 186, 405, 406. Ordre entrant et pénétrant comme celui-là, pag. 413, 443. Le P. Caussin a perdu sa place, pour avoir imprudemment entretenu le roi de la protection qu'il donne aux protestants, et de la reine-mère. Le cardinal dit que c'étoit un fin moine, et qui en ses entretiens particuliers avec le roi ne débutoit de rien moins que des Hollandois, des Suédois et de la reinemère: on a mis à sa place un P. Sirmond, Auvergnat, qui sera plus fin que lui, que l'on a envoyé à Rennes, où il aura loisir de corriger les sottises et les fautes qu'il a faites en sa Cour sainte, et principalement au troisième tome. Ce P. Sirmond est un savant homme, mais néanmoins jésuite: c'est lui-même dont parle le cardinal d'Ossat au fait de Marthe Brossier, l'an 1599 et 1600. Il n'y a ici rien de nouveau: toute la cour est à Saint-Germain. Je vous donne le bonjour, et suis, etc.

De Paris, ce 3 janvier 1638.

## LETTRE XXIX. — Au même.

Je sais bien que vous avez toute occasion de vous plaindre de ma négligence; j'espère néanmoins en obtenir pardon de vous, quand vous considérerez que je n'ai rien de nouveau digne de vous être mandé, puisqu'il n'y a rien de deçà qui vous vaille: joint que l'on m'a donné en nos écoles une charge cette année d'examinateur, qui m'empêche bien, et de laquelle je ne serai dépêtré qu'à Pâques. Tant de gens me viennent voir et courtiser que j'en suis étourdi, vu que je ne veux faire à aucun autre faveur que celle qu'il méritera: multa nihilominus sibi deberi putat officiosissima natio candidatorum, comme les appelle Cicéron (1). Je me réjouis, en attendant

(1) Dans le temps de Gui Patin, il en fut comme aujourd'hui; rieu

mieux; de ce que les loyolistes ne sont pas les plus forts in gente vestra: s'ils n'y peuvent mettre pied ni aile, je louerai tout ensemble votre courage et votre bonheur, et dirai à Domino factum est istud. On nous assure ici que Jean de Verth a été pris prisonnier par le duc de Veymar; il semble que cette prise nous soit aussi avantageuse que si c'étoit le duc de Hongrie. Je suis du même avis que le poëte qui a fait les vers suivants:

Cum Janum veterem clausum tenuere Quirites, Florentis signum pacis ubique fuit: Nulla salus bello, pax toto poscitur orbe, Nos Janum viridem clausimus? ecquid erit?

Je prie Dieu qu'il nous donne une bonne paix. On espère toujours bien de la grossesse de la reine. La paix et un dauphin, ou un dauphin et la paix, seroient les bien-venus. Après ces souhaits en général, je n'en puis faire d'autres que pour votre conservation et celle des vôtres, auxquels tous je baise les mains, et à vous particulièrement, qui désire être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 10 mars 1638.

### LETTRE XXX. — Au même.

Je vous aurois fait réponse par votre chirurgien lorsqu'il s'en est retourné, n'eût été que j'avois dans la tête une affaire qui m'empéchoit d'écrire avec liberté à mes amis. Notre Fa-

de plus doux, de plus modeste, de plus soyeux, de plus affable, que ce qui compose, selon Cicéron, officiosissima natio candidatorum. Gui Pat n, très capable d'apprécier la vie et le cœur humain, de les chiffrer au plus vrai, ne s'en étonne pas : c'est une simple remarque qu'il fait en passant; ne savait-il pas que cette ardeur servile de tout candidat tient nécessairement de cette pauvre nature humaine, qui conserve toujours quelque chose de sa boue primordiale? (R. P.)

culté m'a fait cette année examinateur, dont je me suis acquitté du mieux qu'il m'a été possible; nous reçûmes en vertu de cette charge samedi dernier, 27 de mars, neuf bacheliers en médecine pro biennio proximo. Maintenant que je suis déchargé de ce fardeau, je vous dirai que pour les thèses de feu M. votre père, ce sera pour cet été que je les transcrirai moi-même et vous les enverrai fidèlement; ne vous en mettez pas en peine. Toute la cour est ici et à Saint-Germain. On espère toujours en la grossesse de la reine, laquelle n'a encore senti aucun mouvement de son enfant. Vendredi, 26 de mars, fut ici exécuté à la Croix du Trahoir un homme âgé de soixante-six ans, natif de Nérac, qui, par intelligence qu'il avoit avec le duc de Lorraine, avoit, ce dit-on, entrepris un étrange dessein sur la vie de M. le cardinal: il fut rompu tout vif. Le jour d'auparavant on avoit mis dans la Bastille, prisonniers, trois bourgeois qui avoient été chez M. Cornuel, et l'avoient en quelque façon menacé, sur le bruit que l'on veut arrêter les rentes de l'Hôtel-de-Ville et convertir cet argent in usus bellicos: ces trois rentiers se nomment de Bourges, Chenu et Celoron, et sont tous trois boni viri optimeque mihi noti. Je prie Dieu qu'il ne leur arrive pas de mal. Le chevalier de Jars est hors de la Bastille, à la prière du roi et de la reine d'Angleterre, qui ont obtenu cette faveur du roi pour lui. M. de Créquy, maréchal de France, a été tué d'un coup de canon au Milanez, le 17 de mars. On dit que les Espagnols perdent et ravagent tout en Picardie; je ne sais quel ordre on y donnera, mais on n'en dit rien ici. Le roi a envoyé en Piémont M. le comte de Guiche y porter ses ordres, à cause de la mort de M. de Créquy; on dit que par ci-après M. le cardinal de La Valette ira. Son Éminence a été en colère contre la Sorbonne, et en a menacé quelques uns de là-dedans: je ne sais ce que cela deviendra. Samedi, 27 de mars, est ici mort in ædibus Sorbonæ M. Filesac, plusquam octogenarius, vir magnæ doctrinæ et virtutum cumulo insignis. Il étoit le doyen et l'aucien maître de Sorbonne : c'est le vieux Duval qui lui succède. On a pendu en Lorraine un jésuite qui

avoit des intelligences sur Stenay avec le duc Charles. Le pape a fait retirer de Savoie un autre jésuite, nommé le Père Monod, qui avoit rendu la duchesse de Savoie d'inclination tout Espagnole, et a fallu que le pape s'en soit mêlé, parce que le cardinal et le roi même n'en avoient pu venir à bout. On dit que Casal est en grand danger d'être pris cette année par les Espagnols, à cause qu'ils se sont rendus maîtres d'une ville nommée Brême, laquelle nous tenions et qui couvroit Casal: elle nous avoit merveilleusement coûté à fortifier, et néanmoins nous est échappée par la pusillanimité du gouverneur, qui l'a rendue aux Espagnols avant qu'il y eût brèche; cela obligera le roi d'envoyer de nouvelles troupes en Italie, si on veut conserver Casal. En récompense, le duc de Veymar a pris Rhinfeld, M. le Prince est parti pour la Guyenne, M. de Longueville s'en va en la Franche-Comté, et M. de Châtillon s'en va, à ce qu'on dit, en Flandre. On dit que le roi est d'accord avec les Hollandois pour dresser une armée navale, à laquelle chacun contribue force vaisseaux; et que l'archevêque de Bordeaux sera celui qui y commandera pour le roi. On dit que c'est pour assiéger Gravelines ou Dunkerque, des garnisons desquelles les Hollandois sont trop incommodés. On dit encore beaucoup d'autres choses que je ne vous mande point, parce qu'elles ne sont pas encore trop certaines; je vous prie seulement de croire pour très certain que je suis et serai toute ma vie, etc.

## De Paris, ce 7 avril 1638.

Le roi a fait commandement à MM. les présidents Champrond et Baraillon de se retirer en leurs maisons, comme aussi à quatre conseillers, qui sont MM. Tibeuf, Foucault, de Salo et Sévin, pour avoir parlé des rentes de l'Hôtel-de-Ville.

### LETTRE XXXI. - Au même.

Ce mot écrit à la hâte n'est que pour vous remercier des bons souvenirs qu'avez de moi, comme j'ai reconnu par la lettre de M. votre frère, et pour vous dire que jeudi au soir l'enfant de la reine a remué de bonne sorte, après quatre mois et demi de grossesse, de sorte que maintenant il n'y a nul doute de sa grossesse, quam faustam, felicem et fortunatam debent omnes boni sperare (1). Le roi s'en va lundi à Compiègne pour y voir passer son armée qui va en Flandre sous la conduite de M. le maréchal de Châtillon. Quelques uns disent que le roi va là pour une trève; sed non ego credulus illis : il n'est pas encore temps de cela. On a envoyé exprès en grande diligence, à Rome, un courrier pour quelque discorde qui est entre M. le maréchal d'Estrées et le pape. M. le Prince est à Bordeaux. Je voudrois que tous les soldats fussent en Italie et en Espagne avec tous les moines. Mais, à propos, aurezvous des jésuites? On voit bien que votre ville est bonne, puisqu'ils ont tant envie d'y nicher : Opulentas civitates, ubi sunt commoditates semper querunt isti patres, bonas carnes, bonum vinum, bonum panem, bonum linum et pallium tempestivum, etc., inquit prosa rhythmica jesuistographia dicta. Si vous ne l'avez pas, je vous en enverrai une copie. On dit aussi que M. le cardinal va en ce voyage avec le roi. M. de Rohan est mort : le duc de Veymar est devant Brisac. Le prince d'Éthiopie est ici mort d'une pleurésie. Je vous baise les mains et à madaine votre semme, en intention de demeurer à jamais, etc.

De Paris, ce 24 avril 1638.

(1) Cet ensant, ce fœtus, qui s'agitait de bonne sorte dans le sein de sa mère, et qu'une colique, un saux pas, une secousse un peu vive, pouvait anéantir, était Louis XIV, qui, malgré ses sautes, a tantjeté d'éclat sur la France. (R. P.)



# LETTRE XXXII. — Au même.

Je vous remercie de la vôtre datée du 2 mai. Je savois bien comment vous aviez chassé les loyolistes; M. de Blampignon, que j'avois rencontré par hasard chez M. Bobé, me l'avoit conté; mais je suis bien aise qu'avez ainsi traité le galant Bompain, de quo optime conjecisti: ille ipse est quem novisti baccalaureum in medicina. J'ai une de ses thèses, en laquelle il se nomme Joannes Bompain Constantinas. C'est la ville de Coutances, au pays de sapience, vulgo Normandie. C'est pourquoi vous ne devez pas vous étonner s'il est impudent, hoc enim est de patria. Ils sont effrontés comme des gueux qui veulent loger, et qui pensent que tout est dù à leur prétendu mérite, et fallaci fucatæque suæ sanctitati, quâ rudioribus imponunt. Vous ferez fort bien si à cervicibus vestris loyoliticum hoc jugum procul depuleritis: Valère Maxime raconte que la police de la ville de Marseille étoit autrefois si bonne, qu'ils n'y laissoient jamais entrer aucun bouffon ni baladin: Nullum aditum in scenam nimis dando, etc., omnibus autem qui per aliquam religionis simulationem alimenta inertiæ quærunt, clausas portas, habet et mendacem et fucosam superstitionem, submovendam esse existimans. Ne voilà pas les moines bien dépeints? aussi bien que par ce vers de Virgile:

# Immunis residens aliena ad pabula fucus.

Mandez-moi si vous avez la Jesuistographia, qui commence par Opulentas civitates, ubi sunt commoditates, semper querunt isti patres, etc.; car si ne l'avez, je vous en ferai faire une copie et vous l'enverrai; je l'ai céans imprimée dans un livre in-folio. Faites virilement tous vos efforts contre ces gens-là, car ils sont dangereux jusqu'au bout.

Sunt antica bovis, multi postica timenda, Ex omni monachus parte timendus homo est. Je pense que savez bien la mort du prince d'Éthiopie et son épitaphe; sinon, je vous l'enverrai. Il y a ici de la peste chez M. le chancelier, trois hommes en ont été emportés. Un nommé le Roy, Manceau, chirurgien de Son Eminence, et ei dilectissimus, est ici mort de plaies qu'il reçut il y a environ quinzejours, dans le bois de Boulogne, par des voleurs. M. Bourdelot est mort aussi; et ce matin est mort M. d'Espesses, conseiller d'état, par ci-devant maître des requêtes et ambassadeur en Hollande; c'est dommage de lui, il étoit fort savant. Il se fioit à un barbier qui le pansoit d'un érysipèle au bras, auquel s'est mise une gangrène qui l'a emporté. Je ne sais rien qui vaille de la guerre. Les gens de bien ont bonne espérance de la grossesse de la reine. Plura aliàs. Je vous baise très humblement les mains, à madame votre femme et à M. votre frère, avec dessein de demeurer toute ma vie, etc.

De Paris, ce 5 de mai 1638.

### LETTRE XXXIII. — Au même.

Je vous envoie les deux livres que je vous ai promis à votre partement. M. votre frère a été ici rudement attaqué d'une fièvre continue, laquelle lui a un peu donné de relache depuis; si cette rémission persévère, il espère de s'en aller bientôt à Troyes y prendre l'air. Regardez si votre herbier est intitulé Observationes stirpium, car le mien est intitulé Stirpium adversaria nova; et si cela est, nous biguerons pour ce que vous voudrez le vôtre. Le roi arriva hier à Saint-Germain: Son Éminence est demeurée sur la frontière, d'où l'armée a été détachée de nouveau en bon ordre pour un nouveau siége de place; mais on ne la nomme pas encore. Nous espérons l'ac couchement de la reine vers le commencement de septembre. Dieu vous veuille bien délivrer des loyolistes et vous tenir en

bonne sauté, vous et madame votre femme, à laquelle je baise très humblement les mains, pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 20 août 1638.

### LETTRE XXXIV. — Au même.

J'ai depuis votre départ reçu deux des vôtres, pour lesquelles je vous remercie : je suis bien aise d'apprendre que vous et madame Belin soyez en bonne santé. Enfin Dieu nous a donié un dauphin le dimanche 5 de septembre, un quart d'heure avant midi (1), lequel se porte fort bien, aussi bien que la reine sa mère, Dieu merci. M. Cousinot le fils est son médecin. Le bonhomme M. Séguin est fort malade à Saint-Germain, d'une fièvre double-tierce, qui lui livre tous les jours de rudes assauts, avec une petite continue, laquelle ne le quitte point; il en a eu tous ses sacrements. Il a été cru mort trois ou quatre fois, et maintenant il se porte un peu mieux: on m'a néanmoins assuré qu'il aura bien de la peine à en relever. Son neveu, qui est de notre licence, a obtenu la survivance de sa charge, qui lui a été accordée, à la grande importunité de son oncle, afin, disoit-il, qu'il en pût mourir plus content. On n'a pas encore fait ici grand'chose sur la naissance de M. le Dauphin: je vous ferai part de ce qui se fera. On a ici, depuis votre départ, vendu deux bibliothèques, esquelles s'est rencontré le même tome que nous avons tous deux de l'herbier de Lobel et Péna: l'autre, qui est intitulé Observationes, se pourra rencontrer quelque jour. M. le maréchal de Châtillon est disgracié, avec commandement de se retirer en sa maison, à quoi il a obéi Les Hollandois avoient



<sup>(1)</sup> On ne peut pas donner avec plus de précision l'époque de la naissance de Louis XIV; que d'événements, que de gloire, que de malheurs depuis ce jour jusqu'au 1er septembre 1715! (R. P.)

assiégé Gueldres, mais ils y ont été battus, puis en ont levé honteusement le siège. Notre armée est devant le Catelet, dans lequel les Espagnols se défendent vigoureusement. M. le Prince avoit assiégé Fontarabie; mais la nouvelle est venue d'hier au soir qu'il en a levé le siège, y ayant été contraint par l'admirante d'Aragon, qui y a amené de grands secours. Nous n'avons guère gagné cette année; nous pourrons gagner davantage l'année qui vient, puisque le Dieu de la guerre est apud homerum, άλλοπροσάλλος, et que de tout temps il a été reconnu vrai que et varia laudi alea, sic et bellum. Nous aurons assez gagné si M. le Dauphin est cause que l'on fasse la paix, comme le roi l'a promis de deçà à ceux qui le sont allés saluer et visiter à cause de cette naissance. La reine-mère est sortie de Flandre, a été en Hollande, fort bien reçue à la Haye, puis de là a passé en Angleterre. Quelques uns disent qu'il y a accord fait qu'elle reviendra bientôt en France sous de certaines conditions, sed non ego credulus illis: il y a une forte pièce debout qui l'empêche. M. le Dauphin pourra bien faire cela dans quelque temps, mais il est encore trop petit pour faire un si grand miracle: utinam regius ille infans conterat caput serpentis, et auream pacem mundo reducat. Le roi a eu quelque accès de fièvre tierce, mais ce n'est rien. Son Éminence est encore en Picardie. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin, à MM. vos frères et à MM. Sorel et Allen, avec dessein de demeurer à jamais, etc.

Ce 4 novembre 1631.

# LETTRE XXXV. — Au même.

Je sais si bien que je suis criminellement coupable d'avoir été si longtemps sans vous écrire, que j'ai bien peur de n'en pouvoir obtenir pardon: je l'espère néanmoins et le désire bien fort, nec plura loquendo, je crois déjà le tenir. Hac igitur præfutà venià, je vous dirai que je ferai ce que je pourrai à M. So-

rel votre beau-frère, des études et des mœurs duquel j'ai très bonne espérance. Je lui ai rendu votre Bellum d'Érasme, au commencement duquel j'ai marqué ce qui en est. Optimum opusculum, et lectu dignissimum. Ma femme baise les mains à vous et à madame Belin, et la remercie de son passement, qui est ici défendu depuis quinze jours. Je vous prie de dire à M. Allen que je le remercie de l'Éloge de P. Pithou, par Mercerus, et qu'il ne m'épargne pas de deçà si je le puis servir, que je l'en supplie bien humblement; s'il veut un Pomponace, je tâcherai de lui en reconvrer un. Deux ou trois loyolites ont ici fait quelques vers sur la naissance de M. le Dauphin, et peu d'autres. Il me semble que toute l'Académie devoit s'employer à louer Dieu de cette naissance; je ne sais pourquoi elle est si froidement chantée (1), je pense que le mauvais temps en est cause, usque adeo turbatur ubique. Je vous envoie l'Antidotaire que notre doyen a fait imprimer, etiam invitis Diis: vous y verrez au commencement le catalogue de nos docteurs vivants, combien que la plupart ne l'approuvent pas. Tàchez d'en faire votre profit. La reine-nière est en Angleterre et M de La Valette aussi. On attend ici de bonnes nouvelles de Brisac : plût à Dieu que nous eussions le roi de Hongrie, et quinze jours après une bonne paix. On imprime ici toutes les œuvres de Sennertus, en trois volumes in-folio. Je vous prie de me conserver en vos bonnes graces et de madame Belin, comme aussi de MM. vos frères; et de croire que je serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 27 novembre 1638.

(1) On remarquera ces expressions, d'autant plus vraies que la longue stérilité d'Anne d'Autriche avait alarmé la France. Toutefois, quand la Fronde eut lieu, les médisances, les calomnies, les propos licencieux se répandirent lors de cet accouchement, après vingt deux ans de mariage: c'était, disait-on, un miracle dû au cardinal de Mazarin. (R. P.)

### LETTRE XXXVI. — Au même.

J'ai été très aise d'apprendre par la vôtre que vous et madame Belin soyez en bonne disposition. Je vous assure que le petit Sorel étudie bien, et n'emploie pas mal son temps: novissime je l'ai examiné; s'il continue, j'espère que frugem faciet. Faites-moi la faveur de présenter mes très humbles recommandations à M. Allen, et de le faire participant de ces deux nouvelles, dont la première est que nous attendons la nouvelle édition du recueil des lettres de feu M. Casaubon, qui est tout nouvellement achevée en Hollande: il y en a eu sur le chemin un paquet de trente, et un autre de cinquante. L'autre est que l'on a ici imprimé, en deux volumes in-folio, un recueil intitule : Traités des droits et libertés de l'Église gallicane, dont le premier de tous est celui de M. Pierre Pithou, et plusieurs autres ensuite qui font le premier tome complet; et le deuxième, qui est bien plus gros, contient les preuves desdites libertés. Le 18 du mois passé nous a ravi le vaillant P. Joseph, capucin, par une apoplexie: on a fait sur cette mort diverses épitaphes, un peu trop satiriques, et qui en ont fàché même Son Éminence (1). On lui a fait une harangue funèbre dans les Capucins du faubourg Saint-Honoré, par le P. Léon, carme mitigé, qui a semblé être bien aise de trouver ce beau sujet pour établir son éloquence. Depuis la prise de

(1) Joseph-François Le Clerc du Tremblay est ce fameux père Joseph, surnommé l'Eminence grise, qui fut longtemps le confident, l'espion, le démon familier du cardinal de Richelieu. Cet homme n'avait d'Ame, d'action, de pensée, de ressort que par son mattre, dont il servit sans réserve la haine et les passions. Issu de bonne famille, quelque temps militaire, fin, adrôit, cauteleux, la sérénité de son regard, la cordialité de son accueil, de ses manières, séduisaient presque toujours, et il acquit ainsi des secrets éminemment utiles à Richelieu, qui l'employa dans plusieurs négociations très difficiles. Le père Joseph était un de ces hommes qui sont tout à la fois tristement et noblement privilégiés; aussi Brulart disait-il de lui qu'il n'avait de son ordre que l'habit, et

Brisac, nous n'avons ici rien de nouveau de l'Allemagne. On dit que le cardinal de Savoie et le prince Thomas son frère s'en vont faire la guerre à la duchesse leur belle-sœur, et que le roi d'Angleterre s'en va avoir grosse guerre aussi contre les Écossois, qui sont mécontents de lui, et qui ne veulent pas le reconnoître pour chef de l'Église anglicane. La reine-mère est à Londres. On imprime ici toutes les œuvres de Sennertus en trois volumes in-folio. M. Moreau a été un des députés de notre Faculté pour aller à Saint-Germain y consulter pour M. le Dauphin, qui dorénavant se porte bien. Le présent qu'il vous a fait de la thèse De dæmonibus n'est pas grand, c'est une sotte thèse et mal bâtie; lui-mème n'en fait guère d'état. Faites-moi la faveur de me conserver en vos bonnes grâces, et de présenter mes très humbles baise-mains à madame Belin et MM. vos frères, et de croire que je serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 13 janvier 1639.

On dit que le Grand-Turc est fort en colère contre les Vénitiens, et qu'il vient assiéger leur ville, ou au moins leur tle de Candie, avec cent mille hommes; et qu'après cela, il fera ce qu'il voudra de la Sicile et de toute l'Italie, à cause de quoi le pape et les princes d'Italie consultent comment ils pourront repousser de leurs frontières un si puissant ennemi. On parle aussi d'un tiers parti en Allemagne, pour obliger le roi de Hongrie à la paix.

## LETTRE XXXVII. - Au même.

C'est pour vous remercier et de votre pâté (combien que m'eussiez bien promis que vous ne m'en enverriez jamais), et

rien de chrétien que le nom. Malgré son habileté, malgré la puissance de Richelieu; le père Joseph ne put cependant obtenir le chapeau de cardinal, qu'il désirait avec ardeur. Frappé d'apoplexie le 18 décembre 1638, il succomba trois jours après, à Ruel, chez Richelieu même, qui dit en soupirant: J'ai perdu mon bras droit. (R. P.)

de votre bon souvenir, que je n'ai jamais mérité. Pour M. le conseiller Grassin, il ne faut pas que vous preniez la peine de m'en remercier, il est trop honnête homme de lui-même. Je ne pense pas aller jamais à Troyes, si ce n'est que préalablement Dieu nous envoie une profonde paix, dans les délices de laquelle je prenne résolution de m'aller réjouir chez mes amis; et en ce cas-là je commencerai par M. Belin; sinon, je ne pense pas y aller jamais, si ce n'est qu'ayant tout-à-fait changé d'humeur, je prisse ici par hasard quelque commission apostolique pour aller prêcher aux Troyens qui ne sont pas Grecs le mérite des sectateurs de maître Ignace, leur piété, probité, humilité, charité et autres vertus desquelles ils sont autant réellement éloignés que le pape et le Turc le sont (ou au moins le doivent être) de créance. Nous verrons ce que l'année qui vient nous apportera; prenons courage en attendant, puisque

# ----- Superanda omnis fortuna ferendò est.

Nos affaires vont fort mal en Piémont: le prince Thomas y tient Verceil, Civas, Crescentin et autres places: il tient Turin assiégé, dans lequel est la duchesse, avec le petit duc et le cardinal de La Valette. M. de Longueville est aujourd'hui parti qui s'y en va: toutes ses troupes s'assemblent entre Grenoble et Lyon. M. le comte de Guiche et M. B. de Chavigny partirent le vendredi, le dernier pour y aller en poste, y consoler la duchesse et lui promettre secours. M. d'Émery est dans Pignerol, qui y donne ordre de peur que le prince Thomas ne l'assiège. Les autres troupes vont en Flandre, mais on ne sait pas encore vers quelle ville. Toute la cour est à Saint-Germain. Je vous baise les mains, à madame Belin et à MM. vos frères, avec dessein de demeurer, etc.

De Paris, ce 28 avril 1639.

Le livre contre les jésuites imprimé à Bâle est intitulé: Vita jesuitica, Hospiniani, adaucta per N. Lucium, professorem Basiliensem, in-4"; c'est un fort bon livre.

### LETTRE XXXVIII. -- Au même.

C'est pour vous apprendre une partie des nouvelles de ce pays que je vous trace la présente, combien qu'il n'y en ait pas de fort bonnes, si ce n'est que la fièvre a quitté fort heureusement le roi, Dieu merci. On dit qu'il s'en va prendre des eaux de Forges dans peu de jours. On parle ici de quelques voyages de Lyon ou de Picardie, mais cela est fort incertain. C'est chose vraie que les Espagnols ont levé le siège de devant Turin du jour de Pâques; mais de là ils allèrent camper devant Villeneuve d'Ast, qui s'est rendue à eux : le bruit court qu'ils s'en vont assiéger Casal, duquel, s'ils viennent à bout, adieu toutes nos conquêtes d'Italie. M. de Longueville y est allé en poste, pour y commander les troupes qu'on y envoie de tous ces côtés-là, de Provence, de Guyenne et de Bresse; on y a envoyé aussi M. B. de Chavigny et M. le comte de Guiche. Le bruit a couru de la mort du pape, mais il se porte bien; il est seulement mort à Rome le connétable Colonne et trois cardinaux, savoir : Ginnasio, doyen de tous, agé de quatrevingt-douze ans, qui étoit fils du médecin de Clément VIII; Verospi et Gressi. Les chevaliers de Malthe se rangent de votre parti; car si vous ne voulez point de jésuites (comme vous faites fort bien de chasser cette vermine espagnole et loyolitique), aussi ont-ils chassé les leurs à ce carnaval dernier, les ayant tous mis dans un vaisseau, et envoyés à la garde de Dieu. On verra ce qui en arrivera, et si leur maître Ignace fera quelque miracle pour leur rétablissement: la nouvelle en est très vraie, j'en ai lu lettre écrite de la main d'un chevalier qui a aidé à l'expulsion de ces bons Pères : tenez le fait pour très assuré. On dit qu'il est ici arrivé des passe-ports pour traiter de la paix, tels que le roi les demandoit du roi d'Espagne et du roi de Hongrie. Je pense que vous avez un Perdulcis; je vous envoie un nouveau traité qu'on a depuis peu imprimé de lui, qui est De morbis animi. M. F. Citois fait ici imprimer un recueil de ses Opuscula medica, in-4°. M. de La Meilleraye, grand-maître de l'artillerie, est allé en Flandre, avec une armée de vingt-cinq mille hommes; M. le maréchal de Châtillon partira incontinent avec une autre, pour le même pays. Les Écossois ne sont pas encore d'accord avec le roi d'Angleterre. M. de Feuquières partira incontinent pour le Luxembourg. Je vous baise très humblement les mains, à madame votre femme et à MM. vos frères, avec désir d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 14 mai 1639.

Je pense vous avoir par ci-devant remercié de votre pâté de poisson, je vous en remercie derechef; mais je vous prie aussi de vous souvenir que m'aviez promis de ne m'en plus envoyer, je vous en prie derechef et vous en conjure. Adieu, monsieur et cher ami. M. Mautel a été fort malade d'une fièvre continue, pour laquelle nous l'avons fait saigner trente-deux fois : il est parfaitement guéri, dont je loue Dieu (1).

### LETTRE XXXIX. — Au même.

Je vous remercie de la vôtre que m'a délivrée M. Sorel. J'ai céans le poème de M. de Bonnefons sur la mort de M. le doyen Tartier, duquel je vous donnerai copie quelque jour; mais je voudrois bien pouvoir recouvrer le Culteleus, sur la mort de Henri III. Enquêtez-vous un peu des héritiers de ce chanoine, s'il n'y auroit pas moyen de l'avoir : je vous en supplie de tout mon cœur. Pour les opuscules de M. Baillou,

(1) Certainement, il faut en louer Dieu; car, en supposant que Gui Patin ait bien compté, on peut assurer qu'un malade qui a résisté à trente-deux saignées avait un tempérament inconnu de nos jours aux physiologistes. Au reste, de pareils excès de pratique médicale ramènent tôt ou tard dans le vrai sentier de l'expérience. On peut consulter à cet égard ce qu'a dit Van Dæveren, Sermo Academicus, de erroribus medicorum, sud utilitate non carentibus (Groningue, 1762). (R. P.)

cela va si lentement qu'on en peut dire autant que Cicéron disoit des victoires d'Antoine: Teucris illa lentum negotium. Le Perdulcis de la deuxième édition est un fort bon livre, duquel on a retranché seulement quarante mille fautes qui étoient en la première édition, outre le traité qui a été ajouté De morbis animi. Je vous conseille de les avoir tous deux reliés ensemble. Je vous prie de remercier M. Allen de son mémoire, je voudrois pouvoir le servir en quelque bonne occasion : dites-lui que les Epitres de Casaubon sont excellemment belles et bonnes; les miennes m'ont coûté cent sols en blanc, je les achèterois une pistole si je n'en avois; j'en ai fait vendre plus de cinquante. Si lui ou quelqu'un de ses amis en désirent, comme je crois qu'il doit les désirer, je les ferai avoir à quatre francs pièce, d'un marchand auquel j'en avois fait apporter soixante; il en a encore onze de reste; il n'a qu'à me le mander s'il en désire. C'est tout autre chose pour le secret de l'histoire, pour le nombre des épitres et pour les jésuites, où il y a des merveilles de ces bonnes gens-là, desquels je prie Dieu qu'il vous veuille bien délivrer et nous aussi. Nam et semel dicam, pudet me totum penè orbem terrarum loyolitico ejusmodi veneno esse perfusum. J'ai le livre du P. Paquelin et le Soldat françois aussi : le P. Paquelin étoit théologal de Beaune ; je sais bien de ses nouvelles, c'étoit un honnête homme. Le roi est arrivé à Saint-Germain avec toute la cour. M. Moreau, qui vous a tant écrit de bien de ma Vesperie, se moque de moi, elle ne mérite non plus d'être lue, que d'avoir été ouïe. Je vous baise les mains et à madame votre femme, pour demeurer toute ma vie, etc.

De Paris, ce 12 novembre 1639.

Si le neveu du P. Paquelin est votre ami, faites qu'il vous donne des mémoires de la vie de son oncle, et vous me les enverrez: j'en ferai son éloge et le mettrai parmi mes illustres que je fais ensuite de ceux de M. de Sainte-Marthe, lesquels je ferai quelque jour imprimer, si volet ille qui quando voluit,

omnia fecit. Au bruit qui court sourdement, nos affaires vont mal devant Saluces.

## LETTRE XL. — Au même.

Il y a longtemps que je vous dois réponse, laquelle eussiez plus tôt reçue si j'eusse eu chose digne de vous être mandée. Et combien que je n'aie rien à vous écrire, j'écris néanmoins afin que vous connoissiez par là que j'ai soin de m'entretenir en vos bonnes gràces, et souvenir de tant d'obligations que je vous ai. On ne parle ici que de machines de guerre, que l'on fait marcher vers la Flandre, pour faire un mémorable siége, et Volesianis dignum annalibus; et en récompense de celui que nous méditons, les Espagnols, pour divertir nos armes, ont assiégé Casal. M. le maréchal de la Meilleraye, grand maître de l'artillerie et général de notre grande armée, est parti, et est de présent à Noyon pour faire passer les troupes. On a ici depuis peu de jours publié deux livres de médecine, savoir : Lazari Riverii, professoris Monspeliensis Praxis medica, in-8°, et Gul. Ballonii, Tractatus quatuor, nimirum epidemica historica et observationes, etc. Definitiones Medicæ: De Convulsionibus; et commentarius in librum Theophrasti, de Vertigine. Le premier est passablement bon, mais il y a trop peu de doctrine et trop de remèdes : c'est un livre fort propre à faire des charlatans ; pour le second, je le trouve fort, et y trouve une grande candeur, avec beaucoup de doctrine. Ce dernier est in-4°. M. Cousin, docteur de notre compagnie, mourut hier, ex hydrope, comme aussi fit M. Fouquet, conseiller d'État et chef du conseil de Son Éminence. Le jour d'auparavant étoit mort ici M. de Puisieux, jadis secrétaire d'État, et fils unique de feu M. le chancelier de Sillery. On s'en va imprimer à Genève la vie de feu M. de Rohan, et les guerres et relations du même, en un autre volume. M. Dupleix est ici depuis un mois; il n'est venu que pour faire im-

Digitized by Google

primer le troisième tome de son *Histoire romaine*, qui ira depuis Jules-César jusqu'à Charlemagne. Notre doyen est encore pire que vous ne dites; c'est un pauvre homme quand il faut faire quelque chose de bien; mais quand c'est du mal, tunc operatur ex habitu. Mon ami M. Naudé fit imprimer ici, il y a treize ou quatorze ans, un avis pour dresser une bibliothèque, en un petit in-8° dédié au président de Mesmes; mais je n'ai rien vu autre chose depuis qu'il est à Rome; il a mis au jour divers traités, pas un desquels n'est de cette matière. M. Moreau travaille au deuxième tome de son École de Salerne. Je vous baise les mains, et à M. votre frère et à madame Belin, avec désir d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 23 d'avril 1640.

### LETTRE XLI. — Au même.

Pour réponse à la vôtre du 20 juillet, je vous dirai quant à ce que désire M. Allen, que tels aphorismes n'ont jamais été imprimés, ni même faits par Scaliger. Je sais bien que ce grand homme en avoit parlé, mais il a toujours eu tant d'autres affaires qu'il n'en a rien fait. Ce grand lion a tant eu de petits barbets loyolitiques et autres animaux mordants et courants après lui, qu'il a presque toujours été détourné du bon et ferme dessein qu'il avoit promovendi rem literariam, ejusmodi catulorum morsibus penè attritam. Je vous prie de faire mes recommandations audit M. Allen, lequel je prie très humblement de m'envoyer quelques mémoires de feu M. François Pithou, afin de lui donner un éloge parmi ceux que je fais (1), et entre autres, je voudrois savoir son âge et sa mort, et même, s'il se peut faire, quelque chose de son testament. S'il daigne prendre cette peine pour moi, il m'obligera fort.

(1) Et qui malheureusement n'ont jamais paru; il eût été infiniment curieux de lire des *Eloges* par le satirique Gui Patin. (R. P.)

Si vous voulez changer votre livret, De pestilentia, de Vincent Mustel, je vous en enverrai un autre qu'on imprime ici, De pleuritide, et an sit pleuritis, d'un médecin romain, sur le manuscrit qu'il a envoyé de Rome. Je n'ai point ouï parler du tout de votre libraire, dont je suis bien marri; car si je l'eusse vu, j'eusse acheté ce qu'il avoit d'Érasme in-folio. Si jamais vous rencontrez le tome des Évitres d'Érasme in-folio, grosses de trois gros doigts (car il y en d'autres plus petites), achetez-les hardiment, c'est un livre qui vaut son pesant d'or. Dès qu'il sera à vous, il vous prendra envie de le garder, car il est d'une bonté inestimable : celles de Casaubon en approchent, mais ce n'est que de loin. Le roi et Son Éminence sont à Amiens, qui ont envoyé tout ce qu'ils avoient de noblesse et de garde à l'entour d'eux escorter le grand convoi qui marche pour Arras. On dit que nous l'aurons dans quinze jours, et que l'hiver prochain nous aurons une trève. Dieu nous en fasse la grace. Je ne sais ce que j'en dois croire, mais il me semble que tous les événements sont bien douteux. Je vous baise très humblement les mains, et à madame votre femme et à MM. vos frères, avec protestation d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 2 d'août 1640.

### LETTRE XLII. — Au même.

Je vous remercie de toute mon affection, et M. Allen aussi, de ce que vous m'avez envoyé des mémoires pour l'éloge de M. François Pithou: j'en ferai mon profit en temps et lieu, et verrai M. le conseiller Pithou quand je pourrai trouver quelqu'un de mes amis qui aura du crédit vers lui. Je connois bien un Feuillant nommé don Jean de Saint-Paul (ille est Joannes Vassanus, in epistolis Jos. Scaliger), qui est son cousin: je lui en parlerai la première fois que je le verrai, il est fort ami; celui-là est un bon et savant moine, qui secularibus negotiis sese non immiscet. Il me semble que la chambre des

enquêtes où j'ai le plus de crédit est la seconde; si votre procès va ailleurs, nous l'y suivrons, et adjutores quæremus. Le roi et M. le cardinal sont à Saint-Germain et à Ruel; la reine est en couches de M. le duc d'Anjou: Turin est pris: tout cela vous est fort connu; mais il me semble qu'il n'y a ici rien que je vous puisse mander. M. Riolan l'anatomiste a quitté la reine-mère à Londres, et est ici venu se faire tirer une grosse pierre de la vessie : l'opération en fut faite hier au matin, cum dubia salute, propter quædam symptomata quæ supervenerunt. On dit que la reine-mère est si lasse et si malcontente en Angleterre, qu'elle délibère d'en sortir et de s'en aller à La Haye en Hollande. Les Catalans sont de nouveau révoltés contre le roi d'Espagne, et ont envoyé demander au roi sa protection, qui leur a député pour traiter avec eux M. d'Espenam, gouverneur de Locate. On tue, vole et massacre ici partout jour et nuit, si impunément, que c'est pitié. Nous attendons ici beaucoup de livres de Hollande de M. de Saumaise et autres. Je vous baise très humblement les mains, à madame votre femme et à MM. vos frères, pour demeurer toute ma vie, etc.

De Paris, ce 6 octobre 1640.

### LETTRE XLIII. — Au même.

Les lettres que je vous écris quelquefois ne méritent pas les remerciements que vous prenez la peine de me faire; car pour si peu que vaut ce que je vous écris, j'en suis assez amplement et libéralement récompensé par tant de marques d'affection que me témoignez à toute heure: je voudrois bien avoir moyen de vous témoigner de mon côté la pareille, et de rendre quelque bon service à votre compagnie, en laquelle je vous honore particulièrement, et ensuite MM. Mégard et Barat, et auxquels je vous prie de faire mes recommandations, et de les assurer de mon très humble service. Pour M. Sorel, je suis bien

aise qu'il soit allé à Montpellier, et qu'il achève là de se perfectionner afin d'atteindre une bonne fin : c'est un jeune homme bien fait et qui a de bons commencements. C'est dommage qu'il n'a plus de santé : je pourrois à cause de cela dire de lui ce que Macrobe a dit quelque part d'un illustre Romain: Ingenium Galbæ, male habitat. M. de Saumaise, venant de Hollande pour passer à Dijon, a séjourné ici quelque temps; j'ai acheté tout ce qui est venu de nouveau de lui : est homo scientissimus et infinitæ lectionis. J'aimerois mieux savoir ce que possède ce grand homme de son esprit, et quod habet quasi innumerato, que tout ce que prétend savoir la noire troupe des disciples du Père Ignace, qui ne savent que leur métaphysique, encore ne la savent-ils pas bien : ce qui me fait croire qu'il ne faut plus s'attendre que ces gens-là nous donnent rien de bon, puisqu'ils ne s'emploient plus qu'à prêcher et à confesser les bigots et les bigotes, à cause qu'ils gagnent davantage à cela : hoc unum agunt boni illi viri, ut sacerrima pietatis obtentu rudioribus imponant, et captivas detineant mulierculas. Sed agape illam gentem. M. de Saumaise a bien fait autre chose depuis le Solin : quand vous viendrez à Paris, je vous le ferai voir si vous le désirez. Je crois que vous ne manquez non plus de soldats et de malheurs que tout le reste de la France, qui me font souvent écrier: Ad quæ tempora nos reservasti, Domine! car je ne veux pas dire comme cet impie Catulle, Cinæde Romule, ista videbis, et feres? Il faut prendre patience, et espérer que Dieu nous en donnera le moyen : dabit Deus his quoque finem; et fortasse tot tumultuum auctoribus funem commeritum. M. de Bullion, surintendant des finances, mourut ici samedi dernier, 22 décembre, d'une apoplexie, âgé de soixante-douze ans : il est enterré aux Cordeliers, auxquels il a donné cent mille francs. Il n'y a point ici de Grégoire de Tours de M. Balesdem : novi hominem, qui n'est capable de rien de pareil. Il y a quelques années qu'il fit imprimer le ramas des éloges de Pap. Masson; mais il n'y a rien mis du sien, hormis des épitres jusqu'au nombre de quatre, pleines de puantes louanges et de flatteries à M. le chancelier, cujus bascaudas legit, ut solent edaces parasiti; à cela il y est bien propre, ad cætera, telluris inutile pondus. On attend ici dans peu de jours le prince Thomas et le comte d'Harcourt. Le pape est bien serré paralytique, itaque in via proxima ad apoplexiam. Voyez où en est réduit ce bon père: il fait cheminer les autres du centre de la terre par delà le firmament, et néanmoins le pauvre prince ne peut aller lui-même: c'est que causæ æquinoxæ dant quod non habent. Mais j'abuse de votre loisir: ignosce amico tecum gærienti et amicè confabulanti. Je vous baise très humblement les mains, et à madame Belin et à MM. vos frères, pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 26 décembre 1640.

M. de Bullion tomba malade vendredi après midi: il fut confessé, communié, et saigné deux fois des bras, une fois du pied. M. le cardinal sachant la grandeur de son mal, le vint voir, et le trouva sans voix et sans connoissance. Ayant vu quoi, solutus in lacrymas princeps purpuratus recessit: le malade mourut ex suffocatione cerebri (1) le samedi fort tard, tout près de minuit.

### LETTRE XLIV. — Au même.

Je dois réponse à vos deux dernières. Je vous supplie à votre loisir de me faire quelques mémoires de M. Adrien le Tartier. Je n'ai pas le livret de Papyre Masson, des cérémonies du baptême du roi d'à présent. Vous me l'enverrez quand il vous plaira, et me ferez plaisir, le tout néanmoins à votre commodité. Je remercie très humblement M. Allen de son souvenir: je vous prie de lui témoigner que je suis son très

(1) Belle expression dont on se servait autrefois pour indiquer l'apoplexie foudroyante (R. P.)

humble serviteur, et que je voudrois bien avoir le moyen de le servir de deçà, où nous n'avons rien de nouveau de Hollande que Hugonis Grotii, Annotationes in Evangelia, qui est in-folio: et Vossius, de Idolatrià, en deux volumes in-4°. On dit que M. de Saumaise, qui est encore en Bourgogne, a fait imprimer en Hollande un livret De lingua Ellenistica, adversus Dan. Heinsium, mais je n'en ai pas encore vu ici. Sur ce que le roi est un peu mal fait et mélancolique, le bruit a couru que M. Bonnard étoit disgracié, mais cela n'est pas vrai; il est en crédit autant que jamais. Enfin le S. Père a fait treize cardinaux, au lieu de vingt-six dont les places étoient vacantes : desdits treize, le Mazarin, qui est ici, est pour la France, et l'abbé Peretti, qui est à Rome, est pour l'Espagne. Il y a un autre Italien pour l'Allemagne : les dix autres sont purement dans l'intérêt de la famille Barberine; et voilà ce qui s'est fait de plus remarquable à Rome, in illa negotiosa otiosorum matre, depuis peu. Joseph Scaliger diroit de ces treize têtes rougies : Gallati tredecim, una nocturna Vaticana pluvia, tanquam fungi nati. Pour réponse à votre seconde, j'ai regardé la liste des conseillers, et ai nommé cinq conseillers des cinq chambres des enquêtes, en comptant M. Renaut pour la première comme vous avez désiré. Nous aurons crédit aux quatre autres, principalement à celui de la deuxième et de la cinquième; j'en ai fait un mémoire, que j'ai laissé céans, et qui depuis a été rendu à M. votre fils, qui l'est venu quérir. J'ai nommé M. Verdan pour la deuxième; il est mon voisin et mon ami, il s'appelle autrement M. de Gramont; j'ai nommé M. du Fos pour la troisième. Je ne me souviens pas de celui de la quatrième, et pour la cinquième, M. du Laurens, où j'ai tout crédit. Je souhaite qu'en puissiez avoir bonne issue, citò, tutò et jucunde, aussi bien que d'une maladie. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin, à MM. vos frères, à MM. Camusat et Allen, et vous prie de croire que je serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 2 janvier 1641.

## LETTRE XLV. -Au même.

Je vous remercie de l'honneur que m'avez fait de me faire connoître M. Camusat, lequel est un très digne personnage. Je vous prie de lui présenter mes très humbles baise-mains et de me conserver en ses bonnes grâces. Votre solliciteur est venu céans pour votre procès, avec des factums et la liste des juges, en laquelle je n'ai trouvé personne à qui je pusse recommander votre procès, qu'au rapporteur même, qui est grand ami d'un de mes amis; mais ledit solliciteur m'a dit qu'il en étoit assuré par le général des Mathurins. Les autres conseillers, qui n'étoient pas réduits à petit nombre, étant à Rouen, à l'Édit ou à la Tournelle, ou même exilés, comme M. le président le Bailleul, ou bien morts, comme M. Perrot: utut sit, je souhaite que vous l'avez gagné, croyant qu'il est jugé. On attend ici le roi et la reine qui doivent venir à la dédicace de la nouvelle église des loyolites, rue Saint-Antoine. On dit que Son Éminence y dira la messe. On tient que le roi partira dans quinze jours et ira à Calais, et que le dessein de cette année est sur Saint-Omer. On dit que Bavière a été battu en Allemagne; mais, en récompense, que M l'archevêque de Bordeaux a gagné force galères et galions sur les Espagnols, que l'on menoit pleines de blé à Perpignan et au Roussillon. Le Portugal a entièrement secoué le joug d'Espagne, et n'y a pas dans ce royaume un Espagnol, s'il n'est aux galères. Leur ambassadeur est ici, comme aussi les députés de Catalogne. Le duc de Lorraine a fait son accord avec le roi sous certaines conditions, et lui a fait hommage, ou on lui a fait ôter les éperons, quæ tam invito detracta sunt. M. le duc d'Enghien se porte mieux. Nihil hic habemus novi in re litteraria. Il y a ici grosse querelle entre les évêques, les curés et la Sorbonne contre les moines et jésuites en l'administration des sacrements: on dit que Son Éminence est pour les évêques. Je n'apprends rien de nouveau contre le P. Celot, sinon qu'on lui apprète des réponses. Nous avons ici pour prévôt des marchands, M. le président Boulanger, à la place de M. Perrot de la Malmaison, qui ne l'a été que quinze jours. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin et à MM. vos frères, et suis, etc.

De Paris, ce 13 avril 1641.

M. d'Hocquincourt le fils, gouverneur de Pérone, fut hier envoyé prisonnier au bois de Vincennes pour trois raisons, dont la première est qu'il a eu querelle avec M. des Noyers; la deuxième, qu'il a refusé au roi d'aller en Portugal; la troisième est qu'il a grosse querelle contre son père qui s'est remarié.

LETTRE XLVI. — A Monsieur Blampignon, docteur en médecine et syndic du Collége des médecins, à Troyes (1).

Je me trouve bien empesché de vous dire mon advis en la controverse que m'avez fait l'honneur de m'envoyer pour en

(1) Nous devons cette lettre à l'obligeance de M. le docteur Carteron, médecin de l'hôpital de Troyes; elle lui fut donnée par le docteur Auguste Thiesset, qui l'avait trouvée dans les papiers de son père, aussi médecin à Troyes, lequel, probablement, comme on l'observe dans une note annexée à cette lettre, la tenait de son père, médecin également, et contemporain de quelques uns des membres du collége à qui la lettre était adressée. Ainsi que le docteur Carteron l'a remarqué, cette lettre a pour objet l'avis même de Gui Patin, pris pour arbitre dans certaine difficulté de préséance ou de prérogative qui s'était élevée entre les dignitaires du collége médical de Troyes, composé de six membres, savoir: Belin, doyen; Blampignon, syndic; Sorel, Maillet, Barat et Legrin. Ceci prouve avec quel soin les médecins d'autrefois veillaient à la dignité de leur profession, même dans les plus petites choses; on était loin, comme aujourd'hui, d'adopter la fameuse maxime, laissez faire et laissez passer, si commune et si commode pour le charlatanisme.

Quoique cette lettre ait paru dans le recueil de la Société médicale de

estre l'arbitre, veu que mes meilleurs et plus intimes amis sont engagés dans la querelle, et que je ne sçay pas s'ils voudront bien croire que je sois encore leur amy après que j'auray prononcé en cette affaire que me proposez; comme je doibs et sans aucun respect de l'amitié, et du service que je leur ay voué, et de tant d'obligations que je leur ay. C'est pourquoy je vous dirois volontiers ce qu'un certain sage, fort retenu et modéré, choisy par ses amis pour arbitre, leur respondit:

Messieurs, prenez-moy pour vostre amy et vostre serviteur, mais non pas pour vostre juge.

Ce qui me semble estre pris du bon comique, in quâdam amicorum controversià.

Paululum hoc menti mihi obstat : Simus et Crito Vicini nostri hic ambigunt de finibus : Me cepere arbitrum : ibo ut dicam, ut dixeram Operam daturum me hodië, consilium verò non daturum.

Néantmoins quand je considère que tous six qui estes dans l'intérêt de la cause, désirez cela de moy; et que mon advis, comme le demandez, pourra vous mettre en paix et hors de contestation, je vous dirai librement ce qui se doibt faire en cette matière, selon l'ordre que nous observons de deça. Vostre arrêt du grand conseil ordonne deux anciens médecins, selon l'ordre du tableau, et vous n'estes en tous que six; desquels six il y a toujours un syndic; sur cela, je voudrois, tant en l'explication de l'arrest, que selon l'usage que nous avons icy en nostre faculté, que des deux anciens requis par l'arrest, celui qui est syndic soit le premier, isq. perpetuò primus quandiù durabit illius magistratus: tunc enim habet rationem decani, qui caput est et lingua facultatis; caput quidem,

Troyes, elle n'a été imprimée dans aucune édition des Lettres de Gui Patin; nous la donnons, en conservant, comme on l'a fait, l'orthographe passablement arriérée de l'auteur. (R. P.)

sed aristocraticum ut potè qui non solus, et præses, sed ex majorum et seniorum, imò potiùs ex ipsarum legum consilio et arbitrio rem vestram administret: non verò monarchicum, opus enim est periculosce plenum alece, uni soli ex proprià privatag. libidine ioa (sic) miscenti rem publicam committere. Nos libertez de l'église gallicane nous permettent de dire: Concilium est supra Papam: combien que les canonistes d'Italie pleno ore intonent: Papam esse supra concilium: mais ce n'est pas la raison qui les fait parler, c'est seulement leur profit, et celui de leur maistre. Et hiec de capite: est autem lingua facultatis, en tant que c'est à luy à parler, à respondre, à dire l'avis de sa compagnie. Bref, il est in vestro ordine quod est cancellarius in regno, qui, partout où il se trouve, a seul le droit de parler, mais ce qu'il parle a auparavant esté arresté au conseil : à propos de quoy un grand personnage, Nicolaus Borbonius, Baralbulanus, et propè popularis vester, a fait autrefois un beau distique sur le portrait du chancelier de Sillery:

> Ora coronabit laurus victricia regis, Sed regni facies ista loquentis erit.

Doncques le syndic sera le premier des deux anciens: le second sera pris à l'ordre du tableau: mais je ne say pas comment vous entendez cette antiquité: dans vostre ville, où vous n'estes que six, et quand vous seriez davantage, vous la devez régler usq. ad sex annos: c'est à dire, que nul doresnavant in vestro ordine, ne sera réputé ancien qui n'ait exercé six ans durant la médecine dans vostre ville de Troyes. En sorte que je ne compte pas les six années du jour qu'il passe docteur à Montpellier ou ailleurs; mais seulement du jour qu'il a été resçu en vostre ville, en vostre compagnie, et qu'il est immatriculé en vostre registre, et qu'il a esté vobis annuentibus et consentientibus admis collègue, à faire part en vostre collège: de sorte que les deux ans du syndic estant expirez, lorsqu'il en faut créer un autre, vous devez le prendre du

premier nombre, c'est à dire de ceux qui font la médecine dans Troyes, ex vestro consensu, antè sex annos: car s'il 11'y a six ans passez tout entiers, nemo debet censeri idoneus ad munus gerendum: et ainsi faisant, les jeunes, attendans le terme des six ans passez, apprendront les droits et les coustumes de vostre compagnie, pour se mieux acquitter de leurs charges, quando atatis beneficio ad ea pervenerint. C'est aussy chez le syndic que se doivent faire vos assemblées, s'il est commodément logé; si vous n'avez en ville ex coi (sic) consensu, un lieu destiné à cela. Il me semble, monsieur, que voila ce qu'avez desiré de moy. J'ay grand regret que je n'ay moyen de m'expliquer mieux: je crois pourtant que je n'y offense personne, veu que si les jeunes ne sont bientost admis aux charges de la compagnie, ils sont en état d'y parvenir bientost, veu que six ans sont bientost escoulez, avant que ils puissent le plus souvent estre instruits de tout ce qui peut arriver de controverses en vostre compagnie, tant pour la tenir en ses règles que pour s'opposer à un tas de nouveautez et de chicanes que la malignité des hommes va inventant tous les jours. Je doute néantmoins fort, si vous trouverez bon tout ce que dessus, combien qu'il soit autant qu'il m'a esté possible, à la règle et au niveau de nostre faculté, laquelle conserve ses règles mieux qu'aucune de cette grande ville, et que jamais nous n'avons eu procès ni arrest pour l'observation de nos statuts. Je vous prie donc en particulier, et tous messieurs vos confrères en général, de prendre en bonne part mon advis, que je n'ay escript que parce que vous l'avez ainsi désiré de moy : neq. aliter ausus fuissem. Non nostrum inter vos tantas componere lites.

Je vous honore tous entièrement, et les uns et les autres, et suis à tous en général, et à vous en particulier, etc.

De Paris, ce 26 d'avril 1641.

Eodem ipso die, quo antè annos tres et octoginta, obiit scholæ nostræ lumen, et medicorum totius Europæ doctissimus Joannes Fernelius, nimirum 26 april. 1558.

## LETTRE XLVII. - A.M. Belin.

Comme je ne reçus pas de vos lettres avec celles de M. de Blampignon, je crus bien que vous vouliez être purement désintéressé en cette affaire, sur laquelle on me demandoit mon avis : ce qui me fit croire encore plus aisément ce qui en étoit fut votre seing, à cause de quoi je ne voulus rien vous écrire pour lors; je me contentai, sans témoigner aucune passion particulière, de leur en dire mon avis, lequel j'ai écrit sans aucune prétention que du droit, et de beaucoup de conformité avec les règlements de notre école, probetur an improbetur ab illis mihi proinde est. Ce que j'en ai fait n'a été que pour ce que vous m'avez tous témoigné le désirer ainsi; c'est pourquoi je vous supplie en particulier de ne me savoir mauvais gré en aucune façon pour cette affaire, ne l'ayant fait qu'à bonne intention. Vu que et sit lex omnibus æqua, vous pouvez tous être et revenir syndics par l'élection que vous en faites tous les deux ans. Pour l'antimoine, je ne sais pas ce que notre faculté en ordonnera; il eût toujours bien mieux valu que saint Jacques ne l'eût fourré dans l'antidotaire, comme il a fait, nobis insciis et invitis; imò et inconsulta facultate, et ne pas toucher cette corde, quæ habet aliquid odiosum. M. Moreau a répondu au factum du gazetier (1) avec beaucoup de doctrine et toute sorte de modestie. Ce bureau d'adresse, meus agyrta convitiator et sycophanta deterrimus, y a fait une réponse pleine d'injures de harangères, où il élude et se moque des raisons de M. Moreau, sans répondre à quarante chess qui lui étoient objectés. De celui de M. Moreau, je vous en promets un; de celui du gazetier, je tâcherai d'en recouvrer un, et vous les enverrai tous deux. Si ce gazetier n'étoit soutenu de l'Éminence, en tant que nebulo hebdomadarius, nous lui ferions un procès criminel, au bout duquel il y auroit un tombereau, un bourreau, et tout au moins

(1) Théophraste Renaudot, le compatriote et le protégé du cardinal de Richelieu. Nous y reviendrons plus tard. (R. P.)

une amende honorable; mais il faut obéir au temps. Par provision, M. Moreau fait une réponse à ce second libelle, qui est une satire; je pense que le gazetier y sera horriblement traité, et comme il le mérite, en attendant que le bourreau vienne à son rang tomber sur ce maraud. Ce n'est pas que son livre mérite réponse; mais comme il est méchant et impudent, il se vanteroit qu'on n'auroit pu lui répondre; c'est pourquoi stulto juxta stultitiam suam respondebitur. M. Riolan. qui est ici maintenant, lui fait aussi une réponse, laquelle sera achevée d'imprimer dans peu de jours : je tâcherai de vous envoyer le tout ensemble. M. Ranchin, chancelier de Montpellier, est mort. M. de Belleval et un autre professeur sont ici qui en demandent au roi la nomination : je ne sais qui des deux l'aura. Notre armée est devers Bapaume; mais on ne dit pas encore où elle s'attachera. Les Catalans ont eu du bon sur les Espagnols. Il nous vient un jubilé de Rome, pro pace; ce jubilé, si fréquent, n'est autre chose dorénavant que modus habendi monachorum : ce sont des fanferluches romaines. Le roi, la reine, Son Éminence et toute la cour furent jeudi dernier aux jésuites, où il y eut grande frérie pour la consécration de leur belle église, rue Saint-Antoine. Je ne savais pas que M. Cousinot fût à Troyes; s'il y est encore. quæso salutes eum meo nomine, comme aussi M. Camusat, MM. vos frères, madame Belin, et je continuerai toute ma vie d'être, etc.

Ce 15 de mai 1641.

## LETTRE XLVIII. — Au même.

Je n'aurois eu garde d'être si longtemps sans vous écrire (et je pense que vous me croyez bien) et de vrai il y a long-temps que je m'en fusse acquitté, mais les deux livres contre Renaudot en ont été cause; voilà donc que je vous les envoie maintenant; j'espère qu'aurez quelque plaisir à les lire; au moins j'entends quantité de gens de bien de deçă qui en ont

de la satisfaction, et surtout de celui de M. Moreau. A l'un et à l'autre, le bureau d'adresse n'y a répondu que des injures, n'ayant aucune raison; il est si honteux de ses mauvaises réponses, qu'il les supprime tant qu'il peut, et, faisant comme les jésuites font de la doctrine curieuse du P. Garasse et de la somme théologique, il n'ose s'en vanter, n'en donne à personne, au contraire les refuse, et dit qu'il n'en a plus, et qu'il a tout donné. Son éminence, en quelque façon, interpose son autorité sur ce débat, car il a dit lui-même à M. Moreau qu'il désiroit qu'on n'écrivit plus; il faut obéir à ce grand homme. Mais parce que cette défense est venue, nostro damno, et alors que M. Moreau était en train de répondre, il n'a pas laissé de travailler et d'achever ce qu'il avoit commencé, laquelle réponse verra jour en son temps: quand elle sera imprimée et que nous la distribuerons, nous nous souviendrons de vous. M. Camusat, le chanoine, est une bibliothèque vivante en votre ville; je vous prie que je le consulte comme un oracle. Demandez-lui, s'il vous plait, qui est l'auteur et où est écrit ce distique du célibat et des mœurs des prêtres :

Cum sator rerum privasset semine deum, Ad Satanæ votum successit turba nepotum.

On m'a dit qu'il est dans un glossaire du droit canon: faitesmoi ce plaisir que je puisse apprendre de M. Camusat, qui
est trop savant pour ignorer cela. Je ne trouve ici personne
qui me le puisse apprendre, ni docteur de Sorbonne ni professeur en droit canon; peut-être même que M. votre frère
le chanoine le saura bien. Mandez-moi, s'il vous plaît, quel
accord vous avez fait vous et vos collègues sur la lettre que
m'envoya M. de Blampignon, votre syndic, à laquelle je fis
une ample réponse. On dit que nous aurons Aire dans le mois
présent. Le roi et son Eminence, qui étoient à Abbeville,
quittent la Picardie et s'en vont à Reims pour y donner ordre
à Sedan et au tumulte qu'on dit qui s'y brasse. Dii meliora.

Je vous baise très humblement les mains et à madame Belin, pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 1er de juillet 1641.

Je ne sais rien de nouveau de Montpellier; j'ai vu seulement ici une fois M. de Belleval, qui n'étoit encore assuré de rien. Je vous remercie de votre M. Mustel. Je n'ai pas encore le sanc tius. Le jubilé n'est pas encore ici publié.

## LETTRE XLIX. — Au même.

Je vous dirai, pour réponse à la vôtre du 28 de juillet dernier, que les deux vers que j'avois demandés à M. Camusat sont dans la vieille glose du cours canon, mais je ne puis en trouver l'endroit: je souhaiterois volontiers que ledit sieur rencontrât plus heureusement que moi. Je vous prie de m'écrire tout du long, dans votre première, les deux vers que vous dites être dans l'histoire de Matthæus Pâris. Pour les médecins, tant de Paris que de Montpellier, j'en fais autant état des uns que des autres, pourvu qu'ils soient gens de bien, non sum acceptor personarum: le lieu ne m'importe du tout. La malignité du gazetier ne nous doit pas émouvoir ni nous commettre ensemble.

### Tros Rutulusve fiat nullo discrimine habetur.

Joint que ce petit point d'honneur est si léger que ce n'est point la peine d'en parler. M. Riolan est un tétrique et mordant qui ne trouve rien de bien que ce qu'il fait, et en récompense qui paucos habet operum suorum probatores. Pour le livre d'Ægidius(1), je ne l'ai pas, non plus que celui De Gentilis, de fugiendo. Pour M. votre fils, je préférerois à tous les autres

(1) Gilles de Corbeil. La dernière édition de son livre a été publiée sous ce titre: Ægidius Corboliensis, Carmina medica, ad fidem manuscript. cod. et veter. editio, recens. notis et indicibus illustrav. L. Choulant. Lipsiæ, 1826, in-8°. (R. P.)

colléges celui de Beauvais, parce qu'il y a un Hibernois excellent philosophe, lequel recommencera le cours à la Saint-Remi prochaine : c'est celui qui fait la plus grande quantité de bons écoliers. Pour ce M. Coquelet des Grassins, c'est un homme du petit collet, finet et rusé, prætereaque nihil. J'ai céans le livret de Savot, De causis coloribus, etc.; adressez-moi par qui vous voulez que je vous l'envoie. Nous avions pris Aire; mais les Espagnols l'ont aussitôt rassiégée sur nos retranchements, en grand danger de la perdre. Le roi, Son Eminence et toute la cour sont à Amiens; on dit que M. le maréchal de la Meilleraye a un grand dessein pour faire une diversion, et obliger le cardinal infant de lever le siège de devant Aire : Dieu lui en fasse la grâce. Le cardinal Bagny est mort à Rome : nous y perdons, car il était grand ami de la France. Voilà le vingt-troisième chapeau du conclave vacant. L'archevêque Marin est toujours devant Tarragone, en la Catalogne; on doute néanmoins s'il la prendra. Je vous baise très humblement les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 22 août 1641.

## LETTRE L. - Au même.

Depuis que la lettre de ci-dessus a été écrite, nous avons appris que le cardinal infant étoit tombé en son armée, malade, d'où on l'a retiré, et a été mené à Bruxelles: on dit que c'est d'une fièvre double-tierce. Nous tenons encore Aire, mais on dit que le pain y diminue bien fort; c'est pourquoi il est à craindre que nous ne la gardions pas longtemps si Dieu ne nous aide. Le cardinal Bagny, qui étoit de nos amis, et fort affectionné aux François, est mort à Rome. G. de la Brosse, qui avoit ici le Jardin du Roi au faubourg de St-Victor, est mort le samedi dernier jour d'août. Il avait un flux de ventre d'avoir trop mangé de melons et trop bu de vin; pour ce dernier ce n'étoit point tant sa faute que sa coutume; il se

plaignoit d'une grande puanteur interne, avoit la fièvre, et son flux de ventre étoit dysentérique, en ce qu'il faisoit du sang: vide peritiam hominis, et voyez combien il étoit grand personnage au métier dont il se mèloit. Il se fit frotter tout le corps d'huile de scarabé quatre jours durant, le matin, et avaloit à jeun un grand demi-setier d'eau-de-vie, avec un peu de quelque huile astringente. Quand il vit que cela ne lui servoit de rien, il se fit préparer un émétique, qu'il prit le vendredi au soir dans l'opération duquel il mourut le lendemain matin: sic impuram vomuit animam impurus ille nebulo, in necandis hominibus exercitatissimus. Comme on lui parla ce même vendredi d'être saigné, il répondit que c'étoit le remède des pédants sanguinaires (il nous faisoit l'honneur de nous appeler ainsi), et qu'il aimoit mieux mourir que d'être saigné: aussi a-t-il fait. Le diable le saignera en l'autre monde, comme mérite un fourbe, un athée, un imposteur, un homicide et bourreau public, tel qu'il étoit; qui même en mourant n'a eu non plus de sentiment de Dieu qu'un pourceau, duquel il imitoit la vie, et s'en donnoit le nom. Comme un jour il montroit sa maison à des dames, quand il vint à la chapelle du logis, il leur dit : Voilà le saloir où l'on mettra le pourceau quand il sera mort, en se montrant; et se nommoit assez souvent pourceau d'Epicure, combien qu'Épicure valût bien mieux que lui, quem scribunt Galenus et Seneca fuisse vitæ sanctissimæ et continentissimæ. Epicurus non coluit Christum, quia non novit: Brossæus non coluit, quem noverat, etc. Sed satis hæc, imò plusquam satis de illo nebulone (1). Nous ne savons pas encore qui aura sa place. Il y a ici un livre nouveau fort curieux, intitulé: Nicolai Fabricii Peirescii Vita, auctore Petro Gassendo, præposito

(1) Cette explosion de sarcasmes contre Guy de La Brosse, médecin ordinaire de Louis XIII, est tout à-fait injuste. C'est à ce médecin, très habile, très érudit d'ailleurs, que l'on doit l'établissement actuel du Jardin des Plantes; il en obtint les lettres patentes en 1626, et il en fut nommé intendant. Mais le motif secret de la diatribe de Gui Patin n'est

ecclesiæ Diniensis. Feu M. de Peiresc, conseiller au parlement d'Aix en Provence, étoit un grand personnage: l'auteur l'est pareillement. M. Gassendi est un des honnêtes et des plus savants hommes qui soient aujourd'hui en France. Donnez-en avis à M. Camusat, et lui faites s'il vous plaît mes recommandations. Le livre est in-quarto, du prix d'un écu. Le petit duc de Mantoue est mort; voilà la race des Nevers de Gonzague éteinte. Le roi et Son Éminence sont à Amiens. M. de Longueville, qui est malade, partit d'ici samedi dernier pour s'en aller à Bourbon. On fait ici le procès à M. de Guise. Mais je ne me souviens pas que je vous suis importun par ma trop longue lettre. Je vous baise les mains, à madame Belin et à MM. vos frères, avec intention d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 4 de septembre 1641.

## LETTRE LI. - Au même.

Je vous dois réponse il y a longtemps; mais les fréquentes visites qu'il m'a fallu faire à la campagne, à cause que la plupart de nos bourgeois sont aux champs pour leurs vendanges, m'a empêché de m'acquitter de mon devoir. Premièrement donc je vous remercie, et vous prie aussi de remercier Vasculum, medone plenum, id est hydromelite, M. Camusat, de la peine qu'il a prise de m'écrire les mémoires que m'avez envoyés; je lui fais réponse par un petit mot que je vous prie de lui faire tenir. Je suis malheureux que je n'aie pas été céans quand M. votre fils y est venu: si je savois où il est

pas difficile à découvrir: La Brosse, dans sa dernière maladie, refusa de se faire saigner; il n'avait pas foi aux pédants sanguinaires. Ce Guy de La Brosse est-il l'auteur du Traité contre la médisance, Paris, 1623? L'à-propos serait curieux; en tout cas, c'est la victime qui disputerait contre son bourreau. (R. P.)

logé, je l'aurois visité; il faut nécessairement que j'attende son retour. Vos deux vers de Matthæus Pàris sont bien gentils; je suis bien aise de les savoir, je vous en remercie. Pour les deux vers de Pie V, il y a longtemps que je les sais bien; mais en voici une réponse faite par M. Cachet, médecin de Lorraine, centuria 3, epigr. 59.

# Papa Pius quintus moritur, res mira tot inter Sanctos, tantum nomine quinque pios.

Le successeur de la Brosse n'est pas encore arrêté: on dit néanmoins que M. Bonnard en aura la meilleure part pour son fils, qui est premier valet de chambre du roi. On dit aussi que M. des Noyers, en qualité de surintendant des bâtiments du roi, y veut avoir sa part et en disposer en faveur de quelqu'un de ses amis. Pour votre M. le Fèvre, on l'appelle ici l'égorgeur de rate; mais je pense que M. de Souvray ne fera rien là pour lui. J'ai lu tout entière la vie de M. de Peiresc, c'est un agréable livre; j'ai seulement regret qu'il y ait trois ou quatre sortes de choses là-dedans où je n'entends rien, du prix des monnoies, du prix de l'or contre l'argent, de la marine, de l'astrologie, de motu solis vel terræ, secundim Copernicum. Les Espagnols sont toujours devant Aire, avec apparence qu'ils la reprendront. Le sieur de Saint-Preuil est prisonnier dans la citadelle d'Amiens : un habile homme m'a dit aujourd'hui qu'il y a de l'apparence qu'on ne lui coupera pas la tête. La cour est encore à Amiens: on dit que le roi sera ici dans huit jours, et Son Éminence huit jours après. L'archevêque de Bordeaux et son frère le marquis de Sourdis sont disgraciés. La reine-mère (1) est dorénavant à Cologne. Comme elle repassoit par la Hollande en venant d'Angleterre, son confesseur y est mort dans le vaisseau, qui étoit le père Souffran, de genere loyolitico. S'il étoit le dernier de sa ca-

(1) Maric de Médicis.

bale, ce seroit un beau déblai. Le pape fait tout de bon la guerre au duc de Parme. On parle ici d'une ligue du roi d'Angleterre et du roi de Danemark contre l'empereur pour l'obliger à restituer le Palatinat aux petits palatins; cela nous aideroit bien à entretenir la guerre en Allemagne et à faîre tête au roi de Hongrie. Il me semble que voilà tout ce qu'il y a ici de nouveau. Je vous baise les mains et à madame votre femme pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 12 d'octobre 1641.

### LETTRE LII. — Au même.

J'ai enfin vu votre fils, qui est un beau garçon, bien fait. Pour le traité d'Arnaldus Villanovanus, je lui ai rendu, parce qu'il est de lettre gothique, laquelle je ne puis lire : je vous en remercie néanmoins, comme aussi du Manuel de M. le Tartier. Je vous prie de me mander à votre loisir qui étoit ce personnage: an Medicus fuerit Trecensis? Quand il est mort. s'il a laissé des enfants, si vous l'avez connu, etc., bref, quelques mémoires de sa vie comme si je lui voulois donner un éloge. J'ai délivré à M. votre fils réponse pour vous et pour M. Camusat, pour vous les faire tenir dans son paquet. Je l'ai prié de me venir voir souvent, quand il en aura le loisir, et lui ai donné pour lire un beau livre françois; quand il l'aura lu, je lui en baillerai un autre, et l'entretiendrai ainsi jusqu'au bout. Si je suis si heureux de trouver quelque occasion où je le puisse servir, je ferai qu'il connoîtra combien j'honore le père qui l'a fait naître, et je vous prie de n'en pas douter. Nous avons ici pour livres qui viennent de Hollande, Hugonis Grotii, Annotationes in Evangelia, en un volume infolio, que l'on veut vendre six écus en blanc, et un Jo: Gerardus Vossius, de Idolatria, en 2 volumes in-4° que l'on fait cinq écus. J'ai offert vingt-quatre livres du Grotius et du

Vossius, et néanmoins je ne les ai pas encore. M. de Saumaise est en Bourgogne; il nous viendra bientôt de lui ex Hollandia, liber, de primatu Petri, et d'autres du même auteur ensuite. Nous avons ici de Lyon, Observationum chirurgicarum, centurias quinque, en 1 gros volume in-4º de belle édition; le livre est fort bon : je l'ai il y a longtemps d'impression d'Allemagne. Nous avons aussi d'Hollande un infolio, avec quelques cartes et figures en taille-douce, qui est l'Histoire de la principauté d'Orange et de ses princes, jusqu'à présent, qui est un livre d'une pistole en blanc. Un cordelier a aussi traduit les Relations du cardinal de Bentivolio d'italien en françois, et en a fait un in-quarto qu'il a dédié à M. des Novers. M. Riolan l'anatomiste fut hier taillé de la pierre, on lui en tira deux: il n'y a qu'un an qu'on lui en tira encore une. Le roi est à Compiègne; on dit que sa présence seroit bien nécessaire en Lorraine, où le duc Charles prend la qualité de lieutenant-général de l'empereur deçà le Rhin. M. de Saint-Preuil est toujours dans la citadelle d'Amiens. Il y a ici de nouveaux députés de Catalogne, qui viennent de prier le roi d'aller en personne prendre possession de leur pays; je pense qu'il n'en fera rien. Le pape, delirus et capularis senex, continue la guerre au duc de Parme, qui est protégé par le duc de Florence son beau-frère : Quis tandem finis belli, quæ meta malorum, tout cela est incertain: unum habeto certissimum que je suis et serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 25 d'octobre 1641.

## LETTRE LIII. — Au même.

Je vous remercie de votre belle lettre, et de ce qu'elle contient touchant M. le Tartier. M. de Bourbon m'a ici dit qu'il quitta Troyes, et s'en alla à Sedan, où il est mort huguenot. Je voudrois bien avoir le distique entier qui étoit au tabloau des deux frères : je vous prie de tâcher de vous en souvenir : je ne refuse pas aussi les mémoires que vous m'offrez dudit médecin. Je n'ai jamais vu ses Promenades printanières, je vous prie de me mander où elles ont été imprimées. Pour sa médicologie, c'est dommage qu'elle n'est parfaite. Si Dieu nous donnoit la paix, et que les imprimeurs en voulussent imprimer quelque chose, on en pourroit extraire quelques uns des meilleurs chapitres et en faire un bon petit livre; mais il faudroit un peu en réformer le langage, pour le rendre plus propre en ce siècle, où plusieurs se mêlent de réformer le langage, et pas un ses mœurs : de moribus ultima fiet questio. Pour ce que vous me mandez de F. Licetus, je l'ai vu : M. Naudé, mon bon ami, me l'a envoyé de Rome, et plusieurs autres livres. Des œuvres de Licetus il y en a plusieurs tomes in-quarto, impression d'Italie, et quatre in-folio: on n'a rien imprimé de lui à Paris, qu'un petit in-octavo qui n'est pas grand'chose. M. votre fils m'est recommandé, in cujus facie et moribus candidi facilè video carissimum parentem, de l'amitié duquel je me tiens bien heureux; et pour parler avec M. Mentel lorsqu'il parle de moi, cujus in me amore non vulgari glorior et pene superbio. Si M. Sorel a fait imprimer ses Thèses, je souhaite fort d'en avoir. Je crois qu'avez donné ma lettre à M. Camusat, quem ni grave tibi sit, meo nomine salutabis. Je lui ai écrit quid esset medo: mais depuis ce temps-là, j'ai trouvé que Sennertus même en a parlé en ses institutions, ubi de vinis medicatis, melicrato, etc. Voici ce qu'il en dit:

Inter mulsæ genera quæ ætatem ferre possunt hodie notissimus est potus ille, quem Medonem vulgò nominant ac præstanissimus quidem in Lituania paratur. Sumunt partem unam mellis, et partes octo aquæ, vel etiam plures, etc. Ad fermentasionem promovendum, et fervorem conciliandum, alii in sacculo, in vas suspendunt semen sinapi, alii feces cerevisiæ addunt, et ut diutius duret, flores lupuli salictarii adjiciunt, etc. Je vous

prie de lui communiquer encore ces lignes, avec mes recommandations (1).

Le colonel Gassion est ici, de retour de Flandre: on l'a fait revenir pour l'envoyer en la comté de Roussillon; M. le prince. qui y est, revient en cour; le maréchal de Brézé s'en va en Catalogne. M. le maréchal de Guiche, qui est encore en Flandre, sera bientôt ici : c'est signe qu'Aire ne tiendra plus guère, et qu'elle sera bientôt rendue aux Espagnols. Le prince de Monaco a vendu et livré sa ville au roi, où il a fait entrer nos troupes, qui ont coupé la gorge à six cents Espagnols qui y étoient en garnison. Cette ville est entre Nice et Antibes: elle nous donne grand pouvoir sur la mer contre les Espagnols, et principalement sur ceux de Gênes. On donne à ce prince en récompense de sa ville un cordon bleu, on le fait duc et pair de France, on lui donne en Provence autant de revenu que sa ville lui valoit, avec quelque argent comptant. Toute la cour est à Saint-Germain et à Ruel : Son Eminence valet pancratice; Rex verd non ita firmiter. L'archevêché de Reims est donné à l'évêque de Chartres, et son évêché est donné à M. l'Escot, docteur de Sorbonne et professeur du roi, qui étoit déjà abbé de deux bonnes abbayes, chanoine de Notre-Dame, et quod omnium longè optimum, il étoit confesseur de Son Éminence. Je vous baise les mains, et à madame votre femme, et suis, etc.

De Paris, ce 5 décembre 1641.

## LETTRE LIV. -- Au même.

Je suis si peu curieux que je n'ai pas vu le buveur d'eau tant qu'il a été ici; plusieurs l'ont vu qui l'ont admiré, mais il ne fait pas tout ce qu'il dit. Il y a bien quelque chose d'é-

(1) On se sert encore dans le Nord de cette boisson, qui, bien préparée, ne laisse pas d'acquérir, par la fermentation, une certaine force aidant à la digestion. (R. P.)

trange et d'extraordinaire en son estomac; mais M. Guillemeau, qui a eu la curiosité de le voir, m'a dit que c'étoit un imposteur, qui promettoit tout autrement qu'il ne faisoit. Je ne vous en saurois dire autre particularité. Sénèque, en ses épîtres, raconte qu'il ne pouvoit regarder des fous: Ipse enim. inquit, aversissimus sum ab istis prodigiis: si quando futuo delectari volo, non est mihi longè quærendus, video me et rideo. Je suis naturellement de l'humeur de ce grand homme. Excusez-moi si je ne vous dis rien davantage de ce Maltois. Le roi est en personne au camp devant Perpignan; M. le cardinal est encore à Narbonne, au lit, malade de son bras, où est Juif depuis trois semaines; l'air de Narbonne est fort corrompu. Dès qu'il aura assez de force, il en sortira, ut transeat ud locum salubriorem et aerem puriorem. Pline mème a décrit l'air de Narbonne, lib. 26, Hist. naturalis, cap. 1, quand il a appelé carbunculum peculiare Narbonensis provinciæ malum. Beaucoup de gens qui ont plus d'intérêt à sa conservation que le commun, disent toujours qu'il va en amendant, sed non ego credulus illis: je sais bien que le mal est fort grand, et que le personnage est fort affoibli. Utinam pristinæ restituatur valetudini, s'il est nécessaire au bien de l'État; mais je pense qu'il fait bien chaud en ce pays-là, ea ipsa hora qua scribo. Je vous baise très humblement les mains, à mademoiselle votre femme, à MM. vos frères, à M. Camusat et M. Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 24 de mai 1642.

## LETTRE LV. — Au même.

Comme je pensois à vous faire réponse, M. votre frère est ici tombé malade; il a eu quelques accès d'une tierce qui n'est pas encore bien réglée, laquelle néanmoins le sera si la nuit prochaine elle revient, siata periodo. Comme quoi qu'elle fasse, j'espère que nous en aurons raison, soit qu'elle

vienne ou non. Il a été saigné quatre fois, et a pris quelques lavements qui l'ont fort soulagé; j'ai pressé les saignées au commencement, metu suffocationis quæ à nimia plethora videbatur periculum minari. Quand il sera tout-à-fait guéri, nous solliciterons votre procès. Je ne crois ni ne croirai, ni en possession, ni en sorciers, ni en miracles, que je ne les voie et les discerne. Je crois tout ce qui est dans le Nouveau-Testament, comme article de foi, mais je ne donnerai pas telle autorité à toute la légende des moines, fabulosis et commentia tiis narrationibus Loyolitarum, qui, dans leurs romans qu'ils nous envoient des Indes, disent des choses aussi impertinentes et aussi peu vraies que les fables d'Esope. Vous diriez que ces gens-là ne travaillent qu'à infatuer le monde; il est vrai que si nous étions tous bien sages, ces maîtres pharisiens du christianisme seroient en danger de bientôt mourir de faim. Credo in Deum Christum crucifixum, etc., de minimis non curat prætor (1). Le mensonge est une chose horrible et indigne tout-à-fait d'un honnête homme; mais c'est encore pis que tout cela, quand il est employé et mêlé dans les affaires de la religion, Christus ipse, qui veritas est, non indiget mendacio.

(1) Quand Bayle dit que chez Gui Patin le symbole de la foi n'est pas chargé de beaucoup d'articles, il aurait du s'expliquer davantage. Cependant on voit que la profession de foi faite ici par notre auteur est très orthodoxe. Non, certes, il n'était pas

#### « De l'incrédulité fanatique sectaire; »

mais il s'élève avec sa vigueur ordinaire, avec son bon sens passionné contre les préjugés, les mensonges, les impostures, les fraudes pieuses, les miracles convenus, les pratiques superstitieuses, les guérisons surnaturelles, que des gens ignorants et intéressés propageaient depuis des siècles. De tout temps la masse aveugle, le peuple bétail, pris dans tous les rangs, au lieu de suivre des pasteurs éclairés, vertueux, se laissa conduire, diriger par des fourbes et des hypocrites dont le masque est empreint d'un caractère religieux. C'est sans doute à de tels hommes que Massillon adressait ces belles paroles: « Soyous respectables, et nous serons respectés; honorons notre ministère, et il sera honoré. (R. P.)

Je ne saurois goûter les puantes faussetés que les moines débitent par le monde pour autoriser leur cabale, et m'étonne fort, imo serio irascor, de ce qu'ils ont tant de crédit. Nocturnos lemures, portentaque Thessala, suaviter rideo, sed tacitus. Vide franciscanum, Georgii Buchanani sub finem: videbis opus mirabile, ut sunt omnia admiranda illius hominis. MM. de Cinq-Marc, de Thou et Chavagnac sont encore de delà, et ne sais s'ils seront si heureux d'être ici amenés. Son Eminence est encore à Tarascon, nondum confirmata valetudine. Le roi vient, ce dit-on, à Fontainebleau; mais néanmoins on ne dit pas encore qu'il soit sorti de Lyon. La reine-mère était encore à Cologne le 3 de ce mois. Pour Monsieur, frère du roi, sunt turbatæ res suæ: son traité n'est pas encore achevé. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin et à M. votre frère, et serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 18 de juillet 1642.

## LETTRE LVI. - Au même.

En continuant mes devoirs en votre endroit, je vous assurerai par la présente que M. votre frère va toujours de mieux en mieux; l'accès de samedi après-midi fut fort tolérable au prix des autres, et bien plus court: lui-même l'avoue franchement, et se contente fort de notre procédé. Hier, qui fut dimanche, il fut repurgé, levi et benigno medicamento, à quo mira dejecit, et surtout un grand plein bassin de bile jaune, crasse, épaisse et visqueuse, au grand contentement du malade et du médecin. Sa fièvre étant devenue dorénavant simple tierce, son accès sera aujourd'hui après-midi; mais j'espère qu'il sera bien léger, et que nous irons toujours en amendant jusqu'à la fin. Dès qu'il y aura quelque autre changement, qui sera, j'espère, dans deux ou trois jours, je vous en donnerai avis. Votre M. le Fèvre, qui a pris son empirique à Rome, nous a laissé ici de la pratique avant que de partir,

il a conseillé à une femme phthisique, qui avoit un flux de ventre, de prendre de la thériaque pour lui apaiser ce flux; elle en a pris quatre fois; elle a achevé de brûler son luminaire avec grandes douleurs. M. Moreau en a consulté ce matin avec moi : elle n'a pas oublié de maudire son docteur thériacal. Voilà comment les charlatans nous donnent bien de la pratique malgré eux. On dit qu'il a bien emporté de l'argent de decà, je le veux bien, per me sint omnia protinus alba: j'aimerois mieux moins gagner, et savoir mieux faire mon métier, n'être point charlatan, etc. Mais qu'y ferions-nous, necesse est hæreses esse, ut veritas manifestetur. De rebus aulicis nihil novi. La cour est à Fontainebleau, comme aussi M. le chancelier, qui de là s'en va à Lyon. On dit que le prince d'Orange a envoyé au roi pour obtenir quelque chose en faveur de M. de Bouillon : ce sont affaires de princes, de quibus Deus ipse videbit. Je vous baise les mains, à madame votre femme et à M. votre frère, pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce lundi 28 juillet 1642.

### LETTRE LVII. — Au même.

C'est en continuant pour vous donner toujours assurance que je fais ce que je puis à la maladie de M. votre frère : il est fort mal le jour de son accès, qui combien qu'il diminue et en longueur, et en la grandeur des symptômes, ne laisse pas de l'incommoder et de l'embarrasser bien fort, à cause de la foiblesse dans laquelle l'ont réduit les accès très violents qu'il a eus par ci-devant. Son dernier accès fut lundi, 28 de ce mois; il dura huit heures. Le mardi 29, qui fut hier, il fut purgé d'un petit médicament qui fit merveilles pro natura sua. Hier au soir il étoit en bon état : ce matin il a pris un lavement, pour tant plus déboucher son ventre, qui est extrêmement désempli depuis douze jours. Il a vidé une si grande quantité de glaires bilieuses, jaunes, verdàtres et

noirâtres, que je m'étonne combien qu'il ait été fort mal, qu'il n'en ait encore été pis, voire même qu'il n'en ait crevé. Il est vrai qu'il a eu sept ou huit accès extrêmement rudes: il a été saigné huit fois, et il ne lui a été tiré que du sang très corrompu. J'espère qu'à ce soir il aura plus doux qu'il n'a point encore eu, et que dorénavant tout ira de mieux en mieux; je vous en donnerai avis, Dieu aidant. Toute la cour est à Fontainebleau; M. le chancelier v étoit allé saluer le roi, pour aller de là à Lyon y faire le procès aux prisonniers d'État, in quibus potissimum lugeo Franc. Thuanum clarissimi viri filium; mais on dit que son voyage est différé: utinam ad salutem Thuani, cujus parenti et indefesso in scribenda historia labori plurimium debent omnes quotquo! Musas amant, atque bonarum litterarum suavitati incumbunt. Votre procès est sur le bureau; je le recommandai hier à M. du Laurens. Je vous baise les mains, à madame Belin, et à M. votre frère, comme aussi à MM. Camusat et Allen, avec dessein d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce mercredi matin 30 de juillet 1643.

#### LETTRE LVIII. — Au même.

Je vous dirai en continuant que M. votre frère eut hier son accès, qui dura huit bonnes heures, avec frisson et vomissement dans le commencement, et sueur à la fin : je le vis hors de son accès, in perfecta à ropitia. Il m'a avoué que cet accès lui a été beaucoup plus supportable que tous ceux de par ci-devant. Je lui ai promis, et j'espère qu'il sera vrai, que dorénavant tous ses accès diminueront à vue d'œil. Il doit avoir son accès demain à huit heures du matin; afin de diminuer la matière qui le fomente, je l'ai purgé aujourd'hui avec casse, séné et sirop de roses pâles: quali medicamento incredibile est quot et quanta dejecerit antehac. Selon l'état auquel il sera, j'espère que je ne perdrai aucune occasion de vous en

donner avis. Les jésuites sont brouillés à Rome; on dit que le pape leur a ôté tous leurs priviléges, et qu'il veut les réduire à petit pied : fiat, fiat. On dit que M. le chancelier ne bougera d'ici, et qu'on amènera les prisonniers au parlement, afin de leur faire ici leur procès. Le général Lamboy est ici prisonnier dans le bois de Vincennes. On imprime à Lyon l'Hippocrate de Foësius, sur la copie d'Allemagne; ce qui est fort à propos, car on n'en trouve plus ici pour de l'argent : c'est le même libraire qui a imprimé in-quarto les cinq Centuries d'Observations chirurgicales de Gulielmus Fabricius Hildanus. C'est le même qui a imprimé les œuvres de Zacutus Lusitanus, en deux volumes in-folio, lesquelles sont en onze tomes in-octavo d'impression d'Amsterdam, que j'ai céans tous onze. Ce Zacutus est mort le 21 de janvier dernier. Croyez que je n'épargnerai ni omettrai chose quelconque pour la guérison de M. votre frère. Je vous baise les mains, totique familiæ, et suis, etc.

De Paris, ce jeudi 31 de juillet 1641.

# LETTRE LIX. — Au même.

J'ai reçu la vôtre dont je vous remercie. Je vous assure que M. votre frère est réduit pour le présent à une fièvre tierce purement intermittente, de laquelle l'accès ne dura pas hier plus de trois heures; il est vrai que son ventre et son estomac pâtissent fort, parce, outre son flux qui continue, il vomit presque toute la journée. Aujourd'hui matin, qui est son jour d'intermission, il a pris un breuvage fait de rhubarbe et de séné, ad majorem biliosi humoris intus coerciti excretionem promovendam, ne amplius in posterum serviat, et nova symptomata producat. J'espère bien mieux dorénavant de sa santé, que je n'ai encore fait par ci-devant; il n'y a que ces vomissements qui me laissent du doute. Il doit avoir son accès demain à trois heures du matin; j'espère qu'il sera bien sup-

portable, principalement si le remède d'aujourd'hui fait ce qu'il doit. Il est tout converti, et est bien délibéré d'avoir grand soin de sa santé à l'avenir. Sa médecine qu'il a prise aujourd'hui opère fort bien; il a vidé par en bas (il ne vomit guère que le jour de la fièvre quantité de bile jaune et verdâtre assez épaisse); je pense que toute cette impureté descend de son mésentère, qui est la partie dans laquelle est contenue et se croupit toute la cause conjointe des accès de la fièvre tierce, ex sententia nostri Fernelii, quam puto esse verissimam (1). Le roi est encore à Fontainebleau. On dit que M. le prince s'en va en Bourgogne, et de là en Languedoc. On imprime à Lyon en deux volumes in-fol. toutes les œuvres de Zacutus Lusitanus. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, ce lundi à midi, 4 d'août 1642.

## LETTRE LX. — Au même.

Je dois réponse à deux des vôtres, auxquelles je satisferai par ordre. M. le Fèvre se peut bien vanter d'avoir guéri M. de Bordeaux, car il n'y a ici guère de gens qui le disent, et encore moins qui le croient: il a, tant il est ignorant en notre dogmatique, ordonné de la thériaque en des flux de ventre chyleux et à des phthisiques, qui m'ont bien fait courir: j'estimerai toujours heureux notre parti, si nous n'avons jamais de plus savants adversaires que lui. H ne savoit ce qu'il faisoit à M. de Bordeaux, et il a été en ce coup-là plus heureux que sage, et son malade n'en est réchappé que fati ope, non medici, qui n'en fût pas mort quand on l'eût saigné jusqu'à une poêlette, comme les médecins lui demandoient; et M. le Fèvre même le tenoit pour moribond dans le jour suivant. Pour Zacutus, c'étoit un médecin, Portugais de nation,

(1) Quelle doctrine! si celle de notre époque n'est pas meilleure, au moins guérissons-nous mieux les fièvres intermittentes, grâce au quinquina. (R. P.)



juif de religion, qui est mort à Amsterdam le 21 de janvier tlernier. J'ai céans de lui douze volumes in-octavo, qui contiennent une explication de tous les exemples et de toutes les histoires médicinales qui se lisent dans Hippocrate, dans Galien, dans Avicenne, et aliis medicinæ scriptoribus, qu'il y a réduites en ordre et appropriées chacune en son rang des maux de tête, de la poitrine, du ventre, etc., et en ce dessein sont employés les six premiers volumes : le septième est, de praxi medica admiranda; les autres contiennent Introitum ad praxim Pharmacopæam, et une méthode particulière telle quelle. Huguetan, 'libraire de Lyon, fait imprimer tout cela ensemble, en deux volumes in-folio, dont le premier est en vente, tandis que le second s'achève. L'auteur est louable pour le dessein qu'il a en de servir au public, et encore plus pour la peine qu'il a pris de ramasser tant d'exemples épars cà et là; mais il parle latin comme un Espagnol, et est trop avicenniste et trop dans l'abus des drogues et de la prétendue doctrine des Arabes. Je n'ai point encore vu celui qui est imprimé; je pense qu'il nous viendra de Lvon, mais je ne sais ce qu'il nous coûtera : je pourrai alors vous en donner avis. Pour votre dernière, je suis bien aise que M. votre frère soit heureusement arrivé à Troyes; mais je pense que son chemin l'a un peu empiré, car il me semble qu'il étoit mieux quand il partit d'ici que vous ne me mandez. J'espère pourtant qu'il en sortira heureusement et bientôt, étant tombé entre des mains si favorables et si justes que sont les vôtres; et surtout je crois que sans le faire saigner, il n'aura besoin que d'être purgé de doux et bénins remèdes, ce que je tiens déjà pour tout fait. Pour le Capucin de M. du Moulin, c'est un petit livret françois, imprimé à Sedan l'an passé, que j'ai vu quelquesois ici; je ne crois pas qu'il soit malaisé d'en trouver un. Il est éveillé et plein de facéties, qui sont presque naturelles à l'auteur, duquel je ne fais point peu d'estime. Pour l'Hippocrate de Foësius, il ne faut pas douter qu'il sera fort bon quand il sera achevé à Lyon,

et que vous n'en sauriez avoir de meilleur; mais un tel encore que celui-là sera longtemps à rouler sur la presse, et sera meilleur que tous les vieux. Il y a cinq Centuries de Fabricius Hildanus, dont la quatrième et la cinquième sont les meilleures qui ont été imprimées premièrement in-quarto; les deux premiers que vous n'avez pas sont in-octavo comme votre troisième; mais tout cela qui vous manque est fort rare. vous aurez bien plus tôt fait de les acheter de l'impression de Lyon, in-quarto, toutes ensemble; l'édition en est fort belle. Le roi est à Chantilly. La reine est à St-Germain avec les petits princes. Son Éminence est encore à Tarascon, d'où l'on dit qu'il sortira bientôt pour venir à Valence ou à Lyon. Perpignan n'est pas encore pris; on dit que ce sera pour le mois qui vient. Je vous baise les mains, à madame Belin, MM. vos frères, MM. Camusat et Allen, pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 25 d'août 1642.

# LETTRE LXI. - Au même.

J'ai reçu la vôtre, datée du 1er de mars, au même temps que je pensois à vous écrire, et ressentant moi-même quelque ennui de l'intermission de nos lettres. Je vous remercie donc de la vôtre, et vous prie de me traiter plus familièrement et avec moins de compliments. Vous m'alléguez des sujets esquels je reconnois vous avoir de l'obligation, et non pas vous à moi; je me tiendrois bien heureux si je vous pouvois rendre quelque service ou à quelqu'un des vôtres. J'ai juste raison de me plaindre de mademoiselle Belin, qui nous a toujours allégué son procès, et qui n'a pas voulu nous donner une heure de sa présence pour un pauvre dîner; mais j'excuse ses affaires, et aussi le grand désir qu'elle avoit de s'en retourner, et de vous porter les bonnes nouvelles de son procès. Pour les nouvelles du temps, elles sont inter spem et me-

7

tum. Le roi fut assez mal la semaine passée; mais, grâce à Dieu, il est bien maintenant. Le sol pour livre est révoqué. M. le duc d'Enghien est nommé général pour le roi en son armée de Picardie. Pour le cardinal, il est passé; il est en plomb l'éminent personnage, et même, de plus, on peut dire de lui ce que l'on dit autrefois d'un plus habile homme que lui, savoir, d'Alexandre-le-Grand : etiam mortuus imperat, puisqu'on suit encore ses ordres et ses conseils. Mais il faut avoir patience : cælum et terra transibunt, et toute sa mémoire aussi. Il n'y a rien de nouveau en notre Faculté, sinon le catalogue que M. de la Vigne a fait imprimer depuis qu'il est doyen : si vous n'en avez un, je suis tout prêt de vous l'envoyer, avec un livret que l'on imprime de M. Duval, et qui sera fait devant la fin du mois. Il nous vient un nouveau livre de Lyon, intitulé Paralipomena D. Sennerti: il a été imprimé in-4° en Allemagne par ci-devant. C'est une rétractation de quelques opinions qu'il a tenues en ses grandes œuvres. Je vous en voue un quand il sera ici; il y en a en chemin, j'en ai vu quelques feuilles. On imprime aussi à Lyon un commentaire sur les épidémies d'Hippocrate, d'un auteur nommé P. Phrygius, qui est un auteur de Pavie encore vivant. Je vous baise les mains et à mademoiselle Belin, MM. vos frères, MM. Camusat et Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 6 de mars 1648.

### LETTRE LXII. — Au même.

Entre autres choses, je vous dirai que le roi Louis XIII mourut hier à Saint-Germain, entre deux et trois. La reine-mère et le nouveau petit roi, Louis XIV, doivent arriver ce soir au Louvre. La reine-mère est régente sans aucune contradiction. Je tâcherai de vous faire part de ce qui arrivera de nouveau par ci-après. J'ai céans le Capucin du P. du Moulin à vous envoyer, ce que je ferai à la première commodité, avec quelques autres pièces. J'ai vu ici madame Langlois bien malade d'une fièvre tierce, qui a de rudes accès : c'est une femme fort bilieuse et assez délicate; j'espère néanmoins que Dieu me fera la grâce d'en venir à bout, et de vous la renvoyer en meilleur état qu'elle n'est venue. Je ne sais si votre bon ami, M. Corps, a gagné son procès; j'y ai fait ce que je lui avois promis. Pour les soteriques, ils ne battent plus que d'une aile depuis qu'ils ont perdu M. des Noyers. On les appeloit ici marchands de blé; ils ont obtenu un arrêt de défense à cet effet : ne voilà pas d'habiles gens! Pour le Theologia patrum, on ne l'aura pas encore sitôt, et c'est grand dommage; les soteriques sont assez mattés; il y a néanmoins encore un autre livre contre eux, un peu plus gros que l'apologie, et qui part de même main. L'auteur est un bachelier de Sorbonne qui n'a que vingt-cinq ans; il est intitulé: Observations importantes, etc. Quand madame votre sœur s'en retournera, je lui donnerai ce qu'il y aura ici de présent. Le deuxième tome de Zacutus in-fo n'est pas encore achevé; les deux, bien reliés, coûteront pour le moins six écus, si bene pono calculum. Je crois qu'on fera un recueil d'épitaphes contre le cardinal, sa mémoire étant ici fort odieuse et fort décriée. On en a imprimé quelque chose en Flandre, mais il n'y en a pas qui vaille le rondeau de M. Miron, mon bon ami : « Il a passé, il a plié bagage, etc. » Je pense que vous l'avez. Le roi est mort ex lenta symptomatica et abcessu prægrandi in mesenterio, et aliis penè innumeris symptomatibus gravissimis. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin, à MM. vos frères, à MM. Camusat et Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 15 de mai 1643.

La reine est ici arrivée à quatre heures du soir, accompagnée de plus de dix mille hommes en bonne coche, sans compter tous les cavaliers et les volontaires de Paris qui étoient allés au-devant du petit roi. Le corps du feu roi a été ouvert à dix heures du matin : on y a trouvé quantité de vers morts, un grand ulcère dans le mésentère, un gros abcès sous le foie, un autre dans la poitrine, au-dessous du poumon, beaucoup de désordre dans l'estomac, etc. (1).

Ce vendredi, 15 de mai, à dix heures du soir.

### LETTRE LXIII. — Au même.

Il est vrai que madame votre sœur est difficile et de mœurs et de santé; j'espère pourtant venir à bout de son mal. Je vous écrivis avant-hier en hâte chez elle trois petits mots, selon qu'elle le désira, combien que je l'assurasse autant qu'il me fut possible qu'elle guérira. C'est un corps extrêmement bilieux, et chargé, en toutes ses cavités, de beaucoup d'humeurs; je commence à la purger doucement, et bellè procedit. Des quatre pièces que je veux vous envoyer, la quatrième me manque, qui est deux opuscules de notre M. Duval, lesquels sont pourtant imprimés; mais je ne puis vous dire pourquoi il ne les distribue pas encore. M. des Roches, chantre de Notre-Dame, et qui a été un des secrétaires du feu cardinal, nous donne dix mille écus argent comptant, pour faire rebâtir nos écoles. Un des nôtres lui a fait un remerciement que vous trouverez là; ... Duval lui en a fait aussi une grande épttre. Vous y trouverez tout cela, et autre chose aussi. Paralipomena Sennerti, Lugduno tandem ad nos advecta sunt : iis facile carebis. est enim opus ingenii senescentis. Lundi, 18 du mois, la reine et notre petit roi furent au parlement, où elle fut déclarée régente toute pure, et permis à elle de se servir de tel conseil qu'elle voudra. M. l'évêque de Beauvais s'en va être cardinal: il n'est arrivé aucun autre changement, mais il faut attendre. Par provision, on permet à tout le monde de revenir, et prisonniers et exilés. M. le duc d'Enghien et M. du Hallier ont défait les Espagnols près de Rocroy, où nous avons gagné dix-

(1) Voilà une autopsie bien peu détaillée, et c'est grand dommage; mais alors l'anatomic pathologique n'existait pas. (R. P.)

huit canons, tout le bagage, force argent, et trois ou quatre mille hommes sur la place: voilà un coup du ciel qui semble approuver la régence de la reine, et qui pourra disposer les Espagnols à la paix, en les humiliant On dit que Messine est révoltée en Sicile contre l'Espagnol, et que les Siciliens veulent avoir un roi de leur pays; on dit aussi qu'il v a une révolte à Gaëte, dans le royaume de Naples, contre l'Espagnol. Vous trouverez dans votre paquet des Observations importantes pour vous : l'auteur de ces deux pièces est un jeune homme qui n'eut jamais vingt-sept ans, et qui néanmoins a eu l'approbation générale, est popularis meus; il s'appelle M. G. Hermant; il est bachelier de Sorbonne et chanoine de Beauvais. Je vous l'indique parce qu'il le mérite, combien qu'il n'y ait pas voulu mettre son nom, propter metum Pharisceorum qui sunt s.oyolitæ. Je vous baise les mains, et suis et à madame Belin, etc.

De Paris, ce samedi 23 mai 1643.

Le dernier accès de madame Langlois a été fort doux, et n'a point eu de frisson; elle se porte mieux, Dieu merci. Nous allons avoir une amnistie perpétuelle, parce que la reine fait revenir tout le monde. Le garde des sceaux de Châteauneuf a permission de revenir en telle de ses maisons qu'il voudra. Adieu, monsieur.

## LETTRE LXIV. — Au même.

J'ai reçu votre dernière, et pour réponse à icelle, je vous dirai que madame votre sœur est guérie de sa fièvre. La dernière fois que je l'ai vue, et que je pris congé d'elle, elle me conta beaucoup de disgrâces qu'elle a reçues en son ménage par les débauches de son mari; mais de toutes ces plaintes

féminines je n'en fais ni mise ni compte. Je lui ai rendu ce que je pouvois de service de mon métier, et lui ai offert ce que je pourrois en autre occasion. M. Tartel m'a promis de venir prendre céans en quelques jours le petit paquet, auquel rien ne manque, sinon le livre de M. Duval, qui ne sera jamais qu'à peine parfait, parce que ce bonhomme (qui non procul abest à delirio) y change ou ajoute de jour en jour quelque · chose. Je ne sais si je pourrai avoir une apologie de l'Université pour vous, car je n'en ai pas moi-même, et n'en pouvons avoir qu'à peine, à cause qu'on ne les vend pas, et que c'est le recteur qui les donne, et à qui tant de gens en demandent, qu'il en a distribué plus de six mille; j'y ferai tout ce que je pourrai. On a dit ici le bruit que les jésuites ont fait à La Flèche. Je crois que vous êtes pleinement informé de la bataille qu'a donnée à Rocroy M. le duc d'Enghien, et de la victoire qu'il a obtenue sur les Espagnols; on en a ici chanté le Te Deum. Les Flamands et les Espagnols naturels, qui sont dans le pays, sont en grand tumulte les uns contre les autres pour la perte de cette bataille. La plupart de ceux qui avoient été emprisonnés ou exilés par l'Eminence commencent à revenir : le président le Cogneux est ici; on est allé au-devant de M. d'Elbeuf; le garde des sceaux de Châteauneuf a permission de se retirer en telle de ses maisons des champs qu'il voudra, après une prison de dix ans passés. Madame de Brassac, qui avoit été mise près de la reine par le cardinal, fut hier disgraciée et renvoyée en son pays de Poitou. Madame de Hautefort est de retour. On parle ici du mariage de M. de Nemours, agé de dix-neuf ans, avec la fille de M. de Vendôme, laquelle en a vingt-cinq passés. Un président de Toulouse nous a envoyé ici quantité d'un livre latin qu'il a fait in-folio, lequel contient l'histoire du roi Louis XIII, ab anno 1610 ad annum 1629. Mais ce n'est pas fort grand'chose; joint qu'il est tout à la louange du cardinal défunt, lequel il loue partout où il peut. Cet auteur s'appelle le président de Gramont. Je vous baise les mains, à madame Belin, MM. vos frères et à M. Sorel, et suis, etc.

De Paris, ce 2 de juin 1643.

## LETTRE LXV. — Au même.

J'ai été tout étonné quand j'ai appris par votre dernière que madame Langlois étoit encore en cette ville, vu que je lui avois dit adieu, et que je l'avois quittée, toute prête à partir comme elle disoit; et le tout, avec très bonne intelligence entre nous deux, ce qui n'étoit pas peu de chose. Du depuis, j'eusse été la revoir, ayant su par vous qu'elle étoit encore ici : mais ayant appris de l'apothicaire qu'elle se plaignoit de moi, disant que je l'avois abandonnée, alors que je pensois être fort bien avec elle, je crus qu'il valoit mieux ne bouger, en attendant qu'elle me fit savoir de ses nouvelles. Sur cela, j'ai aujourd'hui été tout étonné quand j'ai vu entrer dans mon étude la fille de son hôtesse, laquelle m'est venue remercier de sa part, en disant qu'elle partoit demain pour Troyes, avec une pistole qu'elle m'envoyoit : et que quand elle seroit à Troyes, qu'elle me donneroit une plus ample satisfaction. Je lui ai renvoyé sa pistole, et lui ai mandé que j'étois fort content de sa bonne grâce, et que je ne l'avois jamais visitée en attendant aucune récompense d'elle, que vous étiez trop mon ami pour prendre de son argent. Et voilà comme tout s'est passé : je ne sais pas à quel jeu j'ai perdu ses bonnes grâces, mais je vous assure qu'il n'y a pas de ma faute. C'est une femme qui a beaucoup d'esprit, mais elle est trop colère, et voilà tout ce que j'en sais. Je souhaite fort que par ci-après, elle et son mari se remettent en fort bon ménage.

Le Catalogue de M. des Cordes se vend ici; c'est un inquarto assez gros, que l'on vend quarante-cinq sols: c'est un livre qui ne vous est guère nécessaire, en tant qu'il y a fort peu de livres de médecine, et c'est la sorte dont il y en

a le moins : mais il y en a beaucoup de théologie, et encore tout autrement d'histoire, car le nombre de ceux-ci semble presque infini. Le président de Gramont est fort mal content du débit de son livre, duquel personne n'achète. Le livre de M. d'Antueil ne va guère mieux : je ne sais si le second viendra, mais j'ai appris que si le cardinal de Richelieu eût vécu, qu'il y eût eu quatre tomes à cet ouvrage; et que ce cardinal eût commencé et fini ce 4 mars, ce n'en est plus le temps, il est passé, il est en plomb, Dieu merci. On dit que M. le duc d'Enghien assiège Thionville. Les députés pour la paix partiront d'ici le mois qui vient, savoir : MM. de Longueville, d'Avaut et d'Eméry. On n'a point dit ici aucune autre défaite que celle de Rocroy. La reine a envoyé mesdames de Brassac et Dansac: et du depuis, MM. Bouthiliers père et fils ont mandé à M. de la Meilleraye, qui est en Bretagne, qu'il ait à venir; tout le parti cardinal a bien la puce à l'oreille. Je vous baise les mains, à madame Belin, et à MM. vos frères, MM. Camusat et Allen, et suis, etc.

## De Paris, ce vendredi 19 de juin 1643.

Il y a cinq semaines que le chancelier branle, et ne tombe pas : M. de Bassompierre dit que sa femme est bien heureuse d'avoir un mari qui branle si longtemps. On dit qu'il est un peu confirmé depuis deux jours, mais que ce n'est pas pour longtemps. Je crois que s'il ne tenoit qu'à de l'argent, qu'il en donneroit beaucoup pour être conservé; car il en a bien mis dans ses bottes durant la tyrannie du cardinal, mais je pense que ce mauvais temps est tout passé.

### LETTRE LXVI. — Au même.

Je viens d'apprendre la mort de la pauvre madame Langlois, dont je suis bien marri : je lui souhaite plus de repos en l'autre vie qu'elle ne s'en est donné en celle-ci, et comme je crois qu'elle aura : je pense qu'elle est cause de sa perte, par l'inquiétude de son esprit. Pour ce que je l'ai vue ici, je vous prie de n'en point parler; elle ne me doit rien : il n'a tenu qu'à moi d'avoir de son argent, puisqu'elle a eu le soin de m'en envoyer : je voudrois que pour plus grande somme, la pauvre femme fût au monde, et à son aise, car elle avoit trois pièces bien engagées, savoir : son foie, son poumon et sa tête. Thionville est assiégé, mais la prise en est fort incertaine. Chose certaine que le P. Caussin est de retour, je le sais d'homme qui l'a vu, et qui a parlé à lui. La bibliothèque de M. des Cordes n'est guère propre à un médecin, car c'est de son métier dont il y a le moins de livres. J'ai vu M. votre fils; je vous conseille, sauf néanmoins votre meilleur avis. de le faire médecin; c'est à quoi il est le plus propre, et j'espère qu'il y réussira. Vous jugerez vous-même de sa disposition, quand vous le verrez ces vacances. Je vous baise très humblement les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 12 de juillet 1643.

Il n'y a ici rien de nouveau, sinon que M. de Nemours a épousé mademoiselle de Vendôme, laquelle a six ans plus que lui. M. de Guise est ici de retour: rien autre chose, mais plura imminent. Je baise les mains à madame Belin, et à MM. vos frères, avec votre permission.

## LETTRE LXVII. — Au même.

Je ne vous le dirai plus qu'une fois; je ne souhaite ni n'attends rien pour avoir traité feu madame Langlois, ni M. votre frère. Je me contente de votre amitié et de vos bonnes grâces, lesquelles jusqu'ici m'ont bien obligé à davantage, en quoi je n'ai manqué que de pouvoir ou d'occasion, et jamais de bonne volonté. Si M. votre fils veut tout de bon embrasser la médecine, j'espère qu'il y réussira. Dieu lui en fasse la grâce; j'y ferai ce que je pourrai de mon côté, et s'il me croit, comme j'espère qu'il fera, je tacherai de contribuer afin qu'il s'en retourne chargé de bonnes dépouilles : j'y tiendrai la main, si j'y suis, afin qu'il ne perde pas son temps, et tâcherai de le mettre dans un bon chemin s'il me veut croire. Quand vous prendrez la peine de lui écrire, exhortez-le qu'il me vienne voir souvent, je ferai de mon côté afin que ces petits voyages ne lui soient point tout-à-fait infructueux. Il n'y a rien ici de nouveau, sinon que la mort du pauvre marquis de Gèvres devant Thionville, avec les blessures de MM. Gassion et Dandelot; mais on dit que la ville sera bientôt à nous, et que les Espagnols ne la sauraient secourir à temps. In republica litteraria nihil novi: on achève ici les Opuscules de feu M. de Baillou, qui sont des traités de Calculo, adversus Fernelium; de rheumatismo; de sedimento urinarum, etc. On ne parle ici que de harangues funèbres, qui ne sont la plupart que flatteries et impertinences. In hoc, posita est infelicitas nostra, qu'il faut que nous soyons toujours gouvernés par quelque prêtre, ou moine, ou étranger. M. le cardinal Mazarin est le grand des grands, et a près de la reine plus de crédit que pas un. Combien il pourra durer, je n'en sais rien: metas nec tempora pono, car il y a ici beaucoup de gens qui disent qu'il veut imiter le marquis d'Ancre: mais, pour moi, je me contente du présent, non est nostrum scire momenta neque tempora. Le pape a fait quinze nouveaux cardinaux italiens, où il confisque des charges pour cinq cent mille écus, qui seront employés à faire la guerre au duc de Parme : la plupart de ces nouveaux élus étaient de ses valets et ses domestiques; et les voilà aujourd'hui Romani proceres, rerum domini: ou plutôt, comme dit Scaliger en ses Épîtres: una Vaticana pluvia tanquam fungi nati. On a ici imprimé, et se vend publiquement, en deux volumes in-octavo, le recueil des pièces de Saint-Germain contre la défunte éminence; on l'a aussi imprimé à Rouen in-quarto; nous l'aurons

dans huit jours. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin, et à MM. vos frères; et suis, etc.

De Paris, ce 12 d'août 1643.

## LETTRE LXVIII. — Au même.

Je viens de trouver une des vôtres, écrite il y a neuf mois, à laquelle je ne pense pas avoir fait réponse : cette seconde vous en servira, puisqu'ainsi est qu'elle n'a pas été tout-à-fait perdue. Pour le Capucin que vous y demandiez, je crois que vous l'avez reçu. Pour le gazetier (1), jamais son nez ne fut accommodé comme je l'ai accommodé, le 14 d'août de l'an passé, aux requêtes de l'hôtel en présence de quatre mille personnes. Ce qui m'en fâche, c'est que habet frontem meretricis, nescit erubescere. On n'a jamais vu une application si heureuse que celle de S. Jérôme, epistola 100 ad Bonasium contre ce nebulo et blatero: car voilà les deux mots dont il me fit procès, qui est néanmoins une qualité qu'il s'est acquise par arrêt solennellement donné en l'audience. Je n'avais rien écrit de mon plaidover, et parlai sur-le-champ par cœur près de sept quarts d'heure: j'avois depuis commencé à le réduire par écrit, mais tant d'autres empêchements me sont intervenus, que j'ai été obligé de l'abandonner; je n'en ai que trois pages d'écrites, et il y en aura plus de quinze. Pour l'épître qui est au commencement du Sennertus, je vous en enverrai à part; je l'ai fait imprimer in-quarto pour en donner à une infinité de gens qui m'en demandoient. Le bonhomme de Bourbon m'a aussi régalé de six vers sur ce sujet, dont je vous ferai part. M. G. Naudé a fait imprimer ici, il y a environ quinze ans, un livret intitulé: Avis pour dresser une bibliothèque, etc., et rien de plus. Il est aujourd'hui bibliothécaire du Mazarin, qui a acheté vingt-deux mille livres la bibliothèque de M. des

(1) Théophraste Renaudot,

Cordes, qui se montre à ceux qui la veulent voir. Pour les lentilles, ad promovendam eruptionem variolarum, je leur baise les mains, comme aussi à tous les modernes qui l'ont écrit; je ne crois pas même que le gaïac soit sudorifique, à proprement parler, vu qu'il ne fait suer qu'autant que l'on couvre fort et que l'on chauffe les malades. Si j'ai jamais du loisir, je remettrai ces difficultés au traité que j'en ai commencé, mais il n'est guère avancé. Je vous baise très humblement les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 12 d'août 1643.

# LETTRE LXIX. - Au même.

J'ai donné à M. Sorel l'épître que vous désiriez : voilà aussi que je vous envoie les derniers vers de M. de Bourbon. Pour mon plaidoyer, je n'ai garde de vous l'envoyer, je n'y ai rien fait depuis un an; j'ai toujours eu depuis ce temps-là trop d'occupations, et en ai encore : j'ai pourtant bonne espérance de l'accommoder quelque jour, et de l'achever, et de le faire voir à mes amis, in quorum meliori ordine du is familiam: ıl n'y aura que la mort qui m'empêchera de ce faire; mais pour le présent je suis si fort embarrassé, que je n'ai pas le loisir de me tourner: il me faut donner le bonnet un de ces jours, et faire d'autre latin pour celui qui suit, comme c'est la coutume: il me faut aussi présider à mon rang l'hiver qui vient, et néanmoins je n'ai pas encore commencé ma thèse, outre que nous voici en une saison qui ne nous donne pas peu d'affaires, et laquelle à peine me laisse respirer : et ainsi vel tempus mihi aufertur, aut surripitur, aut excidit. J'ai céans Illustrium medicorum vitas H. Castellani: il n'est point mauvais. M. Moreau n'a pas fait le sien, et ne le sera jamais. Castellanus a fait d'autres petites œuvres qui toutes sont bonnes Pour M. votre fils, totus est mihi commendatissimus: et ferai en sa considération ce qui me sera possible. Le sieur de StGermain est en cette ville, mais je ne sais à quelle condition, et même je doute combien que je n'en aic oui parler à personne, s'il y a ici grande sûreté pour lui, parce que voilà le temps qui tourne, et la faveur qui change. La reine, au lieu de donner le chapeau de cardinal à M. l'évêque de Beauvais, son ancien serviteur, comme elle avait témoigné vouloir le faire sans qu'il lui ait jamais rien demandéen récompense des services qu'il lui a rendus depuis vingt-cinq ans, lui a envoyé un commandement de se retirer en son évêché: ce qu'il a fait fort content et fort constamment, étant déjà bien las de la cour. L'évêque de Lisieux, M. Cospean, a reçu pareil commandement; et tout cela se fait en vertu de la haute faveur, et ainsi vous voyez que nos maux ne sont pas finis, vu que dès que nous sommes hors d'un, nous retombons dans l'autre.

--- Uno avulso, non deficit alter Ferreus, et simili mulctutur Gallia monstro.

On imprime à Lyon Institutiones medicæ G. Hofmanni; je ne puis pas encore assurer de leur bonté; mais l'auteur d'icelles est un grand personnage, et le plus savant qui ait été en Allemagne puis cent ans, si unum Thomam Erastum excepero. Je vous baise très humblement les mains, à mademoiselle Belin, à MM. vos frères, à MM. Camusat et Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 12 de septembre 1643.

Die fatali infelici Thuano, ante annum pari die, jussu, necato.

Vous trouverez, avec les vers de M. de Bourbon, une requête et un factum du gazetier qui sont d'un étrange galimatias: par ces deux pièces, vous jugerez aisément si ce gazetier est sain d'esprit: nebulo iste hebdomadarius indiget elleboro, aut acriori medicina, flomma et ferro.

## LETTRE LXX. - Au même.

Je sais bien il y a longtemps que je vous dois réponse; mais j'espère que vous me pardonnerez mon silence : j'ai tant eu d'affaires pour notre Faculté, que je n'en puis encore respirer qu'à peine. Je vous dirai donc pour réponse à votre dernière les vers de M. de Bourbon contre le gazetier sur mon plaidoyer; les voici :

Non tractat Medicus mutas inglorius artes,
(Hoc tihi nec licuit dicere, magne Mari):
Hippocratis Schola tota, Patinus et ipse refellit
Orantem summo quem stupuere foro,
Causa fuit tenuis; tenuis non gloria, quando
Insigni palmam de nebulone tulit.

Je pense que M. votre fils vous aura envoyé quelques exemplaires de mes Thèses; j'en ai fait faire une seconde édition in-quarto, pour en pouvoir donner à tous ceux qui m'en demandoient : je vous en envoie six, dont vous donnerez les cinq à qui vous voudrez; par exemple, si vous le trouvez bon, à MM. Sorel, Allen et Camusat; et vos MM. de Courberon et Grassius, ou mieux, premièrement à M. votre frère le chanoine; et vous garderez pour vous l'exemplaire auquel j'aurai écrit quelque chose, pag. 3, où tout ce qui est rayé par dessous a été ajouté en cette 2º édition; et ce qui est rayé à la 4º n'a été que transposé. Si vous en désirez d'autres, je vous en enverrai tant qu'il vous plaira, si elles vous plaisent. M. de Saint-Germain a ici toutes ses assurances; il a prêché quelquefois en diverses églises; c'est un excellent homme; mais j'apprends que son histoire ne sera pas sitôt prête, lentum erit negotium, quia dies adhuc mali sunt. Donnons-nous patience. M. votre fils me vient voir quelquefois; il étudie; j'espère qu'il vous donnera contentement : il a une méchante gratelle qui l'incommode, et laquelle il tâche de guérir. On imprime à Lyon une pratique de M. F. Feynes, jadis médecin de Montpellier. On ne fait presque rien ici, que des livres de moines, et des romans qui sont de la filouterie, tant pour le spirituel que pour le temporel. M. Grotius, ambassadeur de Suède, fait ici imprimer 3 volumes de Commentaires in Vetus Testamentum, approuvés de la Sorbonne, combien qu'il soit apparemment Arménien; ils seront achevés dans deux mois. M. Richer, notre collègue, Agé de trente-quatre ans (je pense que vous vous souvenez de l'avoir vu); di: 24. Januarii penetravit ad plures, ex diarrhea purulenta ab ulcere mesenterii, cum febre lenta, etc. Je vous baise très humblement les mains, et à madame Belin, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce 20 de février 1644.

# LETTRE LXXI. — Au même.

Je vous remercie de l'honneur que me faites par votre dernière: je suis bien aise qu'ayez trouvé ma thèse belle: elle a en-deçà tant d'applaudissement, qu'en voilà tantôt deux mille exemplaires de distribués : car il ne m'en reste pas encore un cent. Rancidulo ore loqui, qui est dans Martial, est proprement parler Renaud, comme font les ladres de Provence, et croit qu'il ne se peut guère autrement expliquer en latin. Un grand et solennel arrêt de la cour donné à l'audience publique, après les plaidoyers de cinq avocats, et quatre jours de plaidoieries, a renversé toutes les prétentions du gazetier, et a aussi abattu son bureau où il exerçoit une juiverie horrible, et mille autres infâmes métiers. L'arrêt sera imprimé avec les plaidoyers des avocats, mais ce ne sera que pour après Pàques: dès qu'il y en aura d'imprimés, je vous en ferai tenir quelque exemplaire. Je ne me souviens pas d'avoir par ci-devant reçu de vous des vers du chancelier de l'Hôpital in Capellanum et Castellanum Medicos: ce premier étoit fort savant; il étoit docteur de notre Faculté; il fut fait après Fernel premier médecin du roi Henri II, et mournt l'an 1569. M. de Thou a remarqué sa mort comme d'un habile homme: il avoit doctement travaillé sur Celse, ce travail infeliciter periit. M Castelan étoit docteur d'Avignon, natif d'Arles en Provence, propre frère de la mère de maître André du Laurens, qui a fait cette belle anatomie, et qui est mort l'an 1609, premier médecin du roi Henri IV. M. J. Chapelain fut aussi premier médecin des rois François II et Charles IX. Je sais bien qu'inter epistolas Mich. Hospitali, pag. 380, il y a des vers sur la mort de ces deux grands hommes, qui commencent ainsi:

# Divisi patria longa regione locorum, etc.

Si les vôtres commencent ainsi, ne vous en mettez pas en peine, puisque je les ai. M. votre fils apprend assez bien, et espère que vous en aurez contentement; il ne va pas vite, mais il sera mûr et sage. Les jésuites ont ici ému un gros orage contre M. A. Arnauld, mais j'espère qu'il s'apaisera à leur confusion. On dit que le pape est en enfance. M. de Vendôme se voyant ici persécuté fortement, est sorti du royaume, et s'est retiré en lieu de sûreté pour sa personne. Je vous baise les mains, à madame votre femme, à M. votre frère, et suis, etc.

De Paris, ce 14 de mars 1644.

# LETTRE LXXII. — Au même.

Je dois réponse à vos deux dernières. Le gazetier ne pouvoit pas se contenter dans la médecine, qu'il n'a jamais exercée; ayant toujours tâché de faire quelque autre métier pour gagner sa vie, comme de maître d'école, d'écrivain, de pédant, de surveillant dans le huguenotisme, de gazetier, d'usurier, de chimiste, etc. Le métier qu'il a le moins fait est la médecine, qu'il ne saura jamais; c'est un fainfaron et un m'de-

lio, duquel le caquet a été rabaissé par cet arrêt, que nous n'avons pas tant obtenu par notre puissance que par la justice et bonté de notre cause, laquelle étoit fondée sur une police nécessaire en une si grande ville contre l'irruption de tant de barbares qui eussent ici exercé l'écorcherie au lieu d'y faire la médecine. Notre apothicaire n'a pas encore ouï parler de M. Bareton. Ce petit garçon-là n'a guère soin de ses affaires ni de son honneur; si cela se peut faire aisément, vous m'obligerez d'en dire encore quelques mots, à la charge qu'une autre fois je serai plus sage, et que je pratiquerai plus exactement ce bon mot de l'Apocalypse : Qui sordescit sordescat adhuc: il a été bien et fidèlement servi; il s'en devroit souvenir. Vous m'avez fort obligé de distribuer mes thèses, dont on me demande si grande quantité de toutes parts, que j'en ai donné plus de cinq cents depuis un mois; si vous en désirez d'autres, vous n'en manquerez pas. Il y a longtemps que je n'ai pas vu M. votre fils; je ne sais à quel jeu j'ai perdu ses, bonnes grâces; il ne doit pas s'étranger de moi, vu le dessein et l'envie que j'ai de le servir. M. le duc d'Orléans est devant Gravelines; le roi et la reine sont à Ruel pour y prendre l'air, où, après avoir été quelque temps, ils iront à Fontainebleau. Madame la comtesse de Soissons est ici fort malade. Il n'y a rien de nouveau en notre Faculté; nous avons dessein de faire imprimer quelque chose, dont je vous ferai part en son temps, et qui fera secouer les oreilles à quelqu'un. Pour les loyolistes, pestem hanc longe latèque serpentem, etiam invitis Diis, à finibus vestris procul arceat Deus Optimus maximus. Je vous baise très humblement les mains et à tous nos amis de delà, pour être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 9 de juin 1644.

1.

# LETTRE LXXIII. - Au même.

Je dois réponse à vos deux lettres que j'ai reçues bien près l'une de l'autre. Pour la première, je vous dirai que M. Bareton n'a pas encore contenté son apothicaire. Je suis bien marri de vous donner tant de peine; mais néanmoins nisi grave sit, gratissimum mihi facies si iterium compelles hominem, meo nomine eaque de causa aurem iterum ei vulseris. Vous m'avez fort obligé de donner de ma thèse à M. Comper; je vous prie de n'en pas manquer, afin de la bien distribuer comme vous faites. Un médecin de Dordrecht, en Hollande, nommé J. Beverovicius, multis aliis libris editis clarus, a mis en lumière un livre intitulé Medica questiones epistolica, dans lequel il a fait insérer madite thèse, tant il l'a trouvée belle; mais il n'y a mis que la deuxième édition; j'ai grand regret qu'il n'ait eu la troisième, laquelle est tout autrement meilleure. Je recois tous les jours des applaudissements et des actions de grâces, et même de petits présents pour icelle. Je n'en ai pas encore un cent de reste de la troisième édition; et si j'en fais une quatrième, j'ai quelque chose de fort bon à y ajouter. Si cela arrive, je vous en enverrai aussitôt. Le bonhomme la Framboisière m'a autrefois envoyé quelques thèses de Reims. mais celui-ci ne m'en envoie point; j'aurai pourtant soin d'avoir celles du fils de M. Comper par une autre voie. Je ne sais qui vous a dit que j'avois dessein de faire imprimer quelque chose, il est pourtant vrai; mais la misère du temps, d'une part, et de l'autre, la tyrannie du siècle m'en empêchent, En attendant un meilleur temps, mes écrits mûriront, nonumque prementur in annum, et peut être que dans ce délai ils amenderont.

Quant à votre seconde, nihil alind quidquam audivi de filio illo fugitivo; s'il vient jusqu'à moi à force de courir, je lui ferai bien sa leçon, et tàcherai de faire qu'il s'en retourne; sinon, je vous donnerai avis de ce que j'aurai appris de son petit

fait. Donnez-vous en attendant patience : c'est la coutume des bons pères, et presque l'ordinaire, qu'ils aient de mauvais enfants, tout au moins désobéissants. Les jésuites sont ici en très mauvais prédicament; ils ont augmenté le nombre de leurs ennemis et de leurs malveillants, pour avoir si scandaleusement et si malignement impugné le livre de M. A. Arnauld (1), qui triomphe par-dessus tout le lovolitisme. Le P. Caussin a fait une apologie pour eux, mais ce n'est que du jargon; il n'entre point dans les difficultés. Celui qui fit l'an passé quatre livres pour l'Université, et qui n'est qu'un jeune homme de vingt-cinq ans, bachelier de Sorbonne, les a convaincus sans ressource et les a réduits à de simples paroles, et rien de plus; un autre carabin du P. Ignace, nommé le P. Moine, a aussi écrit pour eux, mais il a fait encore pire que le P. Caussin: uterque mera fecerunt mapalia. Les Espagnols tiennent Lé-· rida étroitement assiégée en Catalogne; mais on dit ici qu'en récompense nous prendrons Gravelines : ainsi soit-il. Les trojsièmes tomes des commentaires de M. Grotius, in Vetus Testamentum, sont achevés d'imprimer in-folio; ils seront en vente dans quinze jours, comme aussi un nouveau volume in-folio contenant divers opuscules de M. de Balzac; il n'y a rien autre chose que je sache ici de nouveau. Je vous baise les mains, à madame votre femme et à MM. vos frères, et suis, etc.

De Paris, ce 21 de juillet 1644.

# LETTRE LXXIV. - Au même.

Je vous dirai que nous avons perdu le bon M. de Bourbon; il est mort d'une fièvre continue le 7 de ce mois, ex supressa arthritide, anno ætatis 70. J'en ai tel regret que je ne me sens point; je ne connus jamais un si bon et un si savant homme. M. votre fils m'est venu voir deux fois depuis peu; j'ai grand' peur qu'il n'ait par ci-devant guère bien employé son temps,

(1) Celui de la fréquente communion. (R. P.)

parce que je ne le trouve guère avancé par l'examen que je lui en ai fait. Sur quoi je prendrai la hardiesse de vous propo ser un avis, qui me sembleroit fort bon en cette occasion. qui seroit que vou s le rappelassiez devers vous, à Troyes, au plus tôt, puisque toutes les leçons sont finies; où le tenant court près de vous, il étudieroit tout autrement et profiteroit bien davantage qu'il ne fera ici, où j'ai peur qu'il ne se débauche. Nos lecons et les actes de notre école ne recommencent qu'à la Saint-Martin d'hiver; vous le pouvez tenir près de vous près de trois mois entiers, vu que c'est assez qu'il soit ici le 15 novembre. Voilà mon opinion qui ne sera peutêtre pas la vôtre : eam tamen qualiscumque sit, æqui bonique consulito. Au moins s'il étoit auprès de vous, il pourroit apprendre beaucoup de bien, et s'exempter de la débauche mieux qu'il ne fera ici. M. Bareton ne satisfait pas à son apothicaire; je crois bien qu'il faudra enfin que je le paie, car je lui en ai répondu. Ce n'est pas que je fasse fort grand état de la somme; je suis seulement en peine s'il m'en saura gré, et s'il voudra bien que je fasse cela pour lui. La reine d'Angleterre est en Bretagne, et vient ici à la cour pour retraite durant la persécution du parlement d'Angleterre contre son mari. Il y a ici un livre nouveau qui est fort curieux, c'est un traité de toutes les bibliothèques du monde, en deux volumes in-8°, et principalement de celles de France, où il y a de grandes particularités (1). Les troisièmes tomes de commentaires, in Vetus Testamentum de M. Grotius, sont achevés; on les vendra dans huit jours. On réimprime ici in-4°, Opuscula moralia et politica d'Augustinus Niphus, qui a été un excellent homme; cela avoit autrefois été imprimé en italien, mais il étoit très rare, combien que très bon. Il y a ici de nouveau une apologie pour la doctrine de feu M. l'abbé de Saint-Cyran contre les libelles diffamatoires que les jésuites ont fait courir depuis quelques mois contre lui. La cause de leur haine est double contre ce grand homme : la première



<sup>(1)</sup> Il s'agit sans doute ici du Traité des plus belles bibliothèques, par le P. Louis Jacob. Paris, 1644. In-8°. (R. P.)

est qu'il était plus savant et plus homme de bien qu'eux; la deuxième est qu'il est le vrai, légitime et seul Petrus Aurelius, qui les a si bien étrillés sans qu'ils pussent découvrir qui en étoit l'auteur (1). Inde patet execrandam illam Loyolæ gentem, irre capacissimam et ultionis avidissimam atque appetentissimam esse. Dii meliora! Je vous baise les mains, à madame Belin et à MM. vos frères, à MM. Camusat et Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 8 d'août 1644.

## LETTRE LXXV. — Au même.

Je sais bien que votre fils vous met en peine, il m'y met aussi. Vous avez peur qu'il ne perde son temps à Troyes; s'il n'a envie de le bien employer, il le perdra ici tout autrement. Il m'a vu depuis peu, je l'ai fort exhorté à bien faire, et me l'a promis, comme je crois qu'il fera; mais il me semble que vos exhortations seraient bien plus puissantes que les miennes, votre présence seroit très capable de le retenir; vous pourriez le mener avec vous tant aux champs qu'à la ville, et cela lui aideroit fort à le dépayser, car il no l'est pas encore tout-àfait. Pour moi, je suis encore dans mon premier avis, qui est qu'il s'en aille à Troyes pour y demeurer près de vous et y étudier tout ce temps-là; vous en êtes le maître et le père,

(1) Quand Gui Patin écrivit cette lettre, il y avait à peine un an que l'abbé de Saint-Cyran (Jean Duvergier de Hauranne) n'existait plus, étant mort le 11 octobre 1643. Saint-Cyran composa, avec son neveu Barcos, le Petrus Aurelius, gros in-folio qui parut en 1635, sans nom d'auteur. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'assemblée du clergé fit réimprimer cet ouvrage à ses frais, en 1641, puis en 1646. Mais par l'influence toute-puissante des jésuites, cet esprit du clergé changea tellement, qu'on fit supprimer autant que possible les exemplaires de cet ouvrage, et un éloge de l'auteur, fait par Godeau, évêque de Grasse. C'est dans le Petrus Aurelius qu'on trouve cette phrase souvent citée par Gui Patin, dans laquelle l'auteur dit des jésuites: Omnium adulatores et omnium insimici. « Les flatteurs de tout le monde et les ennemis de tout le monde.» (R. P.)

c'est à vous à conclure sur ce que je vous ai proposé. Pour votre quatrain latin qui commence par ces mots: Dicite quid faciam, je vous prie de me mander qui en est l'auteur et où je le pourrai trouver. Quand M. votre fils sera ici de retour pour la Saint-Martin d'hiver, il y sera encore assez tôt; et ne devez pas craindre, ce me semble, que son jeune frère le débauche; au contraire, il me semble que cela les pourra tous deux retenir davantage à cause de votre présence, et les porter à bien. Néanmoins pensez-y deux fois, et n'en faites que ce que vous en penserez le meilleur; pour moi je tiendrai celui-là le meilleur des avis, que vous choisirez en cette matière qui est douteuse, et qui n'est pas hors de soupçon tant de part que d'autre. Pour le livre que vous citez de Scaliger, De subtilitate ex adversis capienda, il n'est pas de lui, mais de Cardan même, qui le fit pour se consoler de la mort de son fils qui avoit été pendu à Milan pour avoir empoisonné sa femme. S'il se fait ici quelque chose sur la mort du bon M. de Bourbon, je vous en ferai part. L'apologie de M. de Saint-Cyran est en lumière, qui est une pièce très bien faite et fort hautement louée, Toute la médisance loyolitique ne peut que mordre sur la mémoire de ce grand personnage, mais elle ne la peut entander. Petrus Aurelius vivra à jamais, et quandiu erunt homines, il fera honneur à ce grand homme, ne tanti laboris mercedem acciperet in vita sua, qui de sola æterna cogitabat. Pour M. Bareton, je vous remercie de votre bon avis, je parlerai à son apothicaire. Je vous donne le bonjour, et suis, etc.

De Paris, ce 21 d'août 1644.

# LETTRE LXXVI. — Au même.

Je vous donne assurance que M. votre fils fait une bonne partie de ce qu'il peut pour vous contenter et moi aussi en ce que nous pouvons souhaiter de lui; je l'ai exhorté à continuer sérieusement, comme je crois qu'il fera; Dieu lui en fasse la grace! Je vous envoie les parties de l'apothicaire de M. Bareton avec un petit mot qu'il m'a délivré; je vous prie d'en faire ce que jugerez à propos, afin de sortir de cette affaire, le tout néanmoins sans vous en donner beaucoup de peine, et en gardant la bienséance vers eux, puisque vous êtes leur médecin. Il y a apparence que ces gens-là n'ont guère d'honneur d'avoir si peu de soin de ne pas payer une dette de cette nature. Le roi et la reine sont à Fontainebleau avec toute la cour. La reine d'Angleterre est aux bains de Bourbon avec deux des nôtres, savoir, MM. Chartier et de Pois; et mademoiselle de Longueville y est allée aussi depuis huit jours avec M. Bruyer. Les affaires du roi d'Angleterre sont en très mauvais état contre le parlement de son royaume. Le prince d'Orange a pris le Sas de Gand, et le duc d'Enghien a pris Philisbourg. Tarragone n'est pas encore prise, ni le pape fait. Les cardinaux se battent rudement pour faire valoir leur parți. M. de Saumaise va quitter la Hollande, et s'en vient demeurer à Paris moyennant six mille livres de pension annuelle à prendre sur l'élection. Il a depuis peu fait imprimer un livret de Coma, à Leyde; on nous en promet dans peu de jours, aussi bien que plusieurs autres qui sont en chemin. M. Arnauld continue de triompher, malgré tous les efforts de la noire et forte machine qui étend ses bras jusqu'à la Chine, Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 20 de septembre 1644.

# LETTRE LXXVII. — Au même.

Je vous remercie de tout mon cœur de tant de peine que je vous donne pour M ....; cet homme n'a guère de courage; je n'ai pourtant regret en toute cette affaire qu'à la peine que vous en avez prise. Nous avons enfin un pape qui est Jo.-Bapt. Pamphilius, neveu d'un cardinal Hieron. Pamphilius, sous Clément VIII. Il a pris le nom d'Innocent X, et dit qu'il espère de mettre la paix en l'Europe, et qu'il ne veut demander à Dieu que cette grâce. Il a soixante-douze ans, mais il est vigoureux; il n'est pas savant ni homme de lettres, mais grand homme dans les affaires, dans les négociations et dans les intérêts des princes; comme ayant été dans de grands emplois perpétuellement depuis près de cinquante ans. Il a bàtards et bâtardes. Il a deux cardinaux qui le gouvernent, savoir. Spada et Pancirol, qui sont les deux ennemis jurés du cardinal Mazarin, qui a un tel regret de cette promotion qu'il en a pensé être malade bien fort, en ayant eu un accès de fièvre qui a duré cinquante-cinq heures, et pour lequel il a été saigné deux fois : il est à Fontainebleau avec le roi, la reine et toute la cour, où M. de Nemours a reçu commandement de se retirer. Il est gendre de M. de Vendôme. M. le maréchal de Vitri est mort à six lieues d'ici d'une fièvre continue. Le pape d'aujourd'hui a été dataire du cardinal Barberin, in legatione Gallica et Hispanica, puis nonce à Naples, puis en Espagne. Il est un des plus habiles hommes du conclave, bien résolu, et qui entend des mieux les affaires. Le bon cardinal Bentivoglio est mort avant l'élection. Il y en a plusieurs autres malades, entre autres le cardinal Lugo; jésuite. M. de Saumaise quitte la Hollande et s'en vient demeurer à Paris, moyennant six mille livres par an qu'on lui assigne sur un fonds assuré. Institutiones Medicar Gasp. Hofmanni Lutetive excuduntur; elles sont à moitié faites; ce sera un excellent livre. La reine d'Angleterre est aux bains de Bourbon, avec MM. Chartier et de Pois, nos confrères. On vend ici les trois livres des Commentaires de M. Grotius, in Vetus Testamentum, in-folio, 21 livres reliés. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 1er d'octobre 1644.

#### LETTRE LXXVIII. — Au même.

Il me déplaît fort de l'affaire de M....; j'ai empêché que l'apothicaire ne continuât de le poursuivre, et ai pris la hardiesse d'écrire un petit mot à M. son père, lequel je prie d'y donner ordre, et que je vous prie de lui présenter de ma part, afin de finir ce petit différend. Depuis la mort du bon cardinal Bentivoglio, nullus obiit ex purpuratis Patribus. Il y a dix places vacantes; le pape n'a point encore fait de promotion, mais il a fait libéralité et largesse à tous ses anciens serviteurs, et a obligé de fort bonne grâce tous ceux à qui il a donné les offices qui vaquoient; et entre autres, adscivit sibi in comitem laboris, et in quem majores sui Pontificatûs curas deponere meditatur, le cardinal Pancirol, qui a été nonce en Espagne, qui étoit le grand et presque perpétuel agent du feu pape Urbain VIII.Ce Pancirol est homme de grand esprit, de grande intrigue, que le pape a fait loger dans son palais propre, et qui est fils d'un tailleur de Rome. M. de Saumaise est encore en Hollande. On dit qu'il sera ici fort persécuté des jésuites quand il y sera. Il a perdu deux de ses enfants depuis trois mois de la petite vérole, et entre autres une grande fille. Son livre Epistola de Cæsarie virorum et mulierum coma est arrivé, aussi bien que Polyander, de coma, qui a écrit pour la même cause; sed de utroque nihil ausim affirmare, vu qu'ils sont encore chez le relieur : nihil tamen nisi magnificum sentio de priore, ut par est. Je n'ai jamais vu Speculum Jesuiticum, duquel vous m'écrivez; je vous prie de me mander s'il est grand et où il a été imprimé. Habes filium studiosum et bonce indolis, qui frugem spero, faciet. Toute la cour est ici de retour. Le cardinal Mazarin est guéri de sa double tierce, que lui a causée (tant qu'une cause externe peut agir) la grande puissance que le cardinal Pancirol a aujourd'hui, lequel est ennemi juré et irréconciliable du Mazarin, qui l'a voulu autrefois ruiner dans l'esprit du feu pape. La reine d'Angleterre sera ici dans le quinze du mois prochain. Rumor est, sed adhuc obscurus et

dubius, que la reine d'Espagne est morte. Je vous baise les mains, à madame Belin, et à MM. vos frères, et suis, etc.

De Paris, ce 29 d'octobre 1644.

#### LETTRE LXXIX. — Au même.

Je viens de recevoir un paquet de lettres par la poste du Languedoc, de M. votre fils qui porte les armes; avec un autre paquet enfermé dans ma lettre, qu'il me prie d'envoyer à Troyes, à M. Corps, comme je fais: peut être que dans ce paquet il y en a quelques unes pour vous. Il me mande dans sa lettre, qu'il a laissé les livres que je lui avois prêtés à un certain qu'il me mande; j'irai et les reprendrai si on me les rend : quoi qu'il en soit, ne vous en mettez point en peine et ne m'écrivez plus de m'en rendre le prix. J'ai reçu par M. Coquelé la somme qu'avez ordonnée, dont je vous remercie. Le livre de M. Rivière est le plus malheureux ouvrage que j'aie jamais vu; il n'est ni philologue, ni philosophe, ni médecin. Tout son livre n'enseigne rien que la charlatanerie, laquelle n'est que trop en crédit au monde: quam tamen insulsus et imperitus ille conscribillator quasi sepultom suscitare, et ex Orco in lucem revocare velle videtur. Dii meliora! Je n'en veux ni à l'homme, ni à sa Faculté de Montpellie : mais je ne saurois plus sincèrement et plus candidement juger de son livre, qui est plein de fadaises De Salmasio nihil prorsus novi, nisi quod dicitur languere atque tabescere. Je n'ai point encore vu M. Vautier depuis son exaltation : il y a bien des choses à dire là-dessus, qui pourront être dites et sues de tout le monde quelque jour. Il est médecin du premier ministre de l'État, et on le fait premier médecin du roi : il a été douze ans prisonnier du père, et aujourd'hui il est maître de la santé du fils, etc. : tout cela est fleur de notre politique, quæ magis spectat ad frecem Romuli quam ad moditain Platonis. On dit que les quatre jésuites sont réduits à trois, et que le P. Ignace en

a enlevé un en son ciel, comme Jupiter fit Ganymède: j'ai peur qu'ils ne l'aient fait assommer quelque part. Je n'en sais rien de nouveau. J'ai déjà oui parler de cette comète par lettres de Provence: sed audivi tantum. On imprime ici un nouveau livre de Gasp. Hofmannus, intitulé: De Medicamentis Officinalibus, tam simplicibus quam compositis, libri duo: c'est un très docte livre, et d'un auteur très résolu et très judicieux. On l'imprime sur le manuscrit de l'auteur qu'il a ici envoyé: il sera fait à la fin du mois d'août; il est ennemijuré des ignorants et des charlatans. Le roi, la reine, le Mazarin et toute la cour sont à Chantilly, et de là iront à Compiègne pour quelque temps. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 10 de mai 1646.

On a mis ici à la Bastille M. le comte de Montrésor, accusé d'intelligence avec madame de Chevreuse. Il y a dans le Châtelet, prisonnier depuis trois jours, un gentilhomme italien, domestique de Mazarin, accusé et trouvé chargé de fausse monnaie, savoir, de pistoles. Nous avons ici le père Vignon fort malade: il est le plus âgé de toute notre Faculté, com bien qu'il ne soit pas l'ancien.

#### LETTRE LXXX. — Au même.

Je sais bien que je vous dois réponse il y a longtemps, et vous prie de m'excuser si je n'ai pu m'en acquitter : les occupations de notre métier en sont cause. Combien que j'aime fort la vie sédentaire, à ne me point éloigner de Paris, à cause de mes livres, il m'a fallu néanmoins faire cet été trois voyages presque bien malgré moi, dont le premier a été en Beauce, par delà Pithiviers : le deuxième a été dans Orléans même, et le troisième en Normandie : si je ne me connoissois bien, je dirois de moi ce qu'un ancien chirurgien de Paris disoit de lui-même : Qu'il étoit persécuté de trop de pra-

tique, parce qu'il étoit trop habile homme (1). Ces voyages me sont aussi déplaisants qu'ils ont été nécessaires à ceux pour qui je les ai faits, et m'ont extrêmement incommodé d'ailleurs. Je souhaite que M. votre fils soit bientôt de retour de Montpellier, avec joie et contentement de part et d'autre. On nous a dit de delà que M. Durant écrit quelque chose contre nous: mais il n'est pas à craindre s'il ne fait mieux que M. Courtaud, qui ne mérite pas réponse, joint que ce M. Durant, non melius audi: Curtaudo. On dit ici que nous aurons Lérida bientôt. Je n'ai reçu depuis onze mois ni lettres ni nouvelles de mon frère; j'ai peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Si je ne reçois le livre de M. de Saumaise, De primatu Petri, pendant la Toussaint, je ne m'y attendrai plus: j'en ferai relier un, et vous l'enverrai : je n'ai insensiblement que trop attendu. On achève ici le livre de Gasp. Hofmannus: De medicamentis Officinalibus Ce sera un in-quarto de près de cent feuilles : dès qu'il sera achevé, je pourrai bien vous envoyer le Salmasius avec celui-là, et quelque autre petite chose. On ne fait ici rien de nouveau : le nouvel impôt que l'on veut mettre sur le papier a morfondu tous nos libraires. Si ceux de Montpellier font par-ci quelque chose qui vaille, on pourra leur répondre : sinon, je pense que nous en demeurerons là avec notre arrêt de l'an 1644, contre lequel ils ont présenté requête au conseil, y étant portés par M. Vautier : laquelle requête a été cassée par M. le chancelier, qui leur dit que notre arrêt n'étoit qu'une nouvelle confirmation de nos anciens droits et priviléges, que c'étoit un arrêt donné parties ouïes; après cinq audiences publiques, qu'à tels arrêts il n'y avoit point de requête civile, et qu'il en falloit demeurer là. Autrefois les médecins étrangers voulant avoir de l'emploi se disoient chimistes, Spagiriques, Paracelsistes, se vantoient de guérir les grandes maladies sans saigner, d'avoir de grands secrets contre toute sorte de maux, etc.;

(1) Très peu le disent, et beaucoup le pensent. (R. P.)

mais aujourd'hui nous voyons ici des étrangers très ignorants et purs charlatans qui n'ont point de honte, et disent effrontément qu'ils sont médecins de la Faculté de Montpellier. J'en ai vu quatre ou cinq qui n'y ont non plus été que je suis à Rome, qui ne savent ce qu'ils font, artem quam profitentur non intelligentes, qui pour des remèdes ont les juleps cordiaux, les apozèmes et autres bagatelles, ut habeant faventes pharmacopæos, l'antimoine, qu'ils disent mieux entendre que nous; mais néanmoins ils ne guérissent rien, ils se décrient euxmêmes, et font tort à l'école dont ils se renomment, et de l'heure que je vous parle, il n'y en pas un en crédit, et ne passent dans l'esprit de nos malades que pour ce qu'ils sont. Pardonnez à un si mauvais entretien. Je vous baise les mains, à madame Belin, à MM. vos frères, à MM. Camusat et Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 12 de septembre 1646.

M. le duc d'Enghien est devant Dunkerque, M. le maréchal de Turenne devant Hailbron, M. de la Meilleraye est en Italie; on espère que Lérida sera à nous dans ce mois, le comte de Harcourt ayant reçu trois mille hommes de renfort.

# LETTRE LXXXI. — Au même.

Pour réponse à la vôtre du 5 du présent mois, je vous dirai, premièrement, que je vous remercie de tout mon cœur de l'honneur que vous m'avez fait de m'écrire, et de vous souvenir de moi en votre voyage. Je vous prie de me faire part des deux traités de M. Courtaud, puisqu'en avez plusieurs exemplaires; je n'ai jamais vu le Ranchinographia: pour l'autre, je n'en ai eu que la vue par emprunt, et serai bien aise d'en être par ci-après le propriétaire par votre libéralité. Vous m'obligez pareillement bien fort de me promettre des thèses de médecine, au rang desquelles je souhaite d'y voir les vôtres mêmes, que

je me mettrai en bon lieu avec beaucoup d'autres, et vous en promets des nôtres en récompense, si vous en êtes curieux. Pour le nombre des exemplaires des deux livres de M. Courtaud, il sera tel qu'il vous plaira. Nous n'avons point peur de decà, de ce que M. Durant eût pu faire, ni ne craignons point ce que fera M. Courtaud, c'est un homme qui est en colère d'avoir perdu son procès, plenis spumat vindemia labris: il dit des injures de trop mauvaise sorte à ses juges et à ses parties, encore n'a-t-il rien fait que par l'organe d'autrui, et impulsis nebulonis hebdomadarii, omnium bipedum nequissimi, et mendacissimi et maledicentissimi. Je vous aurai néanmoins obligation si vous me faites le bien de me faire voir ce qui viendra de nouveau de lui. Cette dispute, qui finira quelque jour par d'autres moyens que par des libelles satiriques et injurieux, n'empêchera que je ne sois toujours en bonne intelligence avec vous et avec M. votre père, mon bon ami, auquel je fais présent du livre de M. Hofmannus, que l'auteur même m'a fait l'honneur de me dédier. J'ai encore céans quelque chose de lui, dont je vous ferai part quand il sera imprimé. Je me recommande à vos bonnes grâces, à M. votre père, à M. Sorel le médecin, et à toute votre famille, avec dessein d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 8 d'octobre 1646.

#### LETTRE LXXXII. — Au même.

Depuis que j'écrivis la semaine passée à M. votre fils, pour réponse à celle qu'il m'avoit envoyée après son retour de Montpellier, par laquelle voie je vous envoyai aussi le livre nouveau de Gaspard Hofmannus, De Medicamentis officinalibus, j'ai reçu céans, en mon absence, un paquet de la poste qui vient de Catalogne, du camp de Lérida; c'est M. votre second fils qui m'écrit, et qui me prie d'intercéder pour lui envers vous. Je vous envoie ses deux lettres, afin que vous sa-

chiez par icelles l'état entier de ses affaires, et que vous en fassiez ce qu'il vous plaira. Le roi, la reine, le Mazarin et toute la cour sont ici de retour de Fontainebleau. On n'attend plus, pour couronner les exploits militaires de cette année, que de bonnes nouvelles de Lérida et de Dunkerque; encore dit-on que M. le duc d'Enghien entra hier dans ce dernier, et que nous aurons l'autre le mois qui vient. Je ne sais si par ci-devant je vous ai envoyé les trois pièces qui ont été faites à l'occasion de M. Courtaud : la première et la troisième sont d'une même main, et ne sont pas assez sérieuses pour être pièces de défense et démonstratives; mais celle qui porte le titre de Diffibulation vaut quelque chose de bon; M. Courtaud en dira ce qu'il pourra, mais il y a là-dedans quelques articles qu'il ne peut réfuter. S'il répond quelque autre chose que des injures ou des solécismes, on parlera à lui, sinon son libelle sera méprisé. Je pense bien que ceux de Montpellier tâcheront de faire autre chose, mais ils ressemblent à la France durant la Ligue, non habent hominem, ils n'ont pour le présent personne chez eux. Si M. Ranchin eût encore vécu. ils n'eussent point donné cette vilaine et honteuse interverftion au gazetier; ils ont tenté la voie du privé conseil pour y faire revoir notre arrêt : M. le chancelier a cassé leur requête, et leur a dit que tels arrêts d'audience et de police n'étoient point sujets à révision, que ce n'étoit qu'une continuation de nos anciens priviléges, etc. Ils disent pour s'excuser qu'ils n'ont pas donné d'intervention au gazetier, qu'ils agissent done contre lui comme contre un faussaire. Ils auroient besoin d'avoir un L. Joubert parmi eux encore, ou quelque autre habile homme. Il y en a de leur école dans les provinces, mais ils n'entreprendront point leur défense. Ceux de Rouen disent dans un grand factum imprimé, il y a deux ans, contre un docteur de Montpellier, qu'ils ont l'obligation à ceux de Paris de leur avoir enseigné leur art, idque gratis, mais qu'ils n'en ont aucune à ceux de Montpellier qui, pour toute marchandise, leur ont donné du parchemin, et ont pris leur argent. Mais c'est assez de cette querelle: si quelque chose s'en imprime par ci-après, je pourrai bien vous en faire part. Pour la harangue de M. Courtaud, on n'en peut avoir ici pour de l'argent; j'en espère quelques exemplaires par votre moyen, et vous en serai obligé toute ma vie. Je vous baise les mains, à madame votre femme, à M. votre fils, à MM. vos frères, à M. Sorel, M. Allen, M. Camusat, et suis, etc.

De Paris, ce 12 d'octobre 1646.

Nous avons perdu le pauvre M. Duval, notre collègue, âgé de soixante-sept ans.

## LETTRE LXXXIII. — Au même.

Je vous remercie de la vôtre dernière, et de votre bonne volonté. Je suis bien aise qu'ayez reçu le livre de M. Hoffmann, dans lequel il y a quantité de bonnes choses. Je ne vous réponds rien sur ce que vous m'alléguez de Montpellier, il y en a trop à dire; ce qui a été imprimé par ci-devant y a satisfait. Ceux de Montpellier ne laissent point d'être mécontents, en quoi ils ressemblent à ceux qui ont perdu leur procès, à qui on permet de pester et de jurer contre leurs juges et leurs parties. Je m'étonne qu'ils aient tant de droit et si peu de raison : ils devroient choisir un autre avocat que M. Courtaud, qui étalat mieux leur fait, sans injure et sans solécismes. Pour moi, je les lui pardonne, croyant qu'il n'avoit autre chese à dire. Nous ne craignons pas ce qu'ils pourront faire par ciaprès; les rieurs ne sont pas de leur côté. Son écrit est si chétif, qu'il s'est rendu ridicule, comme la cause qu'il a entrepris de défendre. Ceux de Montpellier ressemblent à ceux qui pensent à être nobles, et ne le sont point : ils ne peuvent prouver leur prétendu droit, faute de bons titres ; ils n'ont rien en leur école que de belles prétentions, comme les gentilshommes du Maine quand ils marient leurs filles. Nous savons bien

le fond et le tréfond de leur pouvoir, suam quoque infirmitatem optime intelligunt; mais ce qu'ils en font est pour entretenir chalandise, et continuer de débiter per fas modo, etiam per nefas, leur parchemin: nequid dicam gravius. La plupart des docteurs de Montpellier qui font bien dans la campagne doivent leur institution à nos écoles et aux bons livres qui en sont sortis, et ne doivent rien à Montpellier, où ils ont laissé leur argent. Mais c'est assez pour ce coup: Disertus esse possem, si contra ista dicerem. Nous avons copie de leurs priviléges tels qu'ils les ont produits au procès; c'est une fort belle chose. Nous ne craignons non plus M. Vautier que la lune craint les loups; il ne nous sauroit faire de mal, nous le connoissons trop bien. Otez deux médecins du roi, il n'y en a point ici de Montpellier qui y pratiquent. Il est vrai qu'il y a quelques charlatans qui en prennent le titre, qui tuent, à force d'antimoine et de thériaque, ceux qui sont si malheureux de tomber entre leurs mains, et font opprobre à l'école de Montpellier, laquelle se vante de tant de miracles que l'expérience rend invisibles. Mais je retiens, si on fait contre nous quelque chose qui mérite; vous verrez un livre plein de raisons, et dont même nous avons le privilége de M. le chancelier; et jusque là je ne vous entretiendrai plus de cette affaire. Je répondrois fort aisément à tous les points de votre lettre, mais il faudroit un livre tout entier; il vaut mieux attendre qu'il soit imprimé. Cette controverse n'empêchera pas, si vous voulez, que nous ne soyons bons amis; mais nous ne céderons jamais à Montpellier en aucun point, ni d'antiquité, ni de célébrité, ni de grands personnages, de bons auteurs, ou bonne méthode. M. votre fils, qui en vient fraîchement, sait bien comment tout y est chétif et délabré. L'arrêt contre E. Renaudot n'est pas le premier que nous avons eu de cette nature; et quand ils oseront comparoltre, nous en aurons encore d'autres. Nous ne craignons ni les guenillons de la fortune ni les haillons de la faveur. Notre faculté dit hardiment de soimême ce que la vertu dans Claudien: Divitiis animosa suis.

ı.

Nous sommes fondés sur le Saint-Esprit et la nécessité (1). Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 24 d'octobre 1646.

# LETTRE LXXXIV. -- A M. B. fils, D. M.

Je vous remercie de vos thèses et de vos livres ; j'ai vu vos cardinales et les ai données à imprimer; on y travaille à présent. Maintenant que vous êtes de retour, gardez bien de perdre votre temps; ne laissez passer aucun jour sans étudier pour le moins huit heures; lisez soigneusement la Pathologie de Fernel et les quatre premiers livres de sa méthode générale ; ajoutez-y la pratique de J. Hollier, avec les Enarrations de M. L. Duret, et même lisez les Coaques d'Hippocrate, avec les commentaires du même Duret, et les Aphorismes d'Hippocrate, avec les commentaires de Galien, de Hollier et de Heurnius. Les meilleures chirurgies sont celles de J. Tagault et de Gourmelin; et faut qu'un médecin sache ces deux livres, ne qbstrepentem sibi habeat, et rebus suis parum faventem, maleferiatam et superbe ignaram chirurgorum gentem. Il y a trois traités dans Galien que vous devez choisir, et y lire souvent quelque chose, savoir : De locis affectis; de morborum et symptomatum causis et differentiis, et ses livres de la méthode. Vous ferez fort bien d'y ajouter ce qu'il a écrit de commentaires sur les épidémies d'Hippocrate. Si vous désirez autre pharmacie que la méthode de Fernel, lisez Renodeus; mais ne vous laissez point emporter au courant de tant de promesses que font les antidotaires qui sont destitués de l'expérience. Néanmoins il faut savoir quelque chose des compositions, de peur que les apothicaires, artis nostræ scandala et opprobria, ne puissent

(1) Si c'est là de l'orgueil, il est au moins très légitime. Oui, notre art a ses rasines dans le cœur humain, dans les besoins, dans les infirmités de l'homme et dans les nécessités sociales. (R. P.)

prendre barre sur vous. Summum artis nostræ præsidium, est venæ sectio, cujus vires insignes et penè divinas fucultates perdiscere poteris, ex Fernelii Methodi generalis, lib. 2, integro, et des trois petits traités qu'en a écrits Galien. Ne perdez point de temps à lire tant de modernes qui n'ont fait des livres de notre art que faute de pratique et pour avoir trop de loisir; surtout fuyez les livres de chimie, in quorum lectione oleum et operam perdes. Excusez le zèle avec lequel je vous parle si franchement; il est vrai que j'ai tort, puisque vous avez M. votre père qui peut en tout temps vous donner de meilleurs conseils que moi. Quand il se fera ici de bonnes thèses, je vous en ferai part en récompense de celles que m'avez envoyées, desquelles derechef je vous rends grâce, avec dessein d'être toute ma vie, etc.

De Paris, ce 24 d'octobre 1646.

# LETTRE LXXXV. - Au même.

Je dois réponse à quatre des vôtres, que j'ai attendu de vous faire, quand je vous enverrais les thèses que vous avez désiré que je fisse imprimer de deçà pour vous, lesquelles enfin j'ai délivrées toutes reliées à M. Tartel, le samedi 15 de décembre. J'ai grand regret de la mort de M. Nissole; mais il n'y a point de remède: contra vim mortis non est medicamen in hortis. Je me console de la mort d'autrui en m'accoutumant à mourir, puisqu'enfin faudra-t-il que nous y passions tous:

Omnia transibunt, nos ibimus, ibitis, ibunt, Ignari, gnari, conditione pari.

Je prie Dieu qu'il renvoie la santé à M. votre père, que je tieus un des meilleurs amis que j'aie en ce monde, et je vous prie de l'en assurer; et afin que par ci-après il n'y ait entre nous deux aucun refroidissement, dites-lui, s'il vous plait, que

j'abandonne entièrement tout l'intérêt de la cause du gazetier et des professeurs de Montpellier, et que je donne tout cela à son amitié, avant dessein de ne lui en parler jamais. Je vous remercie de l'honneur que m'avez fait de me vouloir dédier votre thèse; combien que je ne mérite rien de pareil, je l'ai néanmoins acceptée à cause de vous et de votre bonne volonté, et afin que M votre père sache que je veux être son ami (même quand il ne le voudroit point) à cause de sa vertu et de sa générosité: quo solo nomine, je l'en prie derechef. J'ai fait imprimer l'épître depuis l'impression des thèses, et ai fait accommoder le tout au moins mal que j'ai pu. Les armes en taille-douce n'eussent fait qu'embarrasser et enchérir l'impression. Je ne veux d'autres armes que la grâce de Dieu et votre bonne affection. Absit mihi gloriari nisi in cruce Domini. Je choisis singulièrement l'honneur de la connoissance et de l'amitié de M. votre père, et la vôtre aussi; je vous prie de me les conserver toutes deux, et je vous promets que je ferai de mon côté tout ce que je pourrai pour les mériter.

J'ai grand regret que je n'ai eu l'honneur de voir M. Maillet; ses affaires l'ont empêché de venir céans. J'ai cherché le logis où il étoit caché, mais je ne l'ai pu trouver : je vous prie de lui témoigner que je suis bien marri que je ne l'ai vu et entretenu. Maudits soient les partisans et les maltôtiers qui m'ont privé du bonheur et du contentement que j'eusse eu de le connoître. Vous m'obligerez particulièrement de lui faire mes très humbles recommandations. J'ai par la même voie de M. Maillet reçu une affiche d'un médecin de Lyon, nommé Meyssonnier; j'ai céans cette affiche il y a longtemps, et il y a encore plus longtemps que je connois le compagnon : vix dicam verbo: c'est un fou glorieux et presque maniaque. Il a ici demeuré quelque temps; je l'ai vu et ai lu de ses livres; je sais bien de quel bois il se chauffe à Lyon. Ne perdez point votre temps à rien lire de lui. Ne lisez qu'Hippocrate, Galien, Aristote, Fernel, Hollier, Duret, Sylvius, Riolan, Tagault, Joubert, et fort peu d'autres, in quibus Hofmannus ipse dux

regit examen. Je fais ici imprimer un autre livre de lui, dont je vous ferai présent dans un mois ou environ, comme l'auteur lui-même me l'a envoyé. Lisez les bonnes thèses de notre école; voyez ce que vous en avez, afin que je vous envoie des meilleures si vous n'en avez point (1). Tandis que vous avez un

(1) Il est certain que, parmi ces thèses plus ou moins modernes, on en trouve de très remarquables, mais il en est aussi beaucoup d'insignifiantes, de bizarres et même de scandaleuses. On connaît encore celle du dévot Ph. Hecquet, An ut virginitatis, sic virilitatis, certa indicia? Aff.; celle de Thomas d'Ongléé, mort il y a quinze ans dans sa quatre-vingt-onzième année. Cette thèse avait pour titre français: De Pabus des lavements. Elle fit du bruit non seulement à cause du sujet, mais par l'à-propos et l'originalité de l'épigraphe:

Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
Quos ultra, citraque nequit consistere necrum.

Il saut aussi remarquer la célèbre thèse de A. Louis, devant être soutenue sous sa présidence le 3 décembre 1754, lorsqu'un arrêt du parlement y mit obstacle et à bon droit, car il est difficile d'être plus obscène dans un sujet scientisque: De partium externarum generationi inservientium in mulieribus, naturali, vitiosa et morbosa dispositione, etc., etc.

Ce qui donnait parfois une certaine chaleur aux argumentations quodlibetaires, c'est qu'à côté de la salle où se passaient les examens, il y en avait une autre où l'on servait du vin, des rafraichissements, et, selon l'usage, aux dépens des récipiendaires. Or, quoique les thèses fussent toujours dédiées Virgini deiparæ et sancto lucæ, etc., la dignité du lieu fut quelquesois méconnue par l'effet de copieuses libations. C'est alors que les jeunes docteurs, les têtes chaudes, les imaginations vives, les hommes à saillies, à vives réparties, attisaient le feu de la dispute. Une thèse avait pour sujet, en 1787, An inter edendum ostrea, meri potus? Négat. Corvisart, qui fut depuis premier médecin de Napoléon, ayant, pendant la dispute, largement bu et mangé, entra brusquement dans la salle où se passait l'examen; il tenait à sa main un verre plein rase-bord d'excellent chablis; il l'avala d'un trait, puis il dit: Sic argumentabor contra conclusionem, piquant à-propos qui fit éclater de rire la docte assemblée et trémousser les vieilles perruques qui en faisaient partie. (R. P.)

peu de loisir, lisez tout ce qu'a écrit Thomas Erastus, et principalement, De occultis pharmacorum potestatibus, et ses 4 tomés Adversus novam medicinam Paracelsi. Lisez aussi tous les jours les Aphorismes, le Pronostic, le Prorrhétic, les Epidémies ou les Coaques d'Hippocrate. Sur les Aphorismes ne prenez en tout que trois commentateurs, savoir : Heurnius, Hollier et Galien. Ménagez bien votre temps tous les jours, et prenez garde que de toute sorte de choses, le temps en est très précieux. Nulla dies abeas quin linea ducta supersit. Mais je me retiens de vous en dire davantage, cum habeas monitorem domesticum, sumque optimum. Au reste, M. Tartel m'a rendu quinze livres pour vos thèses, savoir: neuf livres ponr l'impression de la thèse, deux livres pour l'épitre que vous avez ainsi voulu de votre grâce, et quatre livres pour la reliure; tout cela a été fait un peu à la hâte; si elles viennent à vous manquer, nous en ferons faire une autre édition plus belle. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, ce 17 de décembre 1646.

## LETTRE LXXXVI — Au même.

Votre lettre m'a fort réjoui, et suis bien aise qu'ayez reçu ma dernière de laquelle j'étois en peine. Je vous envoie donc, puisque vous l'avez agréable, un livre, de morbis hereditariis de M. Lionnet, avec un petit libelle, que l'on a fait ici courir pour censure, et pour réponse à ce premier; j'y ajoute aussi un livre nouveau de feu M. Duval, touchant les plantes, dans lequel vous trouverez de fort bonnes choses, et principalement dans le Traité des plantes purgatives; vous y trouverez aussi quelques thèses de médecine, et entre autres la cardinale, à laquelle je présiderai jeudi prochain, Dieu aidant: je la soumets à votre censure, et serai bien aise d'en avoir votre jugement.

Pour réponse à celle de M. votre père, que j'ai différée jus-

qu'à présent pour les divers empêchements que j'ai eus. et entre autres, de mes leçons et de mon anatomie, je votts prie de lui dire que pour le livre d'Érastus, je l'en remercie; j'al tout ce qu'il a fait en médetine : j'ai aussi un petit traité qui est huguenot. Cet auteur a été un très grand personnage, et le premier homme de son temps : faites état de tout ce que vous trouverez de lui, et lisez particulièrement les quatre tomes qu'il a écrits contre Paracelse. Un jeune médecin ne saurait mieux employer ses heures de loisir : liber est aureus, et optimæ frugis plenissimus. Je lui envoie aussi le Salmasius de primatu Petri pour lui et pour ses amis : je le prie de le bien envelopper, afin qu'il ne soit pas gâté; et quand lui et eux en auront fait, il me le renverra par voie sûre, s'il lui plait. Pour M. votre frère le soldat, je ne pense pas qu'il me vienne voir, il m'a trompé trop fort pour m'y fler autresois: mais s'il vient, je lui ferai un sermon, puisque nous sommes en carême. Au reste, je vous prie de dire à M. votre père que malgré Paris et Montpellier et toutes leurs prétentions, de quibus nihil, mihi cura, je serai toute ma vie et de toute mon affection son serviteur et son ami, quand même il ne le voudroit point. Je vous baise les mains, à madame Belin, à M. Sorel, M. Allen, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce 9 de mars 1647.

# LETTRE LXXXVII. — A M. B. père, D. M.

Gardez le livre de M. de Saumaise tant qu'il vous plaira, et même, si vous l'avez agréable, gardez-le pour toujours; ce me sera honneur si vous le voulez mettre dans votre bibliothèque. Sinon faites-en tout à loisir, et vous me le renverrez quand il vous plaira, pourvu qu'il soit bien enveloppé et par voie sûre. Pour votre rhumatisme, nous allons entrer dans une saison qui en dissipera les restes, Dieu aidant; à quoi ma thèse est bien propre, vu que l'eau fait à ce mal tout autre-

ment que le vin. Je sais bien que M. Mégard est mort. Je vous félicite sur la charge d'ancien de votre collége et souhaite que vous v sovez aussi longtemps que M. Seguin a été ici, qui a aujourd'hui huitante-deux ans, et qui est notre ancien il y a quinze ans. Dieu veuille bien déliver madame Belin de sa jaunisse, à laquelle, post saltem semel missum sanguinem, ex basilica dextra, je ne sais pas de meilleur remède que le séné et le sirop de roses pales, in decoct. rad. taraxar. cichorii Sylv. graminis, ex lege ut subinde repetatur. Mais j'ai tort de me mêler de vous indiquer des remèdes; je me rends semblable à celui qui nostuas Athenas; dicam tantum hoc unum, la rhubarbe m'y semble trop chaude. M. le président de Courberin vous peut assurer du favorable jugement que j'obtins le 15 mars contre les apothicaires au parquet de MM. les gens du roi, où les compagnons furent étrillés tout du long. Tout le palais les bafoua et se moqua d'eux; ils prétendoient des réparations contre moi pour ce que j'avois dit de leurs boîtes, de leur thériaque et confection d'alkermès, quam campegius dæmoniacam, nuncupavit, Rondeletius perniciosam et venenatam. Leur bézoard y fut si bien secoué, qu'il ne demeura que poudre et cendre, comme l'a dit M. Hofmann, in suis Paralipom., cap. 36. Je ne pris point d'avocat; je me défendis moimême, fort au gré de mes juges aussi bien que de mes auditeurs. Dimissi et refecti fuere tanquam ignari nebulones, boni illi viri pharmacopei parisienses. Ce procès ne m'a fait qu'honneur et a fait connoître ma thèse, que tout le monde demande. Ces coïons d'apothicaires ont trop pris de pouvoir sur l'honneur de la médecine; il est grand temps de les rabattre, ou jamais on n'en viendra à bout. Je vous baise les mains, à M. votre fils, à MM. vos frères, à M. Sorel, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce 24 d'avril 1647.

## LETTRE LXXXVIII. — Au même.

Il y a longtemps que je vous dois réponse; mes lecons publiques m'en ont empêché jusqu'à présent; maintenant je m'en acquitte, et le tout, s'il vous platt, sous vos bonnes grâces. J'ai reçu des mains de M. Gallien, conseiller de votre ville, le Salmasius bien conditionné, dont je vous remercie; vous pouviez le garder plus longtemps. Quand M. de Blampignon s'en retournera, je lui donnerai de mes dernières thèses à vous rendre. Mon plaidoyer contre le gazetier n'est pas écrit, depuis cinq ans passés je n'en ai eu aucun loisir; je le fis surle-champ, sans l'avoir médité et sans en avoir jamais écrit une ligne. Deux avocats qui venoient de plaider contre moi, l'un au nom du gazetier et l'autre au nom de G. la Brosse, me mirent en humeur de faire mieux qu'eux et de dire de meilleures choses. L'un ni l'autre ne purent prouver que nebulo et blatero fussent termes injurieux; ils me donnèrent si beau champ, que leurs foibles raisons servirent à me justifier aussi bien que toute l'éloquence du monde, et mon innocence me fit obtenir si favorable audience, que j'eus tout l'auditoire de tous les juges pour moi : et censorem, et curiam, et quirites. Depuis ce temps-là j'avois commencé à l'écrire et en suis environ à la moitié; j'ai bonne envie de l'achever, mais le loisir me manque; je m'en vais travailler à quelque chose contre la cabale des apothicaires, afin de l'avoir tout prêt pour le faire imprimer si jamais ils m'attaquent, et puis je travaillerai à une méthode particulière, in gratiam neophytorum, en laquelle seront réfutés le bézoard, les eaux cordiales, la corne de licorne, la thériaque, les confections de hyacinthe et d'alkermès, les fragments précieux, et autres bagatelles arabesques, qua sunt merce nugce, solis ditandis pharmacopæis idoneæ; et pour cela il me faut trois ou quatre ans de loisir, outre que je prends soin particulier des études de mon fils ainé, que je veux présenter à l'examen le carème prochain, de quibus singulis fa-

ventem Deum expectamus. Quelqu'un avoit écrit un livret du parti de M. Arnauld, De saint Pierre et saint Paul. Après beaucoup de bruit et grande poursuite de lovolites, on a vu ici produité, sourdement néanmoins, une censure de l'inquisition de Rome contre ledit livre. Les juges de l'inquisition sont des moines ignorants et des jésuites pour leur cabale; il a ici court contre cette censure des remarques par lesquelles est fort bien prouvé et démontré que ce décret de l'inquisition n'est de nulle valeur en France. Ces notes furent condamnées au Chatelet par le lieutenant civil sur le mémoire et l'ordre qui lui fut envoyé par M. le chancelier, qui fait ce que veulent les jésuites. Le nonce, là-dessus, fit publier en quelques églises, où les curés étoient loyolites, ce premier décret de l'inquisition. La cour, avertie de ce désordre, après avoir oui M. Talon pour le procureur général, a cassé tout ce qui s'étoit fait au Châtelet, a fait défense au nonce de rien faire imprimer ni publier ici de l'inquisition romaine, qui n'ait auparavant été vérifié en parlement, etc. On dit que la remontrance de M. Talon et l'arrêt aussi s'imprimeront; si cela est, je tâcherai de vous en envoyer. On a imprimé ici ma thèse pour la troisième fois; tout le parlement et tout Paris se moquent des apothicaires et de leur imprudente impudence avec laquelle ils m'ont voulu attaquer; il n'est pas jusqu'à notre doyen qui n'ait voulu mettre trois grandes pages de mon plaidoyer dans son doyenné, in commentariis facultatis, comme M. Duval y mit il y a cinq ans mon affaire contre le gazetier. On n'a rien fait contre le livre de M. de Saumaise, de Primatu Petri, qui est autant que condamné, quia auctorem habet calvinistam. ni contre deux autres livres que nous avons de lui in-8° contre feu M. Grotius : de Eucharistia et transsubstantiatione. On ne les censure point, d'autant qu'ils sont autant et pis que censurés, puisqu'ils sont huguenots; mais personne n'en attaque l'auteur, qui se défend si bien, que même le père Petau, doctissimus Loyolitarum, ne produit rien contre lui, combien qu'il y ait longtemps qu'on l'attende. M. Blondel, ministre de

Charenton, a mis en lumière, il y a environ dix ans, un gros in-folio De la primauté de l'Église, contre Baronius, Duperron et autres. Ce livre est admiré ici comme un grand et horrible travail, mais on n'y a pas répondu: un évêque m'a dit autrefois qu'on ne répondoit point à ces livres-là, parce qu'ils ne se pouvoient réfuter. Le même Blondel a mis au jour depuis trois mois, imprimé en Hollande, un petit livret in-8° de dix feuilles d'impression contre la papesse Jeanne où il montre qu'elle ne fut jamais. Je ne sais pas ce qu'en diront les directeurs de Charenton; qui lui paient sa pension de ministre: mais il est certain que ce Blondel est un homme qui cherche maître ou parti en matière de religion, qu'il n'est pas si fort huguenot que les autres ministres, qu'il est papiste en quelque chose ; il hante fort en Sorbonne; il est historiographe de France, et est suspect aux siens propres. Feu MM. Casaubon et Grotius ont autrefois été de même. Il n'y a rien de nouveau en nos écoles. sinon que nous avons perdu cette année deux de nos docteurs. savoir : M. Béraut, agé de soixante-trois ans, et M. Erbaud, vieux huguenot âgé de huitante-trois ans. M. Thevart s'en va faite imprimer un troisième tome des Conseils de M. de Baillou; M. Riolan, ad multa se accingit, savoir, à l'impression de son Anthropographie latine, in-folio, quarta parte adauctam, a mettre tout en un tome in-quarto comme le Perdulcis, les œuvres de seu M. son père, augmentées de divers traités; à faire un autre tome d'Opuscules françois, dont il est l'auteur, où il y en aura un qui fera blen du bruit; on commencera l'hiver prochain à imprimer. Nous attendons le mois prochani un nouveau livre de M. de Saumaise, qui sera, de Anno Climacterico, adversus vanitates astrologorum. Ses amis l'attendent ici à la Saint-Remi; on dit qu'il y doit passer l'hiver, et qu'après avoir vu ses amis il veut consulter des messieurs de la Bibliothèque du roi pour travailler sur le Nouveau Testament aurès Heinsius et Grotius. Il est plus mal que jamais avec D. Heinsius, et c'est pourquoi il veut nous donner ce livre, comme il l'a promis en son traité, De Calculo, pag. 62. Je voudrois qu'il

nous eût donné avec cela son Pline et son Dioscoride, et soixante observations qu'il a faites sur Pline, et ipse mihi retulit. Mais tout est à craindre, d'autant qu'il est usé, cassé, sec et goutteux, et prope sexagenarius: opto tamen nestoreos annos in reipublica litteraria commodum, Mon second fils, agé de quatorze ans et trois mois, répondit le mois passé de toute la philosophie grecque et latine, publiquement, où nous eumes pour auditeurs un nombre infini d'honnètes gens. A la fin de son acte il passa maltre ès-arts, magna exultatione totius Academiæ. Je le remets dans ses humanités pour un an, et puis je le ferai étudier en droit, afin qu'il puisse quelque jour me défendre si les apothicaires aut similes alii nebulones entreprennent encore de m'attaquer. J'ai bien des amis qui veulent me faire croire qu'ils lui donneront de l'emploi et del'audience. Mes deux autres petits étudient, et omnes educabo in eam spem ut tibi tuisque pro virili inserviant. M. de Balzac nous a ici donné tout de nouveau deux volumes de lettres choisies, qui font en tout six tomes de lettres, outre son Prince et ses Œuvres diverses in-quarto. Pour votre autre lettre que m'a délivrée M. de Blampignon, je vous promets que je le servirai tuo suoque nomine pro virili. Il m'a donné un mémoire des livres que désirez recouvrer ici; je vous promets que j'en aurai soin. Les Consultations de R. Solenander sont fort rares (1): je n'ai jamais trouvé ce livre à vendre qu'une fois. Je ne sais ce que vous entendez par Penæ et Lobelii stirpium adversaria nova: pars prima folio. Est-ce que vous avez l'autre volume intitulé Observationes? Tout le reste qui vous manque se pourra trouver avec le temps. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin, à M. votre fils ainé, à MM. vos frères, à M. Sorel, à MM. Camusat, Allen et Gallien, et suis pour toute ma vie, etc.

De Paris, ce 18 d'août 1647.

<sup>(1)</sup> Consiliorum medicinalium sectiones quinque. Francfort, 1896, ou Hanovize, 1609, in-fol.

J'avois écrit cette lettre en intention de la donner à M. de Blampignon, qui m'avoit promis de revenir; faute de quoi, je vous l'envoie par le messager. Il n'y a rien ici de nouveau, sinon que l'on a mis en la Bastille M. de Fontrailles, celui qui se sauva de Narbonne lorsqu'on y prit MM. de Cinq-Mars et de Thou; on dit néanmoins que ce dernier fait n'est point capital. On va faire à Grenoble le procès au maréchal de la Motte Houdancourt. On dit que la reine ira au Palais la semaine prochaine pour y vérifier des offices nouveaux: Dii meliora! Je vous donne le bonjour, etc.

De Paris, ce 22 d'août 1647.

#### LETTRE LXXXIX. — Au même.

Je vous dirai, pour réponse à la vôtre, que j'ai vu le libelle diffamatoire des apothicaires de Tours, pour lequel il y a eu ici procès que les médecins ont gagné, et le livret supprimé, et les apothicaires condamnés à l'amende. Le livre de M. Blondel : De la primauté de l'Église, est un gros in-folio assez cher, fort beau et fort curieux. Celui qu'il a fait contre la papesse Jeanne n'est qu'un petit in-octavo fort embrouillé. On nous promet autre chose de lui. On ne fait que commencer la nouvelle édition de l'Anthropographie latine de M. Riolan; elle sera in-folio, augmentée de la moitié. Pour le catalogue des livres que vous désirez, je n'en ai encore recouvré qu'un, savoir, Laurentius, de Crisibus. Il en pourra venir d'autres par ci-après. Observationes de Lobel et Pæna sont bien plus rares qu'Adversaria J'ai aussi ce dernier, mais l'autre me manque. J'ai vu tous les livres qu'il vous a plu m'indiquer touchant les pharmaciens, et vous en remercie; je prends un autre chemin. Je veux faire une méthode particulière, laquelle instruira les jeunes médecins, et détruira l'arabisme des pharmaciens. Je pourrai faire aussi un petit livret en

françois, sans avoir besoin de tout ce que dessus, ayant un autre dessein bien plus aisé (1). Je verrai à cela dans un an. vu que j'ai en main autre chose qui me presse. Si vires et otium dederit Deus, je pourrai leur donner occasion de se souvenir de moi. Je vous prie d'assurer M. de Blampignon que je suis son serviteur. que j'ai reçu sa lettre, et que je le remercie de tout ce qu'il m'a écrit. Nous n'avons rien ici de nouveau, ôtez deux tomes de Lettres choisies de M. de Balzac, et le premier tome d'une géographie latine du père Briet, in-quarto, lequel ne contient que Generales prænotiones geographiæ, Insulas Britannicas, Hispaniam et Galliam. Le second tome contiendra le reste de l'Europe, et le troisième les trois autres parties du monde. Miserrima temporum nostrorum conditio atque calamitas publica, impediunt quominus Bibliopolæ nostri majora melioraque non audeant. Dans l'hiver prochain je vous enverrai quelques livres pour M. votre fils ainé, auquel je baise les mains, comme à vous et à madame Belin, et à tout ce qui vous appartient, et suis de toute mon affection . etc. '

De Paris, ce 4 de novembre 1647.

### LETTRE XC. — Au même.

Il y a longtemps que j'ai dessein de vous écrire, et votre lettre que je viens de recevoir m'a fait rentrer en diligence dans mon devoir. Excusez, s'il vous plait, si par ci-devant je ne vous ai écrit; j'ai eu soin d'instruire mon fils pour son examen de carême, après lequel il a été reçu bachelier; mais il ne répondra que l'hiver qui vient; j'ai voulu aussi qu'il fit le paranymphe de nos écoles, à quoi, Dieu merci, il a réussi, tant en la composition qu'à la récitation de la grande

<sup>(1)</sup> Rien de ce que promot lei thui Patin n'a été fait ni imprimé que je saabe. (R. P.)

harangue, qui a duré plus d'une heure et demie, et de six autres petites. Elles pourront être imprimées, et en ce cas-là je ne manquerai pas de vous en envoyer; j'ai encore eu un troisième empêchement, qui a été de mener la brigue de M. de Mortigni, qui avait répondu sous moi l'an passé; maintenant, Dieu merci, je suis un peu dégagé, puisque tout cela est passé. On imprime ici un traité de Hofmannus, de Anima et ejus facultatibus, quatenus Medicus illas considerat (1), et un troisième tome des Conseils de M. de Baillou. M. Guillemeau a ici présidé, le carême passé, à une thèse qui a été fort bien reçue : je vous envoie quatre exemplaires, pour vous, MM. Sorel, Blampignon et Barat; on l'imprime aussi en françois, avec quelques observations sur la fin; mais cela n'est pas achevé. Nous avons perdu cette année deux de nos anciens, savoir, le bonhomme M. Seguin et M. de la Vigne. Le dernier en valait dix autres : quiescant in pace. Votre M. Henry est un Lyonnois fort entendu à beaucoup de choses, je ne sais ce qu'il alloit faire à Troyes Vous saves bien la disgrace de M. d'Esmery, surintendant des finances. Le parlement est ici bien animé, mais je ne sais s'il aura assex de pouvoir d'effectuer tout ce qu'il entreprend. Dieu lui en fasse la grace. Je vous baise les mains, à M. votre fils, à MM. Camusat, Allen, Blampignon, Sorel et Barat; et je suis de tout mon cœur, quand même vous ne le voudriez pas, etc.

De Paris, ce 11 de juillet 1648.

(1) Il ne faut pas confondre Gaspard Hoffmann, né à Gotha le 9 novembre 1873, mort à Nuremberg le 3 novembre 1648, avec le célèbre Frédéric Hoffmann. Cependant le premier que manqua ni de savoir ni de réputation. Harvey vint exprès le trouver pour lui faire part de 42 grande découverte, mais ce fut inutilement. Il a beaucoup écrit et sur toutes sortes de sujets; en voici une preuve : Relatio historica judicit acti in Campis Elysi's, coram Rhadamantem contra Galenum. Nuremberg, 1642, in 12. Aujourd'hui il n'y a plus de lecteurs pour cet auteur. (M. P.)

### LETTRE XCI. — Au même.

Je vous dirai pour réponse à la vôtre, de laquelle je vous remercie bien fort, que les paranymphes de mon fils ne sont pas imprimés; mais ils ne le seront jamais que vous n'en ayez des premiers; j'ai ici tant d'affaires que je n'ai pas eu loisir d'v penser, et votre lettre m'en a fait souvenir. On imprime la table du troisième des Conseils de M. de Baillou; ce livre me déplaît pour le fatras qu'il y a, tiré des Arabes et de la pharmacie de ce temps-là; mais néanmoins il y a de fort bonnes choses. Quand vous l'aurez, si vous en voulez profiter, n'en lisez que l'index qui sera à la fin; il est fait de telle sorte qu'il vous représentera tout ce qu'il y a de bon en tout l'œuvre, et que vous n'aurez pas de regret du temps qu'y aurez employé. On imprime ici un traité de Anima, et ejus facultatibus, quatenus medicus illas considerat, de M. Hofmann: je vous en ferai part dès qu'il sera fait. Je suis bien aise qu'ayez vu, lu et approuvé la thèse de M. Guillemeau: mais n'est-ce pas celle que je vous ai envoyée? Je suis tout-àfait de votre sentiment sur la méthode et sur les remèdes simples, sint pauca, sed bona ac selecta, et de quibus majores nostri fecere periculum. On imprime en Hollande un traité nouveau de M. Vossius, de Disciplinis, et un autre de même que l'on imprime, de Historiis Græcis et Latinis. Cet auteur est un des habiles hommes qui soient aujourd'hui sur terre. On a imprimé depuis peu au même pays un livre nouveau in-octavo sous ce titre, Les jésuites sur l'échafaud. L'auteur en est un jésuite révolté et retourné, nommé le père Jarrige, lequel dépouilla la casaque du père Ignace l'an passé à la Rochelle. Il accuse et convainc par exemples et circonstances requises là-dedans, les sociétaires de faire de la fausse monnoie, et débaucher des femmes à la confession, d'avoir des garces en leurs maisons habillées en valets, de pédérastie, et autres crimes pendables. Si quelqu'un de vos marchands a intelligence en Hollande, faites-en venir hardiment, car l'habile cabale fera ce qu'elle pourra pour le supprimer; combien que je croie bien fort que cela n'empêchera pas qu'il ne devienne commun (1). Il y a en Flandre grosse querelle des médecins contre les apothicaires, avec des requêtes imprimées de part et d'autre, au roi d'Espagne. Si les médecins veulent,

(1. On a pu accuser les jésuites d'intrigue, d'hypocrisie, de souplesse, d'un esprit d'orgueil et de domination; de s'être emparés de la conscience des rois, de faire servir la religion au succès de leurs desseins souvent très mondains; d'avoir brisé, opprimé tout ce qui leur faisait ombrage, notamment les jansénistes, forces de boire jusqu'à la lie, comme le disait Letellier, le calice de l'indignation de la société; on a pu les accuser de probabilisme, de restrictions mentales, de doctrines assez re'achées, accusations plus ou moins fondées; mais leurs mœurs furent toujours pures et sans reproches, quoique religieux non clottrés. D'Alembert, qui certes les aimait peu, en fait tout exprès la remarque. Lorsqu'ils furent expulsés en 1763, on n'articula contre eux aucun grief de ce genre. Le père Lemoine, qui, dans sa Dévotion aisée, veut, en faveur des dames, joncher de roses et border de jasmin le chemin du paradis, était un homme de mœurs pures. Sanchez n'a jamais éveillé la médisance sous ce rapport. On a dit d'Escobar, aussi austère dans sa conduite que relaché dans sa morale, qu'il achetait le ciel bien cher pour lui même et le donnait à bon marché aux autres. Qui a jamais pensé à médire du père Bourdaloue, et cependant on a dit de lui que s'il surfaisait dans la chaire, il rabattait dans le confessionnal. Qui ne connaît ces vers de Despréaux :

> Si Bourdaloue, un peu sévère, Nons dit: Craignez la volupté; Escobar, lui dit-on, mon père, Nous la permet pour la sauté.

Or, comment Gui Patin, doué d'esprit et de sens, a-t-il pu s'en rapporter à un homme sans conscience et sans foi, à un jésuite révolté et retourné, comme il le dit? un peu de prudence et de méfiance, il nous semble, n'eût pas été de trop. Mais la haine ne raisonne pas, ou raisonne mal. Aux yeux de certaines gens, le jésuite est une espèce à part de l'humanité; le christianisme de Loyola n'est pas le même que le christianisme de Jésus, etc. Pascal n'a jamais été jusque là. (R. P.)

Digitized by Google

ils auront bientôt ruiné ces fricasseurs d'Arabie. Je ne doute point que n'ayez reçu la déclaration du roi, que le parlement a fait et publié depuis trois jours. Ils ont envie de faire encore bien mieux l'hiver prochain après la Saint-Martin. Le roi est encore à St-Germain, undè dicitur rediturus intra octiduum. Je vous baise les mains, à madame Belin, à MM. vos frères, à M. Sorel, à MM. Camusat et Allen: et suis de tout mon âme, et à M. votre fils, etc.

De Paris, ce 28 d'octobre 1648.

## LETTRE XCII. — A. M. B. fils D. M.

Je vous ai beaucoup d'obligation, et à M. votre père, du soin que vous avez de moi : depuis trois mois je n'ai vu qu'une de vos lettres, savoir, celle du dixième de mars; il faut que les deux autres aient été égarées. Je vous remercie néanmoins du souvenir et de la bonne volonté qu'avez pour votre serviteur. Je pense qu'il ne sera pas besoin que nous empêchions nos amis, vu que l'on nous fait espérer que dans peu de jours nous jouirons de la paix que MM. nos députés ont accordée depuis trois jours à Ruei, avec les députés de la reine; elle n'est pas encore ratifiée ni publiée, pour quelques instances qu'y font à l'encontre MM. les généraux que nous avons ici, ou au moins quelques uns d'entre eux, qui semblent être malcontents de cette paix : mais je pense qu'il faudra qu'ils en passent par là. Vous savez le naturel des princes, ils aiment mieux la guerre que la paix, et c'est à nous tout le contraire; nous ne saurions ni ne devons faire la guerre. la paix ne nous étant pas seulement utile, mais nécessaire aussi. Si Dieu nous donne cette paix blentôt, j'espère de vous écrire plus amplement; je la souhaite de tout mon cœur, comme aussi que M. votre père soit bientôt quitte de sa paralysie, pour laquelle, en cette saison trop humide, il faut le saigner hardiment du bras qui n'est pas du côté malade, et

même un peu du bras malade, sine ullo metu; puis le purger plusieurs fois de séné, de sirop de roses pâles, de fleur de pêcher, et même d'un peu de diaphénic. Sed noctuas Athenas mittere ne videar, sileo, et nihil definio. Nous avons ici perdu un des plus grands hommes qui aient jamais été en notre profession, savoir, le bonhomme M. Nicolas Pietre, notre ancien, âgé de huitante ans, lequel mourut ici le 27 de février, ex hydrope pulmonis. Quiescat in pace! Il a fait autrefois honneur à notre profession et à notre compagnie, et moi en particulier lui ai de très grandes obligations. Je vous baise les mains, et à M. votre père, à MM. vos oncles, à MM. Sorel, Camusat, Allen, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce 14 de mars 1649.

## LETTRE XCIII. — Au même.

Je vous remercie de votre dernière, comme aussi M. votre père de l'offre qu'il me fait de sa maison : je pense que nous ne bougerons d'ici, et que Dieu touchera le cœur de la reine, afin qu'elle nous donne bientôt la paix, laquelle lui est aussi avantageuse qu'à nous-mêmes, vu que si la guerre dure plus longtemps, elle y perd autant que pas un, en ruinant le royaume qu'elle doit conserver tout entier au roi son fils, qui est notre maître, et contre lequel Paris n'a pas pris les armes, ains s'est seulement défendu contre ceux qui vouloient empècher qu'il n'y vint du pain. Nous désirons ici le roi et la reine aussi; mais il est vrai que le peuple et les bourgeois haïssent horriblement le Mazarin, et ne pensent pas qu'il puisse jamais revenir ici avec sûreté, et je crois, s'il est bien conseillé, qu'il ne l'entreprendra pas. Pour mon particulier, il ne m'en chaut, celui-la ou un autre, vu que peut-être après lui il en viendra un autre qui sera encore pire et plus grand larron; cela nous obligeroit de dire comme ce bonhomme de jadis :

Antigonium refodio. On a ici merveilleusement écrit sur la cause de la guerre et contre ce bateleur et comédien politique. On fait ici un recueil de bonnes pièces qui sera gros (1). Nos députés sont encore à Saint Germain, comme aussi ceux des princes et seigneurs nos généraux, avec ceux du parlement de Rouen et celui de M. de Longueville. Notre paix est bien plus aisée à faire que la leur, vu qu'ils ne sont pas si aisés à contenter que nous, et qu'ils veulent absolument que le ministre d'État italien détale de la France. Dieu leur fasse la grâce de s'acquitter bientôt de leur commission, et de s'accorder aussi pour le commun bien de la France: sive remaneat fungus ille vaticanus, sive excedat. Je supplie très humblement M. votre père de ne se plus servir de pilules cochées, ains plutôt de se purger avec une infusion de trois drachmes de séné, et une once de sirop de roses pâles; que si ceremède lui est trop foible. qu'il y ajoute une dragme de diaphénic, ou de diaprunis solutif; que s'il ne se peut purger qu'avec des pilules, qu'il en fasse faire exprès avec aloès, poudre de séné et sirop de roses pales. Les lavements lui seront fort bons, si paretur ex decocto emollientium, in quo bullierint senæ orientalis iij 3. cum mellis communisiij 3. Je n'en voudrois point de plus àcres ni de meilleurs, faciat periculum. Mais je le prie surtout qu'il se fasse saigner au plus tôt ex brachio sano, propter intemperiem viscerum, et fluxum hemorroidalem, etc.; quod si fecerit, hand dubie non pænitebit. Laissons la dispute pour les écoles; mais je pense que la paralysie de M. votre père se fait à sero bilioso, et vous verrez par la saignée qu'il a de mauvais sang dans les reins. Je lui baise les mains de toute mon affection, comme aussi à vous et à tous nos amis de delà, et suis, etc.

De Paris, le samedi, 27 de mars 1649.

Il y a aujourd'hui un mois que nous perdimes un homme incomparable et plane Roscium in arte sua, savoir, M. Piètre.

(1) Les Mazarinades.

notre ancien: nulla ferent talem sœcula futura virum. Il avoit huitante ans. Je prie Dieu qu'il renvoie bientôt la santé à M. votre père, et à nous la paix, avec le retour du roi à Paris, ou s'il n'y revient, vivat, valeat, et hostes vincat. Les Espagnols et les Hollandois s'offrent de venir ici à notre secours contre Mazarin; mais Dieu nous garde de telle accointance et de telle milice; une bonne paix vaudra mieux que tout cela.

## LETTRE XCIV. — Au même.

Il ne s'est passé jour que je n'aie eu envie de vous écrire, depuis que Dieu nous a donné la paix; mais j'ai tant d'affaires de deçà et tant de malades à visiter, que jusqu'ici je n'ai encore pu m'acquitter de ce devoir. Enfin, je m'y prépare pour vous dire que, malgré Mazarin, nous avons fait bonne chère trois mois durant, et mangé de la viande tout le carême sans offenser Dieu; ensuite de cela, que la paix nous est avantageuse en plusieurs façons, et particulièrement en ce que la déclaration du mois d'octobre passé subsiste tout entière, car pour l'article des prêts au denier douze, c'est une bagatelle. Les partisans sont perdus, et peuvent bien dire avec Virgile:

Funditus occidimus, nec habet fortuna regressum.

Mais, me direz-vous, le Mazarin n'est pas sorti du royaume, comme vous prétendiez. Cela est vrai; mais donnez-vous patience et un peu de temps:

Grata superveniet quæ non sperabitur hora.

Les princes qui l'ont retenu ne veulent pas le laisser aller, afin de le manger eux-mêmes quelque jour. M. le duc d'Orléans et sa femme, le prince de Condé, sa femme et sa mère, sont ici; le roi même y viendra quand il voudra. L'Anatomie latine, in-folio, de M. Riolan est achevée. C'est un livre d'une

pistole, étant relié de veau. Nous attendons ici, dans le mois prochain, Vitam et philosophiam Epicuri, en trois volumes in-folio, avec les commentaires de M. Gassendi, professeur royal, qui est un très grand homme. Je crois que vous savez bien que le bonhomme M. G. Hofmann, notre bon ami, est mort à Altorf l'an passé, le troisième de novembre, et que nous avons perdu notre ancien maître, M. Nicolas Piètre, le 27 de février. Voilà deux grands luminaires éteints pour notre profession. M. le maréchal de la Meilleraye n'est plus surintendant des finances, sa place n'est pas encore donnée. M. Servien, notre unique plénipotentiaire à Munster, est arrivé à Saint-Germain. L'archiduc Léopold assiège Ypres en Flandre. On dit que M. le comte de Harcourt s'en va pour y commander notre armée. Les Huguenots ont fait grand bruit, le jour de Pâques fleuries, à Montauban. Il y a encore du bruit à Bordeaux. Les Anglois ont créé septante-huit directeurs qui auront soin de conserver la liberté publique, et ont coupé des têtes à plusieurs grands d'Écosse; ils se vont apprêter à faire la guerre à l'Irlande et l'Écosse. Le roi d'Espagne a perdu tout-à-fait l'esprit. Je voudrois bien que M. votre père fût guéri; je le prie de se purger souvent. Je lui baise les mains, à vous, à madame votre mère, à M. Sorel, à MM. vos oncles, Camusat et Allen, et suis, etc.

De Paris, ce samedi 17 d'avril 1649.

#### LETTRE XCV. — Au même.

Je vous fais réponse tant par inclination que par obligation, pour vous remercier du soin que vous avez de me donner de vos nouvelles et de celles de M. votre père, auquel je souhaite de tout mon cœur longue et heureuse vie, comme à mon meilleur ami. Pour netre paix, je vous prie de croire qu'elle est bonne, bien faite, avantageuse et bien stable, et je vous assure que la reine est bien fort détrompée de tous les

abus qui l'avoient induite et portée à bloquer Paris: elle n'est pas prête à recommencer; il lui en coûte plus qu'à pas un; elle sait fort bien le danger dans lequel elle s'étoit mise, et n'y reviendra jamais. Le Mazarin est son malheur et son démon, et le nôtre par conséquent; je ne l'aime non plus que le diable, et le tiens pour ce qu'il est, merus nebulo, un pur faquin, un pantalon à rouge bonnet, un bateleur à longue robe; /et néanmoins je vous dirai que, vu l'état auquel sont les affaires à la cour et chez la reine, quand le parlement aurait pu chasser Mazarin, nous n'en serions pas du tout mieux, et n'aurions jamais que du mal en France, jusqu'à ce que M. le prince de Condé, qui est un dangereux compagnon, ait changé d'esprit et se soit mûri. C'est lui seul qui est cause de tout ce qui s'y est fait de mal : il avoit donné sa parole au parlement, et puis, les abandonnant, il a pris le parti contraire pour de l'argent, au lieu d'étouffer un fripon d'étranger, et de travailler pour l'honneur et pour le bonheur de la France. Ceux qui font courir le bruit que l'on recommencera la guerre contre Paris ne savent pas comment vont les affaires; outre que la reine n'en a point d'envie, ce ne seroit point son plus court. J'entends bien ici quelques uns qui le disent, sed nesciunt quid dicunt. Les uns sont partisans, les autres ont prêté aux partisans, et tous parlent pour leur intérêt. Les autres ont du blé à vendre, qui voudroient qu'on l'achetat bien cher, et qu'on en fit grande provision, et ainsi des autres. Le roi et la reine sont à Compiègne. L'archiduc Léopold bat Ypres de près. Le Mazarin et son capitaine des gardes, M. le Prince, se doivent aboucher à la Fère avec le comte de Pigneranda, plénipotentiaire d'Espagne pour la paix générale, de laquelle tous deux ont besoin. M. le duo d'Orléans est à Blois. Il y a grand bruit à Bordeaux et en Provence aussi. On croit aussi qu'il y en aura en Languedoc, où on va tenir les États. Il y a quelque constellation en rigueur contre les têtes couronnées. Les États du royaume de Suède assemblés ont déclaré à leur reine qu'ils vouloient dorénavant

vivre en république, et qu'ils lui faisoient défense de se marier. M. Saumaise écrit pour le feu roi d'Angleterre contre ceux qui lui ont coupé la tête. Le grand Gérardus Jo. Vossius, le plus savant homme de toute la Hollande, est mort depuis peu à Amsterdam. Je vous envoie du latin qui a été fait sur la paix, je vous prie d'en donner un exemplaire à M. Camusat, avec mes très humbles baisements de mains. Il mourut hier ici un conseiller de la cour, nommé M. Renaut, en la première des enquêtes. Je vous baise les mains, à M. et à madame Belin, à MM. vos oncles, à M. Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 8 de mai 1649.

## LETTRE XCVI. — Au même.

Pour réponse à la vôtre, je vous dirai que ceux de Bordeaux qui assiégeoient Libourne y ont eu du pis, et que M. d'Epernon les a dissipés, et néanmoins on dit que la reine a envoyé un nouveau commandement d'abattre les fortifications de cette place, afin de mettre la paix partout. Le roi, la reine, le Mazarin, sont à Compiègne; on dit qu'ils s'en vont à Amiens, en prendre le gouvernement pour le Mazarin sur le maréchal de Chaunes, qui ne le veut pas rendre autrement, et qui veut tâcher d'attraper aussi les autres places de cette province. M. le Prince est à Chantilly. Toutes les troupes ont passé la rivière de Saône et entrent dans le pays ennemi. Les Suisses grondent bien fort qu'ils ne reçoivent aucun argent. Il y a du bruit en Hollande pour un envoyé d'Angleterre nommé Ladislas, qui a été massacré à table par des Anglois, d'autant qu'il avoit été un des juges de leur feu roi. Le jeune et nouveau roi d'Angleterre, par ci-devant prince de Galles, et le prince d'Orange son beau-frère, sont soupçonnés d'avoir fait faire ce massacre qui déplaît aux Hollandois. L'Angleterre est tout-à-fait réduite en république. Gérardus Jo. Vossius, le plus savant homme de Hollande, si demas Salmasium, est mort à Amsterdam depuis six semaines; j'ai céans quinze volumes de sa façon (1). Il y est mort aussi un fort savant ministre, nommé Spanheim; c'est celui qui a autrefois écrit le Soldat suédois et Dubia Evangelica, en quatre vol. in-quarto. On dit ici que le roi d'Espagne est mort le 17 de mai, à Madrid; mais je ne sais plus qu'en croire, vu qu'on l'a dit plusieurs fois. Je vous prie de faire mes recommandations très humbles à M. votre père, lequel j'exhorte de penser à sa santé, et de se purger souvent avec'séné et sirop de roses pâles, du vieux in decocto portulace; et même de se faire saigner quelquesois, tantôt d'un bras, tantôt de l'autre, ut liberetur à tam importuno hospite, comme aussi de ne boire que du vin vieux, et de le fort tremper. J'ai lu tout le livre des Jésuites sur l'échafaud; je pense que tout cela est vrai, car il n'y a mal imaginable que ces fourbes ne commettent. Ces carabins, sortis de la brayette du P. Ignace, sont aussi méchants que le diable, et néanmoins ces fins pharisiens paroissent réformés comme pets d'apôtres. Depuis la mort de feu M. N. Piètre, notre ancien, qui étoit un homme incomparable, nous avons perdu le vieux père Vignon, de nonante-deux ans, et un jeune, nommé Crespin, de vingt-huit ans. Il n'y a ici aucun livre nouveau que Anthropographia Riolani, in-folio, qui est un très excellent livre. Je vous baise les mains, à M. votre père, à madame Belin, à MM. vos deux oncles, à MM. Camusat, Allen et Sorel. Il y a grand désordre à Bordeaux, contre M. d'Épernon, qui a fait tuer par trahison M. de Chambaret, chef du peuple, qui s'est soulevé contre la tyrannie de ce gouverneur. Un avocat du conseil, nommé M. Bautru, est dans un cachot au Châtelet, accusé d'avoir fait un libelle depuis six semaines, dans lequel le prince de Condé et le premier président sont offensés; plusieurs se mèlent d'intercéder pour lui, et même M. le duc de Beaufort. Je souhaite



<sup>(1)</sup> La collection de ces ouvrages a été publiée sous le titre de G. J. Vossi Opera omnia, Amsterdam, 1693 -- 1701, 6 vol. in-fol.

qu'on lui pardonne, quando quidem tam multis in hunc diem licuit insanire. Je vous baise les mains, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce 5 de juin 1649.

Hier au soir M. le Prince arriva ici de Chantilly, presque inconnu, et sans aucune acclamation. Gaston est encore à la cour à Compiègne; on dit qu'ils s'en vont à Amiens. On parle ici du mariage de la nièce du bateleur avec M. le duc de Mercœur, lequel est accordé de parole; les effets s'en pourront ensuivre, adeo sunt infatuati principes nostri. Et néanmoins il y a sur ce mariage plus à penser qu'à dire. Lisez le proverbe dans Erasme: Aut regem, aut fatuum nasci oportet.

Hæroum filii noxæ.

# LETTRE XCVII. - A. M. B. fils, D. M.

Je suis bien aise que M. votre père se trouve mieux : il est infaillible qu'il se portera mieux dorénavant, propter mitiora tempora, s'il veut un peu s'aider : il faut qu'il continue de se purger, afin de se décharger tout-à-fait. Quand il voudra voir le livre du père Jarrige, je l'ai céans, et m'offre de lui envoyer. Ce père révolté n'a pas tout dit; il viendra par ciaprès un autre volume du même homme, qui pourra dire le reste. M. votre père se devroit faire saigner du bras même du côté de son mal; nous le faisons faire ioi fort souvent, et nous en trouvons bien : je l'ai fait faire trois fois depuis un mois, cum felici successu. Qu'il ne se hâte point de m'écrire, il me suffira toujours d'apprendre qu'il soit en bonne santé, de par vous, ou par autrui. On dit ici que le roi et toute la cour sont sortis de Compiègne pour aller à Amiens, mais nous n'avons pas encore lettre qu'ils y soient arrivés. Ceux de Bordeaux sont en paix et ont mis les armes bas. M. d'É-

pernon y est entré avec 200 chevaux, et y a profité; au moins l'avantage a semblé être de son côté, par la division qui a été entre le peuple et le parlement. Nous avons ici été plus sages et plus heureux : la reine y a envoyé M. de Cominges, lieutenant des gardes, y faire exécuter les articles du traité de paix, à la place de M. d'Argenson, qui avoit tout gâté. Elle a aussi envoyé en Provence M. d'Étampes de Valencey, conseiller d'État, pour pacifier la province, laquelle est toute en armes contre le gouverneur, qui est le comte d'Alez. Aix. Arles et Marseille se sont de nouveau réunies ensemble pour s'opposer aux efforts et aux entreprises de ce tyranneau. Le mariage de M. de Mercœur avec l'aînée mazarine n'est ni fait ni conclu; il pourra pourtant bien 'se faire, si principes nostri in tanta qua hactenus vixerunt socordia, firmiter perseverent. Il y a ici force procès de banqueroutiers frauduleux, de maltôtiers, partisans et gens d'affaires, quos genuit quoties voluit fortuna jocari; desquels on peut dire ce que Tacite a dit des astrologues : genus hominum quod in civitate nostra semper vetabitur et sem per retinebitur. On continue toujours ici de faire des libelles mazarinesques : aussi le temps y est-il fort propre, difficile est satyram non scribere, etc. Il y a du bruit en Italie entre le pape et quelques princes, qui l'ont menacé d'y faire venir le Turc; et cela pourra bien être, qu'il y viendra sans qu'on le mande: les princes de la chrétienté sont assez méchants pour mériter ce fléau : j'ai peur qu'à la fin Dieu ne se lasse d'être chrétien, les voyant si cruellement méchants. Je vous baise les mains, à M. et à madame Belin, et à tous nos amis, et suis, etc.

De Paris, ce samedi 19 juin 1649.

M. le Prince est allé en Bourgogne. Je vous ai écrit celle-ci en hâte, afin que ne fussiez en peiue de moi. Je m'en vais partir, bien malgré moi, pour aller vers Fontainebleau, y voir le fils d'un trésorier de l'extraordinaire des guerres, qui y est fort malade; le père et la mère m'y mènent dans leur carrosse; c'est sur le chemin de Provins. Adieu, monsieur, etc.

## LETTRE XCVIII. — A. M. B. fils, D. M.

Je suis fort aise que M. votre père se porte mieux, et souhaite fort que le beau temps achève l'intégrité de sa santé. A ce que je vois, vous avez donc aussi à Troyes des charlatans de longue robe, et de ordine Melchisedech. Ce ne sera qu'un feu de paille : il y en a ici de toutes façons; mais ils ne font point de miracle, ils meurent presque aussitôt qu'ils sont nés : ou la pauvreté et la gueuserie les étouffent, ou les remords de leur conscience pour les homicides qu'ils commettent. Le roi, la reine, Gaston, le Mazarin et toute la cour sont à Compiègne. M. le Prince est encore en Bourgogne. On dit que le Mazarin est allé à St-Quentin traiter avec Pigneranda, pour accorder d'un lieu à faire la paix; M. de Lionne, secrétaire de la reine, est aussi allé à Bruxelles. Je ne sais si le Mazarin osera bien entreprendre de quitter la reine, vu que cette place lui est si précieuse. Pour la paix, je ne pense pas qu'il la fasse jamais; il ne mérite pas que Dieu lui fasse cette grace, joint qu'il n'en a pas l'esprit; de même, je pense que ce n'est pas son plus court; je la souhaite néanmoins de tout mon cœur: si elle n'est bonne pour lui, elle le fera aussi bien qu'elle est nécessaire, à toute la France. Samedi dernier de grand matin, un imprimeur nommé Morlet fut ici surpris imprimant un libelle diffamatoire contre la reine, sous ce titre: La Custode du lit de la reine. En voici le premier vers (1).

Peuples, n'en doutez plus, il est vrai qu'il la baise, etc.

Il fut mis au Châtelet, et dès le même jour il fut condamné d'être pendu et étranglé. Il en appela à la cour : lundi on

(1) Gui Patin dit avec raison un libelle diffamatoire; mais luimême est-il bien réservé sur ce point délicat? Sa langue et sa plume

travailla à son procès; hier mardi il fut achevé, et sa sentence confirmée. Quand il fut sorti de la cour du palais, le peuple commença à crier, puis à jeter des pierres, à frapper à coups de bâton et d'épée sur les archers, qui étoient en petit nombre. Ils commencèrent à se défendre, puis à se sauver : le bourreau en sit de même : ainsi fut sauvé ce malheureux, et un autre qui étoit au cul de la charrette, qui devoit avoir le fouet et assister à l'exécution de Morlet. Il v eut un archer de tué, plusieurs fort blessés: de cæteris Deus providebit. Le désordre est toujours fort grand en Provence; les députés des États du Languedoc fort mal contents. On dit que la reine a dit de sa propre bouche qu'elle aimoit mieux périr que de rentrer dans Paris; c'est qu'elle n'oseroit y venir sans le Mazarin, qu'elle n'ose abandonner. Si elle n'y vient, il y a bien du monde résolu de s'en passer. Je vous baise les mains, et à tous nos amis, et suis, etc.

De Paris, ce mercredi 21 de juillet 1649.

١

Nous aurons dans trois mois le beau Sennertus de Lyon, en trois volumes in-fol., dans lequel il y aura quelques traités ajoutés par dessus l'édition de Paris; elle y sera fort belle. La Philosophie d'Épicure, avec les commentaires de M. Gassendi, en trois volumes in-folio, est achevée à Lyon; il y en a une balle en chemin qui doit arriver demain ici, et un exemplaire pour moi, que j'attends et avec et sans patience. Le général des jésuites est mort dès le mois passé.

## LETTRE XCIX. — Au même.

Je voudrois bien que M. votre père fût en si parfaite santé que je la lui souhaite, et en attendant que cela, lui pourra sont elles toujours prudentes? Non, sans doute, et les chefs de la Fronde, ces perpétuels insulteurs de la reine, firent tout leur possible pour tirer bon parti de ces médisances, de ces invectives répétées sur tous les tons et dans toutes les bouches. (R. P.)

arriver aussi avantageusement que je le désire à mon bon ami, je vous dirai que le roi est ici arrivé le 18 de ce mois, en compagnie assez médiocre, ayant dans son carrosse la reine-mère, le duc d'Anjou son frère, Monsieur, Gaston et sa femme, qui est la duchesse d'Orléans, le prince de Condé, et quelque autre, avec le Mazarin, contre lequel le peuple n'a rien dit, tant il est réjoui de voir le roi, qui en étoit même en son individu royal très fort réjoui pareillement, tout étonné de tant d'acclamations d'un peuple que l'on avoit tàché de lui rendre si odieux. On n'a jamais vu à Paris tant de réjbuissances, qui est ce de quoi la reine, qui nous vouloit affamer il y a six mois, a été fort étonnée, voyant une si grande bonté du peuple de Paris, si bien que les voilà revenus, pour tacher de se remettre sur leurs affaires, qui sont fort délabrées, et qu'ils ne peuvent réparer hors de Paris, combien que la reine et le Mazarin aient bien eu de la peine à se résoudre d'y revenir, tant ce bourreau d'Italien avoit peur de sa peau. Maintenant, il ne songe plus à nous assiéger, mais plutôt à donner ordre qu'il ne soit assiégé dans sa maison comme il seroit blentôt s'il grondoit tant soit peu. Nous sommes désormais assurés qu'il n'ira plus au Palais faire vérifier de nouveaux impôts ni de nouvelles créations d'offices. Il y eut hier un an qu'il fit emprisonner deux très hommes de bien, savoir, MM. du Blancmenil et de Broussel, après un Te Deum que le peuple de Paris lui fit déchanter dès le lendemain bien généreusement; il l'échappa belle dès ce temps-là, et n'en aura jamais bon marché, nisi sapiat in posterum. Les troubles d'Aix et de Bordeaux ne sont pas encore cessés: il est de la justice de la reine et de son conseil de les apaiser au plus tôt, afin de soulager les pauvres peuples qui n'ont rien entrepris que de défendre leur liberté contre la tyrannie de leurs gouverneurs. Les partisans voudroient bien se servir du vetour du roi pour rétablir leurs affaires et leurs maltôtes, mais ils en sont bien éloignés; la guerre mazarine les a tout-à-falt achevé de ruiner.

On ne parle pas ici de la paix générale, et je ne sais ce qu'en pourra faire Mazarin. En suite de tant de libelles qui ont été faits durant la guerre contre le Mazarin, il est ici venu de l'Italie un manuscrit qui contient sa vie, qui est toute autre chose que ce que l'on en a dit jusqu'ici : cela pourra s'imprimer quelque jour. J'ai reçu de Lyon depuis peu, Universam Philosophiam Epicuris, cum animadversionibus Petri Gassendi, en trois volumes in-folio, par présent qu'un médecin de Lyon m'a envoyé: c'est une des belles choses que j'aie jamais vues. Le mois de novembre prochain, le Semertus entier s'y achèvera, en trois beaux volumes in-folio, beau papier et blen corrects, où seront ajoutés deux traités nouveaux du même auteur, ante hac inediti: ce sera le plus beau et le plus parfait cours de médecine qui ait encore été vu. J'attends avec inpatience dans la St-Remi un manuscrit pathologique de feu M. G. Hofmann, que j'ai acheté bien cher, que je ferai imprimer lorsque nos libraires seront un peu rétablis. L'exécution de la paix d'Allemagne n'est pas encore achevée, mais ils en ont bonne opinion. Mais à propos de vous-même, que faitesvous, à quoi passez-vous le temps, combien d'heures étudiez-vous tous les jours? Quel livre lisez-vous? An Fernelium, Riolanum, Duretum, Hollerium? an Galenum et Hippocratem? Ne lisez point de pratiques que vous ne sachiez fort bien la pathologie, nisi habeas anatomen in munerato. Et pour effet, lises hardiment celle de Riolan, que tota dirigitur ad prazim. Je vous baise les mains, et à tous nos bons amis, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, le 27 d'août 1649.

#### LETTRE C. -- Au même.

Je me mets en état de faire tout ce que désirez de moi, afin que reconnoissiez que je ne me veux pas épargner en aucune chose qui regarde votre s. rvice. Voilà que j'écris, selon

que le désirez, à M. Charpentier, notre collègue, combien que je n'aie point de grandes habitudes avec lui et commerce du tout: j'écris néanmoins hardiment, tant pour l'amour de vous et de M. votre père, mon bon et ancien ami, que d'autant que votre demande est juste, civile et honnête. Je ne vous saurois dire quel cas M. Charpentier fera de ma lettre, comme il est un stoïque un peu bourru, et un de ceux de notre compagnie que je hante le moins; mais parce qu'il est homme d'honneur et généreux, je ne laisse point d'en espérer quelque chose. Quoi qu'il en soit, et tout au pis aller ut ut sit, je fais ce qu'avez désiré: Facio, domine, disoit Pline à Trajan, quod voluisti. Je souhaite qu'il réussisse.

Il y a ici querelle entre le prince de Condé et le Mazarin; M. le duc d'Orléans est entre les deux, comme Crassus étoit à Rome entre César et Pompée: sola futuri Crassus erat belli medius mora. Ce dit Lucain : celui qui aura le duc d'Orléans de son côté sera le plus fort. M. le Prince demande qu'il soit chassé, et qu'en sa place la France soit gouvernée par un conseil de plusieurs grands personnages qui seront choisis pour cet effet. On parle là-dessus de MM. les premiers présidents, de Nesmont, d'Avaux, Talon, du maréchal de l'Hôpital, de Chavigny et autres. Le prince de Condé demande aussi qu'on fasse le procès à ceux qui n'ont point fait la paix avec l'Espagnol quand ils ont pu la faire avantageuse pour la France, et que l'on fasse rendre compte à ceux qui ont manié les finances depuis six ans. M. de Longueville est ici arrivé depuis deux jours, qui vient pour aider à son beau-frère et qui est ennemi du Mazarin.

Le père Caussin, popularis vester, fait ici imprimer un livre intitulé: De regno et domo Dei; il sera en deux volumes in-folio. Je vous baise les mains et à M. votre père, à madame Belin, à MM. Belin et Sorel, vos deux oncles, à MM. Camusat et Allen, et je serai toute ma vie, etc.

De Paris, le 26 de septembre 1649.

Je n'ai point voulu cacheter la lettre de M. Charpentier, afin que puissiez voir ce que je lui écris à votre sujet; ce sera à vous de la fermer comme il vous plaira.

#### LETTRE CI.

Je prends la hardiesse de vous écrire la présente en faveur d'un honnête homme, nommé M. Belin, le père, doyen des médecins de Troyes, pour lequel je vous supplie très humblement, et vous demande une grâce, savoir, qu'il vous plaise vous employer pour lui envers madame la marquise de Laval, près de laquelle vous êtes maintenant, afin que dorénavant et en votre absence, elle veuille et lui plaise se servir de lui, comme elle a fait par ci-devant, pour les malades de sa maison, dont elle a été contente. Un notaire malveillant. de la race des imposteurs et gabeleurs, lui a ôté depuis peu cette pratique, pour la faire donner à un homme qu'il portoit, et duquel on s'est mal trouvé. S'il y peut rentrer par votre recommandation, il vous en sera très obligé, et moi pareillement. Il est homme d'honnenr et savant, et votre compagnon d'école il y a trente ans; qui vous a même déjà quelque obligation, et vous êtes autrefois employé ici pour lui en quelque procès qu'il avoit. Je crois que vous ne serez point marri de l'avoir obligé; il est homme de mérite, vir bonarum artium et bonarum partium, et bon praticien; il saigne hardiment, supra morum suorum popularium, et est bien éloigné de la forfanterie arabesque et chimique. Ausim quoque alio et ferè alieno nos eum tibi commendare. C'est que feu M. son père, qui est mort l'ancien médecin de Troyes, étoit licencié de notre faculté: ainsi vous êtes presque obligé de tâcher de le servir, ut facies certè si benè te novi : nec profecto passurus es ut alter talem locum ei eripiat. Je vous en conjure, monsieur, de toute mon âme, et vous promets que je m'en tiendrai obligé à votre bonté toute ma vie. La querelle du prince de Condé

ı.

avec le Mazarin continue, sans que l'on sache de quel côté se rangera M. le duc d'Orléans, qui fera pencher la balance et l'emportera. Je vous recommande derechef l'affaire de M. Belin, et je serai de toute mon âme, etc.

De Paris, ce 26 de septembre 1649.

## LETTRE CII. — M. B. père, D. M.

Le présent porteur s'en retournant en votre bonne ville de Troyes, d'où il est natif, et m'ayant fait l'honneur de me venir dire adieu, m'a donné occasion de vous écrire la présente, qui n'est à autre fin que de m'entretenir toujours en vos bonnes grâces, de vous assurer de la santé de toute ma famille. Le 9 du mois prochain, mon fils atné répondra de son troisième acte, pour être licencié à la Saint-Jean prochaine, et pour passer docteur par après quand il plaira à Dieu. Je reçus hier de Lyon, en quatre tomes in-folio, Jo. Henrici Alstedii, Encyclopædiam universam, qui est un livre merveilleusement étoffé et enrichi de beaucoup de belles choses. On imprime quelque part en France, mais en cachette, les Mémoires et Instructions politiques du feu P. Joseph, capucin, qui étoit un des secrétaires du cardinal de Richelieu; ce sera un in-folio. Nous aurons ici bientôt de Rouen, en deux vol. in folio, les Mémoires de feu M. de Sully, qu'il avoit fait imprimer de son vivant en sa maison, et qui n'ont jamais été vus que très peu. On achève le Sennertus à Lyon, en trois volumes in-folio, qui sera augmenté de trois traités pouyeaux; l'impression en sera belle et bonne. M. J. Waleus, professar anatomicus Lugduni Batavorum, y est mort depuis quelques mois, comme aussi a fait M. Veslingius à Padoue, où il étoit professeur anatomique : il y est mort, le dernier jour d'apût, ex febre continua, maligna, pour laquelle il n'a été saigné que deux fois en neuf jours, et ainsi est mort rôti. M. Riolan avoit donné une touche à ces deux hommes pour les obliger d'écrire contre son dernier livre qui est in-folio; mais la mort, qui les a pris, les en a sauvés de la peine. Il est ici mort un fameux avocat huguenot, nommé M. Héraud ( Desid. Heraldus : ille est qui scripsit olim in Tertullianum et Arnobium ); il avoit querelle contre M. Saumaise, et faisoit imprimer contre lui un volume in-folio, que l'on ne laissera pas d'achever, d'autant qu'il étoit près de sa fin. M. Saumaise fait imprimer à Leyde une Apologie pour le feu roi d'Angleterre, et contre les Anglois qui lui ont tranché la tête. Libertus Fromendus, théologien de Louvain, y a fait imprimer depuis peu. Philosophiam Christianam, de Anima, qui est un très bon livre. Le roi, la reine, le Mazarin et toute la cour sont ici : le Mazarin demeure toujours caché et comme enfoui dans le Palais-Cardinal. La reine chassa, mardi au soir, madame de Beauvais, laquelle étoit sa première femme de chambre, et qui avoit été par ci-devant dans le grand secret de la cour, et de grand crédit : tous les courtisans en ont été fort étonnés. M. d'Emery, le surintendant rétabli, est malade d'une fièvre quarte, de laquelle M. Vautier se fait fort de le guérir. Ceux de Bordeaux sont bien les maîtres, et par delà : on dit ici que le Mazarin s'en va envoyer six mille hommes de renfort contre eux à M. d'Épernon. Les Périgourdins se remuent pour leurs voisins. Je vous baise les mains, et à tous nos amis, et suis, etc.

De Paris, ce samedi 27 de novembre 1649.

M. Riolan est aujourd'hui l'ancien de notre école, par la mort de M. Toutain. M. le maréchal de la Meilleraye n'est pas nort, comme l'on avoit dit. On imprime ici un livre in-folio latin, de votre compatriote le P. Caussin, intitulé de Regno et domo Dei. Le Mazarin a donné pour confesseur au roi un jésuite, nommé le père Paulin, de Blois. Famianus Strada, autor libri, de bello belgico, en deux tomes, est mort à Rome le 6 de septembre.

### LETTRE CIII. — Au même.

Pour réponse à la vôtre du 15 du mois passé, je vous dirai que je suis bien marri de votre longue indisposition : mais permettez-moi de vous dire que la saignée vous seroit meilleure en ce temps présent, et plus nécessaire qu'au printemps prochain, qui ne sera que dans trois mois. Pour le gaïac, je vous prie de n'en point user du tout: il ne fera que du mal; il vous échauffera les entrailles, il fondra avec le sang, augebit morbi causam et morbum, nec imminuet symptomata; il vaut mieux décharger votre tête par dedans, en vous purgeant souvent avec du séné et du sirop de roses pales : v ajoutant même un peu de casse, si vous voulez, en substance: ou plutôt durant l'hiver, une dragme du diapruni solutif, pour tirer par bas une partie de ces sérosités qui restent dans le sang. Portez courts cheveux, et vous faites bien peigner et frotter la tête tous les matins, avec de bonnes frictions bien fortes et bien chaudes sur le cou et sur les épaules. J'ai recu le livre d'Alstedius que M. Huguetan m'a envoyé, je l'avois déjà vu, et connoissois bien cet auteur, qui est un étrange fatras, dans lequel il y a de bonnes choses. M. Riolan, sur la fin de son ouvrage, a fait Animadversiones in recentiores anatomicos, in quibus nominatim perstrinxit Walceum et Veslingium. Il avoit grande espérance que J. Walæus, qui n'avoit pas encore quarante ans, lui répondroit; mais il est mort à Leyde de l'antimoine même duquel il en avoit tué plusieurs autres. Veslingium verò, profess. Patavinum responsum adornantem Riolano, mors intercepit. Il est mort en douze jours d'une fièvre continue, âgé de quarante-huit ans, pour n'avoir été saigné que deux fois fort petites le dernier jour d'août : voilà de nos saignées d'Italie. En ce temps-là, mon tils ainé étoit ici fort malade, mais je l'ai retiré du mauvais pas d'une fièvre continue où il s'étoit malheureusement jeté, quiu adolescentuli semper stulte agunt, par le moyen de vingt bonnes saignées des bras et des pieds, avec pour le moins une douzaine de bonnes méde

cines de casse, séné et sirop de roses pales, sans m'être servi de bézoard, julep et cordiaux, ni des confections d'alkermès ou de hyacinthe; et néanmoins Dieu me l'a conservé: de telle sorte qu'il n'a point perdu un des actes de son cours (1). Libertus Fromendus est un professeur en théologie de Louvain, fort savant personnage, et grand janséniste; il a par ci-devant écrit: des Méteores; un livret de la Comète de l'an 1618; des commentaires sur les questions naturelles de Sénèque, le tout en latin; mais ce dernier livre, de Anima, me semble meilleur de tous. Nous n'aurons plus rien de Fam. Strada. L'Histoire du cardinal de Richelieu, avec des Réflexions politiques, s'imprime ici, in-folio, en cachette. La paix de Bordeaux est faite. Je vous baise les mains, et suis, etc.

### Ce 16 de janvier 1650.

Il ne s'est encore rien fait qui vaille au parlement; on croit que ni le prince de Condé ni le premier président n'y réussiront point. Le livre de M. Saumaise, pour le feu roi d'Angleterre, intitulé: Defensio regia pro Carolo I ad Carolum II, est achevé: il y a deux impressions, l'une in-folio de grosses lettres, et une in-12 en petites, à Leyde, chez M. Elzevir; il y en a en chemin pour Paris. Il en vient aussi un pour moi tout relié à la mode de Hollande, qu'un ami me fait venir. On y va imprimer des épîtres de Grotius, Vossius et autres savants. Je vous baise les mains, à madame Belin, M. votre fils, M. le chanoine, MM. Allen et Camusat. On vend ici fort librement et publiquement les Mémoires de M. de Sully, de Rouen, en deux petits vol. in-fol.



<sup>(1)</sup> A l'exagération près d'un traitement aussi violent, la thérapeutique moderne diffère peu de celle de Gui Patin; elle ne ressemble guère, il est vrai, à cette médicasserie compliquée des praticiens vulgaires qui rabaisse la science au niveau d'un empirisme routinier. (R. P.)

#### LETTRE CIV. — Au mème.

Je souhaite fort d'apprendre que soyez en parfaite santé. et vous dirai sincèrement après Pline le jeune, à son ami. Terret me pertinax illa tua valetudo. Purgez-vous souvent jusqu'à parfaite guérison. Je ne manquerai point de vous envoyer les trois thèses de mon fils, à la première occasion. Il n'y a rien de fort pressé dans l'Encyclopedia de J. H. Alstedius, combien qu'à tout prendre ce soit un bon livre, et que l'auteur mérite louange d'avoir fait un si grand et beau recueil. Néanmoins quand vous en voudrez rire, prenez en main le t. III de l'édition de Lyon, p. 550, et voyes ce qu'il promet, et les louanges qu'il donne à l'aloès, au tabac, à la térébenthine, au gaïac, au sassafras, à la squine (sic loquor cum vulgo, il faudroit dire la sine, est enim sinarum vel sinensium radix. Sinas primus dixit Ptolemeus, chinenses nemo unquam, præter Barbaros), au rosolis, à l'opium, au bézoard, à l'huile d'olive, au vinaigre scillitique, à la thériaque et à l'huile de briques; et aussitôt vous admirerez l'impertinence de ceux qui se mêlent d'un métier qu'ils n'enteudent point. Le séné et le sirop de roses pâles guérissent plus de malades en un jour que tous ces remèdes n'en peuvent guérir en cent ans : joint que le bézoard, la thériaque, et la plupart des autres drogues sont indignes d'être nommées remèdes. Je me souviens bien de M. de Blampignon; je vous prie de me permettre que je lu; fasse mes très humbles recommandations. Jean Veslingius (1) n'ayant fait aucun chapitre des anatomistes en particulier, n'a point du faire mention de M. Riolan plutôt que d'un autre; mais il l'honoroit fort, ce que j'ai vu par les lettres mêmes que M. Riolan m'a montrées de lui. Il n'en écrira plus: il est mort à Padoue, le dernier jour d'août 1649, étouffé dans son sang, avec une fièvre continue maligne, pour laquelle il ne fut saigné que trois fois. Animadversiones Riolani in recentiores anatomicos, ne font pas un livre à part: ce n'est qu'un traité qu'il a ajouté à son œuvre in-fol., qui

<sup>(1)</sup> Syntagma anatomica, Patavii, 1647, in-4, fig.

est un fort bon livre, et que M. votre fils devroit lire tous les jours d'un bout à l'autre. Je ne me souviens pas de votre M. le Prévot, qui fait bibliothèque, et ne sais qui il est. Le beau Sennertus est achevé à Lyon; j'espère que M. Ravaud m'en enverra bientôt un; nos libraires ne font rien de decà, mirè frigent pro Bellona seviente. Le mardi gras, premier jour de ce mois, à neuf heures du soir, la reine envoya querir les sceaux à M. le chancelier, et les rendit le lendemain à M. de Châteauneuf, à qui on les avoit ôtés dix-sept ans auparavant. Le foi et la reine partirent hier pour la Bourgogne; le Mazarin est parti aujourd'hul. Je l'ai vu passer sur le pont Notre-Dame à dix heures du matin, accompagné de cent chevaux; je pense que ce voyage contient quelque mystère que le temps nous découvrira. Les trois princes sont toujours en prison, sans ce qu'ils y seront, si ce n'est que la reine les en tire, pour s'en servir contre un autre parti que l'autorité de la France pourroit produire. La reine d'Angleterre est allée à Beauvais s'aboucher avec le roi son fils, qui de la s'en va à Breda, pour y traiter avec les députés d'Écosse qui s'y doivent trouver, et lui proposer un nouveau secours qu'ils veulent lui donner, à cela portés et aidés par le prince de Suede et le roi de Danemark. M. Saumaise avoit promis à la reine de Suède d'aller assister à son couronnement, dui se doit faire au présent mois; mais il en a été arrêté par la goutte. à laquelle il est fort sujet. Quantité de beaux esprits la sont allés voir; entre autres MM. Descartes, le jeune Heinsius et Isaac Vossius, qui lui enseignent la langue grecque. La paix d'Allemagne s'exécute; cela grossira les troupes de l'archiduc Léopold et celles de M. de Turenne, dont le parti est tout formé. Le Mazarin a emmené ses trois nièces; on croit qu'il les enverra à Lyon, et que de là il les fera repasser en Italie. Ceux de Bordeaux s'étant plaints que l'on n'exécutoit point la paix qu'on leur avoit accordée, on leur a envoyé M. de Villemotée, pour la faire exécuter. Le parlement de Toulouse a fait le procès à un maître des requêtes, intendant de Limousin, nommé M. Foulé, lequel a causé plusieurs désordres en la province. Madame de Longueville est en Hollande. On vend ici en cachette un livre in-fol., intitulé Histoire du ministère du cardinal de Richelieu : c'est un méchant livre contenant une apologie de la tyrannie de ce cardinal. Il y a un chapitre contre MM. de Marillac; il y en a aussi un contre M. de Chateauneuf; cela pourra le faire condamner et brûler par la main du bourreau. Le bruit avoit couru que l'auteur de ce livre étoit le Père Joseph, le clerc capucin; et étant trouvé trop mal fait, il fut attribué à un M. de Guron, qui fut employé par le cardinal de Richelieu en Italie. Mais enfin on a découvert que le vrai auteur est un supérieur des feuillants, nommé le P. Vialart, parent de M. le chancelier Seguier, lequel barbouilloit ainsi le papier pour flatter le cardinal et attraper un évêché, ce qu'il fit enfin, car il eut l'évêché d'Avranches, et mourut au bout de deux ans, ante annum cetatis 50. Voilà un moine que la mort a attrapé. Ce volume va depuis l'an 1624 jusqu'à 35. On a dit qu'il y en a encore une autre partie manuscrite, mais le changement de chancelier pourra en empêcher l'édition. Je vous baise les mains de toute mon âme, à madame votre femme, M. votre fils, MM. Sorel, Camusat, Allen, et vos autres amis, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce dimanche 6 de mars 1650.

## LETTRE CV. — M. B. fils, D. M.

Pour réponse à la vôtre, je vous dirai que je ne sais qui de nos médecins sont à la cour; car M. Baralis étoit ici, près de M. de Chateauneuf, le garde des sceaux, il n'y a que huit jours. M. Conrade est en Pologne, près de la reine; M. de Gorris a vendu à un homme qui m'est inconnu. Je ne sais si MM. Bodineau et Yvelin y pourroient être, vous pourrez vous en enquérir, et, en cas qu'ils y soient, leur parler de moi. Au

pis aller vous pourrez aller saluer M. Vautier, premier médecin du roi, mais ne lui parlez point de moi: nos chiens ne courent pas ensemble; je ne suis ni ne veux être ni docteur antimonial: je sais trop bien que l'antimoine est un poison), ni esclave de sa fortune. Habeat sibi res suas, per me licet : je ne lui envie rien de tout ce qu'il a, pas même sa belle fortune, ne que vellem esse Valterius. J'apprends ici que Sa Majesté ne sera à Troyes que vingt-quatre heures pour venir à Fontainebleau, et de la à Paris, nisi Mazarinus cuti suce timeat. M. Vautier est officieux et courtois, et si vous avez affaire de lui, je crois que vous l'obtiendrez. Le grand Sennertus de Lyon est achevé, lequel m'a été dédié. M. Saumaise n'a rien fait sur le Tertullien que l'in-octavo de Pallio. N'eût été sa goutte, il seroit parti pour la Suède: M. Descartes y est mort à Stockholm d'une fièvre chaude le 11 février (1), où il étoit allé saluer la reine, qui est une savante et une dixième muse. Le livre de M. Saumaise pour le feu roi d'Angleterre a été imprimé six fois en latin, en Hollande, tant en petit qu'en grand volume, et en hollandois aussi : on l'imprime ici inquarto en françois, de la version même de l'auteur. On fait à Lyon une pratique de Médecine d'un professeur de Montpellier, nommé Franciscus Feyneus (2); elle sera achevée dans un mois. Je vous baise les mains, et à M. votre père, à qui je souhaite toute sorte de prospérité et bonne santé, et suis, etc.

De Paris, ce 23 d'avril 1650.

Je vous envoie le titre d'un livre que je pourrai faire imprimer ici dans quelques années; je vous prie de le lire, et de m'en donner votre avis à votre loisir, et celui de M. votre père, et de M. Sorel aussi, à qui je baise les mains de tout mon cœur.

(2) F. Feynii, Med.c.na practica, e Biblioth. R. Moreau. Lugduni, 1680, in-4. (R. P.)

<sup>(1)</sup> René Descartes, né à La Haye, arrondissement de Loches (Indreet-Loire), en 1896; son corps, transporté en France, à été enterré dans l'église Sainte-Geneviève, à Par s. (R. P.)

#### LETTRE CVI. — Au même.

Je vous fais réponse parmi une infinité d'occupations. qui m'empechent de decà, tant pour satisfaire à votre curiosité qu'afin de vous assurer que je suis, Dieu merci et vous, en bonne santé avec toute ma famille. Je vous remercie du soin que vous en avez. Il n'y a rien de nouveau en notre Faculté. sinon que depuis vingt-deux mois, il est mort une douzaine entière de nos compagnons, dont les deux derniers ne sont morts que ce mois d'août, tous deux jeunes. M. Merlet a été jusqu'à la porte, mais il h'a point passé le guichet : il y en a encore deux très malades. On parle fort ici des troupes à cheval du maréchal de Turenne, dont on dit que l'avant-garde est venue jusqu'à la Ferté-Milon, et à Daumartin; c'est ce qui a fait résoudre à MM. de l'Hôtel-de-Ville à faire faire la garde aux portes, comme l'on faisoit durant la guerre de Paris, l'an 1649. Le lundi 29 d'août, de peur qu'il n'arrivât quelque malheur, les trois princes ont été tirés du bois de Vincennes, et ont été conduits par trois cents cavaliers, les uns disent à Loches, d'autres au Havre. La peste est rude et grande à Rouen; elle y a tué quatre mille personnes en moins de quinze jours. La délibération avoit été prise de faire garder les portes, mais elle a été révoquée. Nous n'avons ici rien de certain de Bordeaux, sinon que l'on dit qu'ils se désendent fort bien, et qu'il y a toute assurance que le Mazarin né les prendra point cette année! au moins t'est ce que je soulidite très ardeinment, et beaucoup d'autres de deçà avec moi. Le parlement a fait de deçà duelques assemblées pour Bordeaux, titals cela ne va point généreusement continte il devroit aller: j'ai peur qu'enfin le parlement ne devienne ridicule, pour le grand nombre de partisans de la tyrannie qui sont là-dedans. Si virtutis vena illa paternæ viveret in nobis, cela iroit tout autrement. Le duc d'Orléans favorise si fort le Mazarin et son parti, qu'il élude presque tout ce qu'on entreprend ici pour Bordeaux, à son grand déshonneur et à notre malheur; mais je ne sais combien tout cela durera, tout le monde en gronde de deçà. Les trois princes, du jour qu'ils furent tirés de Vincennes, furent menés à Marcoussis, où il y a un fort château, et y sont encore; et tout à l'entour il y a plusieurs troupes qui mangent rudement tout le pays circonvoisin, tandis que le roi a besoin de troupes devant Bordeaux. Voilà une étrange et enragée politique. Pour l'histoire que me demandez par votre seconde, autorem Petro Bizarro, Sentinate, je vous donne avis que je ne l'ai jamais eu, ni guère de livres de cette nature; néanmoins à cause de vous, je m'en enquerrai, et si je la puis trouver de quelqu'un de mes amis, je vous promets de vous en gratifier. Je vous baise les mains de toute mon affection, et suis, etc.

·De Paris, ce 6 septembre 1650.

#### LETTRE CVII. — Au même.

Il y a blen longtemps que j'ai envie de vous écrire; mais tant d'occupations qui me sont survenues l'une sur l'autre en ont retardé l'effet jusqu'à présent; et commencerai la présente, avec votre permission, par des vœux et des souhaits pour votre santé, et pour la prospérité de toute votre famille, durant l'année présente. Puis, je vous dirai, pour réponse à la vôtre, qu'aujourd'hui j'ai appris par lettre que j'ai recu de Leyde en Hollande, que cette Eschole de Salerne de M. L. Martin y a été imprimée, et que l'on me l'a derechef dédiée par une autre épître (1), qui a été faîte par un homme qui s'est dit être fort mon ami et que je lui avois autrefois sauvé la vie, mais je ne sais qui il est. Pour le Sennertus, j'ai reçu celui qui m'a été envoyé tout relié de Lyon; cette dernière édition vaut mieux que toutes les autres ensemble, non point de ce qu'elle m'a été dédiée, mais pour toutes les bonnes choses qui y ont été ajoutées, et dont elle est fort enrichie. M. Moreau n'a rien

(1) Voyez la notice sur Gui Patin, p. xxxIII.

fait imprimer; il est vrai qu'il a travaillé sur la seconde partie qu'il fera imprimer avec la première si Deus vitam dederit; mais il a tant d'affaires qu'il n'a point de loisir de reste. Il a un autre livre à mettre sur la presse, de antiquitate et dignitate Facultatis Medica Parisiensis, contre le gazetier, et M. Courtaud, doyen de Montpellier. Cet ouvrage seroit fort curieux et beau : il est merveilleusement enrichi de belles recherches qui ne se peuvent réfuter : mais M. Moreau n'a guère de loisir ni guère de santé, et même je vous dirai davantage. vitar summa brevis, spem nos vetat inchoare longam. Je prie Dieu qu'il lui fasse la grâce de ne point mourir qu'il n'ait mis ces deux livres en lumière. C'est un digne homme, d'une rare condition, et d'une grande doctrine, infinitæ lectionis virum agnosco, sed proh dolor! raræ texturæ, et imbecillæ valetudinis. Nous avons ici M. Merlet, extrêmement malade d'une inflammation de poumon, pour laquelle il a été saigné seize fois : il eut le mois de juillet dernier une fièvre maligne, pour laquelle il fut saigné dix-huit fois, agé de soixante-six ans. S'il meurt, ce sera une bonne chape-chute, et bien de la pratique répandue. Il étoit le plus hardi praticien et le plus employé de Paris.

Pour les chirurgiens-barbiers, ils ne sont reçus qu'avec notre approbation et examinés qu'en notre présence; et ne leur est permis de faire que la chirurgie, point du tout de pharmacie; surtout ni purgatif ni narcotique aucun, sine prescriptione medici. Si le vôtre donne des pilules narcotiques, il pourra bien y être attrapé. Cette sorte de poison en a trompé des plus fins; prenez-y garde, épiez ses actions, et ne lui pardonnez point : sic quoque habent pharmacopæi sua munia, ab illis distincta. Quand chacun fait son métier, les vaches en sont mieux gardées. Votre lieutenant-général doit régler cela, à votre requète, pour le bien du public, et empêcher les abus de l'art, qui est si chatouilleux, propter metum mortis omnibus familiarem, tantus amor vitar. Saint Augustin a bonne grâce de dire quelque part : Nemo vult decepi, nemo vult perturbari,

nemo vult mori. Le peuple est encore si sot et si ignorant, qu'il a vérifié le dire de Pline: In hac artium sola evenit, ut uniquique se medicum profitenti statim credeatur. Un charlatan qui vante ses secrets est préféré à un homme de bien qui ne se vante de rien : et in hoc versatur deorum iniquitas. Ce grain somnifère de votre chirurgien ne seroit-il pas la même chose que ce que donne votre M. le Fèvre, qui en donna au cardinal de Richelieu la veille de sa mort? Plût à Dieu qu'il lui en eût donné vingt ans plus tôt! Quoi qu'il en soit, ce n'est pas grand chose qu'un somnifère, c'est un poison qui enfin tuera quelqu'un. Cet insolent barbier ne se doit encore vanter de rien; il n'a point encore fait tant de miracles que celui-là dans Plaute, qui se vantoit d'avoir guéri crus fractum Æsculapio, Apollini autem brachium. Nous avons ici tous les chirurgiens fort souples, quia toti pendent à nobis. La saignée les fait riches; mais ils sentent bien qu'elle est en nos mains, et leur gain aussi. Ils ne font point d'actes que le doyen de la faculté n'y soit présent, accompagné de deux docteurs, qui a droit d'imposer silence, quand ils s'extravaguent en leurs questions; ces trois mêmes doivent signer sa réception, autrement il n'a pas droit d'ouvrir sa boutique. Au reste, ils nous aiment aussi comme leurs patrons; ils voient comment nous avons traité les apothicaires, et comme nous les avons presque anéantis; il ne seroit pas malaisé d'en faire de même aux chirurgiens, s'ils n'étoient souples et ne se gouvernoient sagement avec nous. Pharmacopæi sunt in ordinem cogendi, et devez faire punir ceux qui s'échapperont par requête présentée au juge ordinaire, ex communi voto omnium medicorum vestri collegii. Feu M. Galand, ancien avocat, nous vouloit obliger de recevoir un sien neveu, l'an 1632; il fut refusé par trente-trois docteurs, et vingt-six le recevoient. Il nous menaça du parlement; mais quand il nous vit fort résolus, il abandonna l'affaire, disant qu'il ne vouloit point avoir pour adversaire le doyen de la Faculté de médecine de Paris; et là-dessus, je vous avoue que nous ne sommes point

mal voulus au parlement; notre compagnie est aimée et favorisée. Le livre du Médecin charitable les introduit dans les maisons, avec un peu de soin des médecins. Insinuez le séné dans les familles, il ne vous faut qu'un an à ruiner tous les apothicaires. On tient ici pour charlatans ceux qui donnent de l'antimoine ou vin émétique; il y en a quelques uns des nôtres qui s'en échappent, mais ils en sont haïs et méprisés, et voudroient que ce fût à recommencer; la plupart sont moines froqués ou défroqués, circulatores et agirtæ, chimistes, souffleurs, apothicaires, quelques geus de la cour qui s'y vantent d'avoir des secrets, et tanquam asini exultant inter simius: aussi n'y réussissent-ils point, et toute leur faveur ne dure guère. Et voilà ma réponse à la vôtre : maintenant il faut que je vous parle de mes affaires. Premièrement, je vous dirai que notre Faculté m'a fait doyen le cinquième de novembre passé, qui est une charge à laquelle j'avois été élu et nommé déja quatre autres fois; elle est pénible et m'ôte bien du temps, mais elle est honorable: tous mes compagnons en sont réjouis, præter unum alterum Cercopem. Mais moi je voudrois bien ne le point être, vu que j'ai beaucoup d'autres affaires qui m'occupent tout entier. Mon fils ainé passa docteur le mois passé; il présidera jeudi prochain pour payer sa bien-venue, et puis sera quitte de tout. Je vous envoie sa thèse de présidence. De plus j'aj acheté une belle maison, où je demeure depuis trois jours; c'est dans la place du Chevalier du Guet, en belle vue, et hors du bruit; elle me revient à neuf mille écus. J'ai une belle étude grande et vaste, où j'espère de faire entrer mes dix mille volumes, en y ajoutant une petite chambre qui y tient de plain-pied (1). Nos messieurs disent que je suis le mieux logé de Paris. Ma femme dit que voilà bien du bonheur en une fin d'année : son

<sup>(1)</sup> J'ai déjà remarqué que, malgré mes recherches, il m'a été impossible d'assigner aujourd'hui la place de cette maison dont Gui Patin semble si heureux. (R. P.)

maridoven, son fils ainé docteur (celui-là est son fils), et une belle maison qu'elle souhaitoit fort. Nous ayons perdu, le mais de novembre dernier, M. d'Avaux, notre plénipotentigire à Munster, par l'antimoine que lui donna M. Vautier, aliis reclamantibus. On a fait ici des vers contre l'antimoine, dont six personnes moururent en huit jours, tous remarquables, et même feue madame la princesse douairière en est morte à Châtillon-sur-Loire, en ayant pris trois fois de la main de Guenaut l'ainé, qui est un grand empoisonneur chimique. Ils ont été envoyés dans les maisons par petits paquets; je vous en envoie une copie de chacun, lisez-les bien et en jugez: on dit qu'ils sont bien faits. Les trois princes sont toujours dans le Havre, et y seront; le Mazarin est en quelque façon le maître, mais il craint fort: lupum tenet auribus. La reine a été mal, maintenant elle est mieux. On parle du sacre du roi après Paques à Reims. Le Mazarin voudroit bien être hors de Paris, tant il a peur de plusieurs, et même du due d'Orléans, auquel il ne s'ose fier entièrement, à cause du duc de Beaufort et de M. le coadjuteur qui le gouvernent. Le comte d'Alez a quitté la Provence, et s'est retiré à Alez, qui est dans les Cévennes. Voilà le contentement que l'on a donné au parlement d'Aix, d'avoir ôté ce gouverneur. On a fait ici cing nouveaux maréchaux de France, MM. de Villequier. la Ferté-Imbaut, d'Hocquincourt, la Ferté-Senneterre, et le comte de Grançay, qui est gouverneur de Gravelines. Je vous baise les mains, à M. votre fils, à madame Belin, à MM. yos frères, à MM. Camusat, Allen, Sorel, et à nos autres amis; et croyez que je serai toute ma vie, etc.

De Paris, ce 14 de janvier 1661.

#### LETTRE CVIII. — Au même.

Pour réponse à la vôtre, de laquelle je vous remercie, et tous MM. vos collègues pareillement, je vous dirai que yous

ne sauriez manquer de poursuivre votre barbier donneur de grains, et qu'enfin vous aurez un arrêt qui le condamnera. Les attestations dont il se vante ne sont nullement recevables: si elles sont de malades qui se disent en avoir été soulagés, elles peuvent être fausses ou mendiées; si elles sont de médecins, ils n'ont point de pouvoir sur vous, par in parem non habet imperium, s'ils ne sont délégués par juges supérieurs et nommés d'office; comme, par exemple, quand vous le tiendrez au parlement, s'il fait le méchant et l'impudent en se défendant, comme font la plupart des charlatans, MM. de la cour pourroient ordonner que quelques délégués ou députés de votre Faculté l'interrogeroient, et connoîtroient de sa capacité, afin de prononcer sur leur rapport. Je me souviens qu'il y a environ dix ans, qu'un impudent charlatan nommé Madelin avoit dit à M. le lieutenant civil qu'il préteroit le collet à tous les médecins de Paris, et qu'il s'offroit de disputer contre eux en sa présence; M. le lieutenant civil le prit au mot, et ordonna, pensant bien faire, jour et lieu ( c'étoit chez lui ), auquel il seroit examiné par trois de nos docteurs qui en seroient avertis, en présence dudit lieutenant civil. J'étois un de ces trois examinateurs, qui tous trois étions absents quand il nous nomma. Le charlatan me fit tâter le pouls, me fit offrir de l'argent pour me gagner; n'ayant pu en venir à bout par autrui, il crut qu'il y auroit plus de crédit lui-même; il me vint voir; mais après m'avoir trouvé bien constant, deseruit vadimonium, et n'alla plus chez le lieutenant civil. Je ne vis jamais homme si ignorant. Je lui fis quatre questions afin de le faire parler: Quid differt vera pleuritis à notha? Quid differt putredo pestilens à putredine quartanæ? Quot sunt signa veræ dysenteriæ? Quomodo portulaca necet lumbricos? Le pauvre diable, qui nequidem latinè sciebat, ne s'étoit jamais trouvé à telle fête, et ne savoit ce que je voulois dire. Ne doutez point que vous n'ayez notre intervention toutes et quantes fois qu'il vous plaira; je vous en assure, en cas qu'en ayez besoin, c'est moi qui vous la

promets, et vous la tiendrai : j'en ai la clef et les bulles en main. Vous ne laisserez point de gagner sans icelles, et néanmoins je vous l'offre si la désirez. Si le compagnon fait mine de se défendre, il ne manquera pas d'être renvoyé devant nous; et ainsi peut-être qu'il vaudroit mieux que nous ne nous déclarassions pas ses parties, afin de pouvoir devenir ses juges : pensez-y donc; mais quelque chemin que vous preniez, il perdra son procès. Si vous voulez obtenir notre intervention, que vous aurez facilement, il faudra que vous nous présentiez requête de laquelle je serai porteur et la ferai entériner. Tout cela servira à contenir les autres en leur devoir, tant apothicaires que chirurgiens. Le parlement se remue ici pour tâcher de procurer la liberté des princes; la reine et le Mazarin éludent ces bons desseins tant qu'ils peuvent. M. le duc d'Orléans est du côté du parlement, sed frigide. On a fait ici des vers contre l'antimoine, dont les chimistes abusent fort: M. d'Avaut en mourut ici le mois de novembre passé, et peu de temps après, madame la princesse la douairière, et plusieurs autres. Je vous en envoie une copie que vous garderez s'il vous platt, sans nommer de qui vous les avez. Mon fils a présidé. Dieu merci, et est aujourd'hui aussi grand docteur que moi, hormis qu'il n'est pas encore doyen; peut-être qu'il le sera quelque jour. Je vous baise les mains, à madame votre femme, à M. votre fils, à MM. vos frères, à tous MM. vos collègues, et particulièrement, s'il vous plait, à MM. de Blampignon, de Sorel, que j'ai l'honneur de connoître, comme à MM. Camusat et Allen, et suis de toute mon âme, etc.

De Paris, ce 31 de janvier 1651.

ı.

## LETTRE CIX. — Au même.

Votre lettre m'a réjoui et consolé; j'étois en peine de vous, après un si long silence. Faites ce que vous pourrez pour ranger cet impudent barbier, qui veut regimber, tanquam naulus,

Digitized by Google

cui non est intellectus. Si vous en venez à un procès, j'espère que notre intervention ne vous manquera point. Si le père ne se met point à son devoir, vous avez toute raison de resuser le fils: nous en avons ainsi use au gazetier et en sommes vetitis à bout. Si ce fils fait l'entendu, avec ses lettres de Montpellier, dites que vous doutez si ces lettres sont légitimes, s'il n' v a point et quelque surprise du fausseté, que l'on vous en & donné quelque avis; et la-dessus, demandez qu'il vous soit permis de lui faire la même chose que l'on fait à Rouen, à Dijon, à Bordeaux, à Lyon, à Amiens, Orléans, Nantes, Rennes et autres boithes villes, qu'il soit examiné de trois examens différents, de quinze en quinze jours, par chacun de vos compagnous, en présence du magistrat; il sera plus savant du'un ange si vous ne le déferret : cette rigueur apprendra à son père à être sage. Et quand vous le recevrez, faites-ldi signer pour les lois et les droits de votre compagnie, afin true son père même dit uti martel domestique, nisi dil mellorem mentem revertatür. Je sais bien quel auteur c'est que Jounnes B. Veirus; j'ai céans son livre; il est mort greffier du parlement de Dijon. Ce Jacobus Carpentarius étoit un furieux dui fit tuer, à la Saint-Barthélemi, Ramus son ememi, comme huguenot, qui ne le fut jamais; mais Dieu peritit en récompense que l'an 1597, après la prise d'Amiens, le fils unique de Charpentier fut ici rompu tout vif à la Grève : Vide Thuanum in ulroque anno. Pour ce dué vous me dites des oraisons de P. Ramus et de Bulenger, je ne sais ce que c'est; itaque in illum videam, je vous prie de më l'ehvoyer, je tous en tiehdrai compte. Je vis hier ici un de vos mulades, savoir, M. Cartinent, chez madame Doublet sa fille. Je traite aussi un Troyen, nommé M Beguin: apud utrumque sæpius de te eginus. Je vous envoie deux décrets que j'ai faits depuis peu, et qui tous deux ont servi. Je vous baise très humblement les mains, à M. de Blampignon, et à tous MM. vos collègues, quibles omnem opem et operam polliceor; je me recommande pareillement aux bonnes graces de MM. vos frères, MM. Camusat et Allen.

Le père Caussin, Loyolita popularis vester, sut avant-hier etiterré icl aux Pères de Saint-Louis, rue de Saint-Antoine. Ma semme et mes ensants sont aux champs, à trois lieues d'ici, en une belle maison que j'al achetée quinze mille livres. Vous trouverez de rudes plaintes contre les chirurgiens dans les Epistolarium medicinalium de J. Langius, dès le commencement, de Epistolis, 3, 4 et 5. Je vous baise les mains, et suis, etc. De Paris, ce 5 de juillet 1651.

M. de Beaufort est échappé. M. le Prince s'en va faire son entrée à Bordeaux; ils sont tous deux en très étroite intelligence avec M. le duc d'Orléans: ex quo dolet ipsi reginæ. Un Anglois, hommé Jean Milton (1) a répondu à M. Saumaise, pro populo anglicano. Je pense que M. Saumaise lui répondra.

# LETTRE CX. — Au même.

Si j'ai par ci-devant été longtemps sans vous écrire, je me persuade pourtant fort aisément que vous n'attribuez ce malheur, ni à manque d'affection de ma part, ni à ma négligence, vu que pour le premier, il m'est impossible d'oublier un ancien ami de votre mérite; et pour le second, vous savez bien que j'ai tant d'affaires, qu'à peine ai-je le loisir de me coucher pour dormir, et même que je ne dors plus guère, adeo mihi somnus abiit in desuetudinem; et à tout cela, il n'y a point d'autre remède que de travailler encore onze mois pour les affaires de notre Faculté, afin de voir la fin de mon décanat, et couler doucement tout ce qui nous reste de ce temps-là. Dieu nous en fasse la grâce! Je ne vous saurais rien

(1) On reconnatt ici l'illustre poëte, auteur du Paradis perdu. Quant à sa réponse, voici ce qu'en dit Voltaire: « Milton réfuta Saumaise, mais il le réfuta comme une bête féroce combat un sauvage. » (R. P.)

dire de nouveau, sinon que le roi et la reine sont toujours à Poitiers. On dit que le prince de Condé a accordé avec le roi d'Espagne qu'il ne mette les armes bas que jusqu'à la paix générale, en fournissant audit prince de présent huit cent mille livres, et quatre cent mille chaque mois. Voilà une convention laquelle nous fait bien connoître la grande foiblesse des Espagnols. Nous avons ici un de nos compatriotes, nommé M. Cl. Germain, qui fait imprimer un livre Orthodoxe, ou de l'abus de l'Antimoine. Nous attendons de Hollande, tous les jours (mais le débordement de la Seine nous reculera de beaucoup), un beau livre, qui est une seconde édition fort augmentée du livre de M. Vossius le père : de Historicis Latinis. L'auteur a été un excellent homme, lequel mourut il y trois ans. On s'en va imprimer à Leyde le livre de feu H. Grotius, de Bello Belgico, ab anno 1557, jusqu'à la trève de 1608. Ce sera magnum opus viri maximi. M. Riolan s'en va faire bientôt imprimer un livre in-octavo dans lequel seront contenus divers traités anatomiques, pathologiques de la circulation du sang, etc. Le bonhomme roule toujours, et a l'esprit aussi vert que s'il n'avait que trente-huit ans. M. Moreau songe à une nouvelle impression de son Ecole de Salerne. Nous attendons de Padoue, Fortuni Liceti, et quinto et sexto, et septimo et octavo quæsitis per epistolam, in-quarto, avec son livre infolio, de Lucernis antiquorum (1). J'ai délivré depuis quinze jours, à un libraire de Lyon qui s'en retournoit d'ici, un

(1) Il s'agit ici de Fortunio Liceti. On sait que sa mère, étant enceinte, et fortement incommodée du mal de mer, le mit au monde avant terme, dans un état de faiblesse et d'exiguïté telles, qu'on jugea qu'il ne pourrait exister. Mais son père, Joseph Liceti, médecin habile, eut pour lui des soins si multipliés, si minutieux et si bien entendus, qu'il parvint à le faire vivre, ce qui lui fit donner le nom de Fortunio. Il était né le 3 octobre 1577, dans l'état de Gênes; il mourut le 17 mai 16 7, et par conséquent octogénaire. Son père fit mettre le fœtus, car il faut se servir de ce nom, jour et nuit dans du coton chaud. Selon Baillet (Jugement des Savants, vs. 136), ce tendre père placa

beau manuscrit de feu M. G. Hofmann, pour y être imprimé in-quarto; ce sera un fort bon livre. J'ai été obligé de me servir de cette occasion pour mettre au jour ces beaux ouvrages, les libraires de Paris n'ayant pas la hardiesse de rien mettre sous presse. Voilà ce que je sais de nouveau. Je vous prie de continuer de m'aimer et de croire que je serai toute ma vie, etc.

#### De Paris, ce 11 de décembre 1651.

Je vous supplie de me permettre que je présente ici mes très humbles baise-mains à MM. Camusat et Allen, nos bons et anciens amis, comme aussi a MM. Blampignon, Maillet, Sorel, et à tous MM. vos collègues. Le Mazarin voudroit bien rentrer en France, mais il n'ose. On croit que le roi quitte Poitiers, et s'en vient passer les fêtes de Noël à Tours. On imprime ici un livre de Balzac, intitulé: le Socrate chrétien, dans lequel il se déclare fort contre les jansénistes. Quelque savant de ce parti pourra bien lui river son clou, aussi bien qu'autrefois a fait le père Goulu, feuillant.

### LETTRE CXI. — Au même.

Je vous assure que votre avocat, M. Simon Piètre, qui est un excellent homme, presse le jugement de votre cause tant qu'il peut: il est diligent et fidèle, et de plus fort habile homme. J'ai trouvé dans le palais le jeune médecin, fils de votre bailli, auquel ayant dit par compliment qu'il eût

son fils dans un four construit à cet effet, chauffé graduellement et modérément, afin d'imiter autant que possible, par cette chaleur artificielle, le travail incubatoire de la nature, à l'imitation des anciens Egyptiens. Mais comment le nourrissait-il? Voilà ce que malheureusement les historiens ne disent pas (R. P.) fallu accorder cette affaire, il me temoigna que son père étoit tout prêt, et qu'il le souhaiteroit fort; peut-être que vous en auriez plus d'avantage et de profit, qu'à le pourspivre par arrêt; nous en fimes ainsi il y a vingt ans avec les apothicaires de Paris, qui nous en donpèrent six fois plus que nous n'eussions pu en avoir par arrêt, et ce par ordre de nos avocats. Pensez-y; je n'y ai point d'autre intérêt que le votre, vous le voyez bien.

Ce qu'a fait M. Cl. Tardy est très peu de chose, et encore moins ce qu'a fait M. Monte, pro Pecqueto, car ce n'est qu'une épitre. Sunt ista mera mapalia. M. Riolan fait imprimer la seconde partie de son Enchiridium anatomicum et pathologicum, où il y a de fort bonnes choses, et plusieurs petits traités ajoutés, entre autres une réponse ad Harveum, ad Gassendum, ad Pecquetum, etc. Cela ne sauroit être fait que dans six semaines.

Si vous voulez avoir de bons livres d'Italie, demandez A. Baccius, de vinis, de thermis et aquis: ce sont deux petits volumes in-fol.; le Mercurialis y a été imprimé in-fol. Il y a, à Rome, Historia mexicana, in-fol; Lucretius, cum comment. J. Nardii, in-quarto; Julii Casaris Benedicti à Guelfalione, Epistolæ medicinales et Consilia, en deux volumes in-quarto. M. du Moustier a quatre harangues à dire contre le Jésuite, pro Petro Ramo; il veut les prononcer, et puis les faire imprimer; mais il est si empêché que ce ne sera qu'après Paques. Nous l'ayons fait, à nos assemblées chez le recteur, procureur fiscal de l'Université; ce fut moi qui le nommai le premier, où j'étois tanquam decanus medicinæ : cette charge l'occupe tout entier, et néanmoins tout est prêt. Il a été obligé de faire trois voyages à Rouen pour obtenir un arrêt qu'ils ont eu contre les partisans, qui les chicanoient pour les messageries de Normandie. On commence à vendre le Socrate de Balzac: je ne l'ai point encore vu; mais le libraire m'a dit qu'il en avoit de réliés. On imprime jei deux volumes, l'un in-fol., l'autre in quarto, pour les Loyolites contre Jansenius.

Les japsénistes ne manquent pas de se bien défendre : factendi plures julius, multus est finis. Je vous baise les mains et suis, etc.

De Paris, ce lundi 27 de mars 1682.

#### LETTRE CXII. — Au même.

Gardez-vous bien de croire que vos lettres ne m'ajent toutes été très agréables. Si je vous ai, ce carême dernier, écrit quelque chose touchant votre barbier, c'est que son fils me faisoit pitié, et qui me disoit que son père étoit tout prêt de faire un accord; ce qui fut heureusement arrivé cu cette saison-là; mais yous et votre compagnie ne l'ayant pas trouvé bon, j'ai aussitôt été de votre avis, duquel je ne m'étois point écarté. Ce n'est point aux barbiers à faire les maîtres; medicina est architectonica, et à l'égard de ces gens-là, nous devons dire après Dieu, gloriam meam alteri non dabo. Je crois que yous avez fort bien fait de ne lui rien accorder, combien que ceux qui proposent la paix n'aient pas mauvaise grace ; speciosi pedes avanga'izantium pacem. Quelque chose qu'il arrive, je yous v servirai de tout mon cœur ; tenez-vous-en assuré, et MM. vos collègues aussi; ne cherchez plus d'excuses envers moi pour votre pénultième, puisque n'ai point d'autre dessein que le vôtre, ad artis quam profitemur dignitatem et gloriam.

Pour nouvelles de nos écoles, trois de nos compagnons sont morts depuis cinq semaines: le jeune Gamare, qui seul restoit de ce nom, d'une inflammation de poumon; le vieux Leconte, presque octogénaire, et innocent; et M. Bret, qui étoit médecin du duc d'Enghien. Il avoit quitté Bordeaux pour venir ici donner ordre à quelques affaires domestiques, à cause de la mort de sa belle-mère; il tomba malade à Orléans, et est mort la auprès, d'une fièvre continue maligne, agé de trente-huit ans, et laisse huit enfants vivants. S'il n'eut eu

l'ambition de la cour, adhuc viveret. C'est folie de penser à vivre longtemps, et avoir beaucoup de passions déréglées, ambition, avarice, vengeance, etc. Bene qui latuit, bene vixit. Jamais Martial n'a dit plus vrai pour le lieu de notre mort:

Nullo fata loco possis excludere, cum mors Venerit, in medio Tibure Sardinia est.

Nous avons ici deux livres nouveaux de notre métier: l'un est de Jo. Riolani, Opuscula Anatomica nova; l'autre est un inquarto de bonne grosseur, contre l'antimoine, et l'abus de ceux qui s'en servent. Nous avons aussi tout fraîchement les beaux panégyriques de M. Ogier, le prédicateur, in-quarto: ce sont des sermons en l'honneur de quelques saints.

Nous sommes ici in bello pon bello: car on ne se bat point: d'un côté le duc de Lorraine, de l'autre côté le maréchal de Turenne; à Étampes, l'armée des princes; et qui pis est, à Melun.... qui ne s'en va point, et utinam numquam abeat! fût-il bien assommé, le mâtin, comme il mérite! On a fait ici les plus belles processions du monde, avec toute sorte de dévotion, et néanmoins ce vilain Cometa caudatus ne s'évanouit point; puisse-t-il bientôt fondre au soleil, puisqu'il ne peut être chassé! Les députés du parlement sont à Melun; on attend leur retour et la réponse qu'on leur fera. On a mené M. de Chateauneuf à la cour, qui a dit qu'il n'iroit point que.... ne fût hors du royaume. On dit bien toujours qu'il s'en ira, sed non ego credulus illis: credat Judœus Apelles, non ego.

On parle toujours de la paix, mais on ne la fait point; on dit que l'on va joindre ensemble les deux armées de Lorraine et des princes, et que lorsque toutes les forces seront ramassées, ils entreprendront. Si le roi sort de Melun, on dit qu'il ira à Sens, ou à Troyes, d'autres disent à Lyon, est infatuatum consilium Achitophelis et induratum cor Pharaonis: ils ne savent ce qu'ils font ni ce qu'ils feront. On a ici fait de grandes processions pour la paix; mais elle ne vient point.

ni sais quand elle viendra. Je pense que les grands n'en veulent point; ils font durer la guerre, ut agnoscantur flagella Dei. Je vous baise très humblement les mains, à MM. vos con frères, à MM. Camusat et Allen, et à vos autres amis, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce samedi 15 de juin 1652.

## LETTRE CXIII. - Au même.

Pour réponse à la vôtre dernière, laquelle n'est point datée, je vous dirai que, Dieu merci, moi et toute ma famille sommes ici en bonne santé. Paris est, Dieu merci, en meilleur état qu'il n'étoit depuis que le roi y est rentré, et eussions été toujours bien s'il n'en eût bougé: sed talis sapientia apud nos non habitat. Le roi a été au parlement, où il a fait vérifier la déclaration par laquelle les princes de Condé et de Conti sont déclarés criminels de lèse-majesté, avec madame de Longueville leur sœur.

Depuis ce temps-là, M. le garde des sceaux de Chateauneuf a reçu le commandement du roi de se retirer en Berry.

Je suis bien aise qu'ayez vu à Troyes l'aumônier de M. l'évêque d'Autun; c'est un carme défroqué que nous nommions ici le père Louis Jacob: c'est un bon garçon; je doute s'il ne continuera plus à nous faire des bibliothèques tous les ans (1). Notre ami M. Naudé est allé en Suède, y être grand et premier bibliothécaire de la reine; il y est heureusement arrivé, et y a été fort bien reçu de sa maîtresse, dont je suis fort réjoui.

Il y a ici deux hommes fort considérables qui s'y meurent: l'un est M. Talon, avocat général au parlement; l'autre est le père Petau, jésuite. Tous deux ont désiré de moi quelques visites, que je leur ai données; mais je ne suis point assez

Voyez la note p. 116.

habile homme pour les guérir : nec enim tantum opus est humance virtutis. Contra vim mortis, non est medicamen in hortis.

Il n'y a rien de nouveau en notre école, sinon que, depuis mon décanat, j'ai laissé mourir huit de nos collègues, savoir : les deux Gamare, Cornuty, P. Yon, Lecomte, G. de Vailly, Breget et Thevenin. Un neuvième a été chassé, savoir, le jeune Chartier, pour n'avoir pas voulu soumettre au jugement de la Faculté son libelle la Science du plomb socré des sages ou de l'antimoine, qu'il n'avoit fait qu'en intention de flatter feu M. Vautier, afin qu'il lui donnât quelque chose. Mais les Provencaux ne donnent rien : aussi n'a-t-il rien eu, et est gueux comme un peintre, tout prêt de mourir en prison pour ses dettes, comme un petit safranier. Depuis deux jours nous avons enterré M. de Montigni, qui répondit sous moi, l'an 1647, à ma thèse de Sobrietate. J'en ai un regret que je ne vous puis exprimer; c'étoit un des plus savants garçons de notre école, et est mort à trente-deux ans, le vingt-unième jour d'une fièvre continue maligne. Sa plus grande débauche étoit de trop étudier : est aliquis morbus per sapientiam mori. Je vous remercie de vos deux arrêts. M. Piètre, notre avocat, a quitté le palais et s'est fait prêtre, en conséquence de la cure de Saint-Germain le-Vieil, que notre Faculté lui a conféré en son rang, comme patron lai; il a été préféré à d'autres postulants et compétiteurs, en vertu des obligations que nous avons à ses ancètres, et entre autres à seu son aïeul Simon Piètre, doyen l'an 1566, lequel mourut en 1584; à son oncle et parrain Simon Piètre, que l'on appelle encore aujourd'hui le grand Piètre, qui mourut l'an 1618; et à feu M. son père, Nicolas Piètre, lequel mourut l'an 1649, durant le blocus de Paris, agé de huitante ans, l'ancien de notre Faculté, et même à son frère, M. Jean Piètre, qui a été doyen devant moi, qui tous quatre ont été hommes incomparables. Il étoit excellent avocat, et sera aussi bon curé. Si votre barbier ne s'amende, vous ne manquerez pas d'avocat. Le père Théophile Raynaud fait imprimer à Lyon un livre : Mala e Bonis ecclesiæ, male sive captatis: cela sera fort curieux. Nous aurons ici bientot le premier tome in-folio, de l'Histoire ecclésiastique de M. Godeau, évêque de Grasse, ab Adamo ad Christum, et à Christo usque ad quartum suculum. On imprime la vie de feu M. Dupui l'aîné, conseiller d'État et garde de la bibliothèque du roi, faite par M. Rigaut, doyen du parlement de Metz. La duchesse d'Orléaus est accouchée d'upe fille. On croit que le Mazarin sera ici dans peu de jours, s'il n'y est déjà incognito. Je vous baise les mains, et à tous nos amis, et suis, etc.

## De Paris, le samedi 16 novembre 1652.

M. le Roux, de Troyes. m'a promis de vous délivrer une médaille d'argent, de laquelle je vous fais présent, et que je vous prie de garder à cause de moi, et au nom de notre ancienne amitié. C'est le jeton que j'ai fait faire, par ordre de notre Faculté, pour mon décanat. Le présent est chétif et fort petit, mais il part d'une affection toute pure, et d'une amitié autant désintéressée qu'il en fut jamais. Je n'en veux point jurer davantage, étant bien persuadé que vous me croyez aisément et très volontiers. Si vous désirez de ces jetons d'argent pour quelqu'un de nos amis qui en pourroit être curieux, je vous en recouvrerai (1). Vale, vir optime, et quod facis, quare me perge.

### LETTRE CXIV. — Au même.

Je me tiens fort honoré de votre souvenir, et de l'accueil que vous avez fait à mon jeton d'argent; je vous prie de le garder à cause de moi. Je vous chercherai les deux portraits dont vous m'écrivez. Le père Petau est ici mort le mercredi, 11 de décembre, à onze heures du soir. L'on me mande que M. Saumaise est aussi fort malade à Leyde, et peut-être

(1) Ces jetons ou médailles sont aujourd'hui infiniment rares, j'en ai déjà fait la remarque. (R. P.)

est-il mort; mais néanmoins ils ne se rencontreront point en chemin, après qu'ils auront passé le guichet de la mort, ubi se via findit in ambas: le loyolite ira d'un côté, le calviniste de l'autre, et le faut croire ainsi sous peine d'être damné à cinq cents légions de diables. M. Talon, l'avocat général, dure encore: utinam vir tantus posset perennare! Notre école n'a jamais approuvé ni reconnu pour sien cet antidotaire que Saint-Jacques fit imprimer de son doyenné: aussi est-il trop chétif et fautif, et tout-à-fait indigne de l'aveu de notre Faculté. Il est vrai que le père Théophile Raynaud est un fort esprit; il a beaucoup écrit, mais d'un style désagréable, barbare et africain; il est pire que celui des Épîtres de l'Epse(sic). Ce style est tout-à-fait aujourd'hui hors d'usage, et je m'étonne comment ce père s'en sert : c'est faire provision de marée le vendredi-saint. Le Margarita philosophica est un vieux livre assez bon. Je ne sais point de meilleure encyclopédie que celle d'Alstedius, en deux volumes in-folio, qui ont été imprimés à Lyon depuis trois ans : c'est un excellent livre.

Il y a quatre évêchés vacants, savoir: Amiens, Carcassonne, Fréjus en Provence, et Montpellier; voilà de quoi faire des créatures au Mazarin, qui est encore devers Sainte-Menehould; dicitur tamen hic exoptatissimus atque expectatissimus. La peste a été si grande à Toulouse, qu'il en est mort bien du monde, entre autres vingt-cinq conseillers du parlement. Les Hollandois sont fort embarrassés de la guerre des Anglois. Je vous baise les mains de toute mon affection, et suis, etc.

## De Paris, le lundi 16 décembre 1652.

L'évèché de Poitiers n'est point encore donné; mais on a donné celui de Montpellier au père Favre, cordelier, à qui la reine avait donné, il n'y a pas un an, l'évêché de Glandève. Il meurt ici beaucoup de malades en peu de jours; ces premiers froids les font encore aller plus vite que les fièvres malignes du mois d'août passé. Je vous supplie de présenter mes

très humbles recommandations à MM. Camusat, Allen et Sorel le médecin, votre beau-frère. La Vie de M Dupui ne sauroit être sitôt achevée, à cause qu'on lui envoie en Lorraine, où il est, toutes les épreuves, et ainsi on n'en sauroit faire qu'une feuille par semaine. On dit ici que le père Cossart, disciple du père Petau, continuera le dessein de son maître, pour sa Théologie des Pères dont nous avons cinq tomes in-folio sous le titre: de Theologicis dogmatibus.

## LETTRE CXV. — Au même.

Pour réponse à la vôtre, je ne refuse pas le bien que vous me voulez faire de la Princesse charitable, de M. R. Luyt (cet homme n'a-t-il pas été jésuite?). Pour le père Théophile Raynaud, je sais bien qu'il est à Lyon; je n'ai jamais lu les deux livres de lui que m'indiquez, ni même vu: Hagiologium Lugdun. Complectens ea quæ de Sanctis Lugd. Præsidibus, et le Symbola Antoniana. Obligez-moi de me mander en quel an et en quelle ville ils ont été imprimés, afin que je les fasse chercher. J'ai bien céans un in-douze de lui imprimé à Lyon l'an 1629, intitulé: Index Sanctorum Lugdunensium, mais il n'y est point parlé d'Episcoporum.

M. votre fils m'est venu voir; je lui ai offert, comme au fils de mon bon ami, tout le service que je pourrois lui rendre. Je vous prie de présenter mes très humbles baise-mains à M. de Blampignon, votre collègue. J'ai céans, depuis six mois, Historiam Mexicam, et Nardius, sur Lucrèce, et le Baccius, de thermis. Ce dernier a fait aussi de Vinis, qui est excellent: le vin vaut mieux que l'eau. Il y a deux volumes; Julii Cæsaris Benedicti à Guelfalione, savoir: Consilia et Epistolæ, tous deux in-quarto. Ce même auteur fait encore imprimer quelque chose à Rome.

Le dessein du siège de Bellegarde est rompu; nos troupes sont nécessaires ailleurs. Le second fils du prince de Condé

est mort d'une hydrocéphale à Bordeaux, où il y à lle la peste de nouveau, aussi bien qu'à Toulouse. Le livre de Lacteis Thoracicis, etc., de Bartholin, est imprimé à Londres, et est ici fort rare. Il n'y a que cinq feuilles de papier; dès que celui que M. Riolan a fait la-dessus sera imprime, je vous en enverrai deux, l'un pour vous, et l'autre pour M. de Blampigion; peut-être même que l'on réimprimera ici pour y ajouter celui de Bartholin, duquel on voit deux épitres de Circulatione sun. quinis, à la fin de son Anatomie, in-octavo des deux dernières éditions de Leyde. Le livre de J. Chartier, de l'Antimoine, est indigne d'être lu. Avez-vous bien ed la patience d'aller jusqu'au bout sans vous ennuyer? Celui de M. Cl. Germain est plus raisonnable. Le Chartier en a été chassé de notre compagnie; et ne jouit plus de rien; il nous a fait procès pour cela, mais il est pendu au croc, et n'est pas en état de gagner ni d'être restitué; c'est un petit safranier, qui ne sait de quel bois faire flèche, qui a tout mangé son bien, qui n'étolt pas grand, qui a trente procès contre ses créanciers, et qui n'a jamais fait ce misérable libelle que pensant flatter Vautier, que le Mazarin installa à la place de M. Cousinot encore vivant, pour la somme de vingt mille écus qu'il prit de lui en beaux louis d'or: lequel Vautier mourut ici le 4 de juillet 1652, de trois prises d'antimoine, dans une fièvre continue. Ce Chartier doit ici à tant de monde, qu'il est à la veille d'être mis en prison. Si vous avez regardé les approbations du livre de M. Germain, vous y verrez une restriction du Gilla, etc. Notre Faculté n'a jamais reconnu le Vinum emeticum de l'atttidotaire. L'antimoine a été condamné comme poison par deux décrets solennels de la Faculté, tous deux autorisés de la cour de parlement par arrêt, l'un en 1566 et l'autre l'an 1615 (1).

(1) Il eût été très curieux de connaître la teneur de ces arrêts; mais la destruction des Olim du parlement, en différentes circonstances, ne l'a pas permis. On ne conçoit pas comment le parlement pouvait prononcer dans de pareilles causes. Aussi le médecin Louis Duret disaitif dans ce temps-là: Domini, de parlamento, nihil intelligunt de re

Il falloit premièrement casser ces deux décrets par trois assemblées tenues exprès; on n'a rien fait de tout cela, et ainsi l'antimoine demeure poison, et l'est bien encore par le grand nombre de ceux qu'il a tués ici. Mais aussi faut il vous avertir qu'il est ici mervellleusement décrédité, et même rend odieux tous ceux qu'i en ont par ci-devant donné Tout ce que fait M. J. de Launoi est fort bon; le scapulaire des carmes n'est qu'une invention de moines, et line momerie, pour attrapet

nostra. Mais, par compensation, nous donnons ici in extenso les deux curieux décrets de la Faculté sur ce grand sujet de discussion parmi les médecins de cette époque.

#### FACULTATIS DE ANTIMONIO CENSURA.

Universi collegii medicinae Falcaltatis conventu habite, super stibii et antimonii judicio et lege ferenda. Sancitam est omnium, qui in medicina clarucrunt authoritate et rationibus, tum alibi supize tum apud patro num regum deductis ipsum stibium, esse deleterium et inter ca simplicia que venenata qualitate pollent annumerandum, nec posse quavis preparatione emendari ut intro citra molestiam possit assumi. Decretum in Scholis medicinue, tertio calend. august. anno 1566.

Et voicy ce qui se passa en 1615, à la requeste du prévost de Provins :

Die sabathi 8 septembris 1618. Convocati sunt doctores de excubiarum immunitate deliberaturi: item, super libello supplice ad prætorem urbis agendici, vulgo Provins, a pharmacopolarum custodibus porrecto et ad facultatem ejusdem judicis sententia delalo, quo quidem positulabant ut plurima remedia chymica quibus pharmacopolia illids titbis erant referta abrogarentur. Selegit ipsa Facultas magistros N. Petrasum; Riolanum, Duchemin, et Brayerium, qui illa remedia explorarem diligentor, referrentque ad Facultatem, etc.

Collegium med. Paris, legitimi congregatum audită, etc. Censuit unanimi omnium consensu, ista medicamenta chymica damnanda, pharmacopæis et omnibus aliis interdicenda; itaque idem collegium omnes judices precatur, ut in eos severe animadvertant qui ejusmodi medicamenta præscribent, administrabunt et venafia exhibebunt. Datum Lufeliæ, 18 die octob. divo lucæ sacrā, post rem divinam pro more peractam 1615.

de l'argent, à mulierculis quas ducent in captivitate; et tout ce qu'en disent les carmes n'est qu'une vision, et une fable controuvée par gens oiseux.

Le bruit avoit couru du siége de Bellegarde; mais on délibère d'envoyer nos troupes du côté de l'Italie. Calais a été menacé du siége par les Espaguols; on y avoit envoyé deçà quelques troupes et munitions; on dit maintenant que les Espagnols ont changé de dessein, et ont affaire ailleurs.

M. de Belièvre est premier président; M. de Champlastreux, président à mortier, en sa place. Le bonhomme retient les sceaux, mais plusieurs croient qu'il ne les gardera pas longtemps. L'archevêché de Lyon n'est point encore donné; M. de la Meilleraye le demande pour M. l'évêque de Rennes son parent, qui est frère du maréchal de la Motte Houdancourt; mais on croit qu'enfin M. le maréchal de Villeroi l'aura pour son frère l'abbé d'Esnai. La charge de grand aumônier a été donnée au cardinal Antonio, qui s'en va, ce dit on, ambassadeur à Rome pour nous, en qualité d'extraordinaire; le cardinal Grimaldi demeure ici, n'osant retourner à Rome, de peur du pape et du roi d'Espagne, qui lui en veulent.

On ne dit ici rien de nouveau du prince de Condé, sinon qu'il est à Stenai, et qu'il menace Châlons.

Le conseil, repugnante senatu, a nommé deux commissaires pour interroger M. de Croissi-Fouquet, savoir, MM. de Lezdau et de Bezons; le premier est un conseiller d'État, âgé de près de huitante ans, qui a toujours fait tout ce que l'on a voulu de lui, et qui est fort propre à être commissaire; le second n'a jamais été juge, mais seulement, paucis annis, avocat général au grand conseil : ce sont des gens qui cherchent à gagner et à avoir de l'emploi, ad nutum dominantium. Ils sont allés au bois de Vincennes pour interroger leur prisonnier, qui a relusé de leur répondre, et leur a chanté leurs vérités; d'autres disent qu'il les a appelés bourreaux, et dit d'autres injures, et qu'il répondroit aussitôt au bourreau de Paris, si le roi, qui est son maître, le lui avoit envoyé.

On dit ici que le roi s'en va faire un voyage pour huit jours à Fontainebleau, au bout desquels il reviendra à Paris le 25 d'avril. L'accord des Anglois et des Hollandois n'est point encore fait, on y travaille; ils ont pris un médiateur pour les accorder, qui leur a été donné de la part des Vénitiens; mais plusieurs grandes difficultés s'y sont rencontrées jusqu'à présent, qui en ont empêché la conclusion; on doute encore s'ils se pourront enfin accorder. Le cardinal Barberin, qui est à Rome, a fait mettre sur sa porte les armes d'Espagne, et à fait publier un manifeste dans lequel il invective fort contre le cardinal Mazarin, et entre autres d'avoir vendu aux Espagnols Piombino et Porto-Longone. M. le cardinal de Retz est malade d'un érysipèle à la jambe; on lui a envoyé un médecin de la cour : c'est Valot, etc., à qui il a refusé de montrer son mal, et lui a dit qu'il n'étoit point malade pour lui; que si on vouloit lui envoyer son médecin, ou celui de M. son oncle, qu'il prendroit leur conseil. On dit que le fils de M. de la Meilleraye s'en va épouser une des nièces du Mazarin, et que l'évêque de Rennes aura par le même marché l'archevêché de Lyon; cet évêque est frère du maréchal de la Motte Houdancourt. On dit qu'il vient encore d'Italie deux autres nièces du Mazarin, et un neveu : nec miror, puisqu'on le souffre. Tendunt ad summum fortunæ apicem.

Depuis ce que dessus est écrit, M. votre fils, demeurant chez un procureur de la cour, nommé M. Lemoine, rue Saint-Victor, m'a envoyé quérir pour le voir; il est malade d'une fièvre tierce, dont les deux premiers accès ont été fort longs et bien rudes: Præscripsi necessaria. Je ne manquerai point de le voir tant qu'il aura de besoin; au moins je ferai ce qui me sera possible tant à cause de vous qu'à cause de lui; j'ai seulement regret qu'il soit si fort éloigné de notre quartier.

La fièvre est devenue extrêmement forte, avec un cruel accès: nec mirum. C'est un corps tout bilieux et déjà presque atrabilaire. Il a vidé un grand ver par la bouche dans son troisième accès. J'ai pris garde à tout cela, et en aurai soin à

ı.

Digitized by Google

l'avenir; ne vous en mettez pas en peine. Je l'ai purgé une petite fois, et avec cause, et cum prospero successu. Le roi, la reine et le Mazarin et toute la cour sont à Fontainebleau, pour douze jours. On dit que le siège de Bellegarde ne se fera point cette année faute de troupes, d'autant qu'il en faut envoyer à Pignerol et dans le comté de Roussillon, pour Perpignan, qui autrement va se perdre. Je vous baise les mains, et à tous nos bons amis, MM. Camusat, Allen, Blampignon, Sorel, Maillet, Barat, etc., et suis de toute mon âme, etc.

De Paris, le samedi 3 de mai 1663.

## LETTRE CXVI. — Au même.

J'ai reçu la vôtre, avec le livre de M. Luyt, dont je vous remercie. M. votre fils est un peu mieux, Dieu merci: il a eu quelques mauvais symptômes, pour lesquels je l'ai fait saigner depuis quatre jours deux fois; on lui a toujours tiré de très mauvais sang. Il se porte un peu mieux; ses accès sont fort diminués; je le trouve toujours tout gai quand je le visite.

Le roi est encore à Fontainebleau; on dit qu'il en reviendra mardi prochain, et qu'après avoir été ici quelques jours de repos, ils s'en iront faire un voyage à Compiègne. Le prince de Condé est encore à Bruxelles; mais il n'est point content du peu de séjour qu'on lui offre. On envoie des troupes en Piémont et en Italie, sous la conduite du maréchal de Hocquincourt; on dit que le marquis d'Uxel s'en va commander le siège de Bellegards. Romæ fervet negotium jansenistarum et molinistarum. On dit qu'avant qu'il soit deux mois, l'affaire se jugera; mais je us sais ai ce sera définitivement, ou quelque arrêt plâtré, comme souvent il s'en donne en ce pays-là. On imprime à Lyon un volume de plusieurs conclaves, et de l'histoire d'iceux, depuis plus de deux cents ans; il y aura bien là de la fourberie et de la fraude italienne, et de la po-

litique raffinée de ces mattres passefins là-dedans. J'ai recu le prétent d'un médecin de Nuremberg, deux volumes in-fol. dont l'un est intitulé : Pharmacopæa Augustana : l'autre, Animadversiones in Pharmacopæam Augustanam; tous deux ne contiennent que des remèdes pharmaceutiques : l'impression en est fort belle; mais tout ce qu'il y a de bon contenu là-dedans pourroit tenir en six pages. Je ne m'étonne point si le papier est bien cher, vu que tant de gens en abusent. Un de nos jansénistes qui est à Rome, nommé M. de S. Amour, m'a envoyé un autre présent de même nature, mais il a mieux rencontré : c'est un in-fol., lequel contient, Stephani Roderici Castrensis, Commentaria IV. in librum Hippocratis, de Alimento; c'est un fort bon livre, imprimé à Florence l'an 16:0. Nous aurons ici dans le mois prochain une nouvelle traduction du Quinte-Curce, faite par M. de Vaugelas, in-quarto. M. Saumalse est malade en Hollande. On parle ici d'une trève de six mois entre les Anglois et les Hollandois, en attendant qu'ils se pourront accorder. On fait à Rome des assemblées pour procurer la liberté du cardinal de Retz, auguel les préside un cardinal de Médicis, qui est fort l'ami du prisonnier et capitalement ennemi du Mazarin: on en parlera quand il sera achevé.

Je vous prie d'assurer M. de Blampignon que je suis son très humble serviteur. Je ne sais pourquoi vous me tenez pour un hydrophobe : je bois un peu de vin, mais le plus sobrement qu'il m'est possible; néanmoins je vous dirai, eum Aulu Gellio, que si tout le monde su buvoit autant que moi, il seroit bien plus cher qu'il n'est, vu que j'en bois tout mon soûl; je dois à cette sobriété que je n'ai point encore besoin de lunettes, nonobstant mon âge et mes veilles.

On tient que la princesse de Condé mourra du mal qui la tient, et que le prince son mari épousera mademoiselle d'Orléans, fille du premier lit de M. le duc d'Orléans; sur quei l'on dit déjà que la reine en a écrit audit duc père de la dame pour l'empêcher. Ce mariage seroit un nouveau martel en tête pour le Mazarin, aussi bien que la prétendue liberté du cardinal de Retz. On dit ici que le bonhomme M. de Montbazon est mort à Cousières près de Touraine, âgé de huitante-deux ans. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce samedi 10 de mai 1653.

M. votre fils n'eut hier la fièvre que trois heures; il est tout autrement mieux; il aura demain son accès, et lundi il sera repurgé ad eradicandum fomitem febrilem.

#### LETTRE CXVII. — Au même.

C'est à plusieurs fins que je vous écris derechef: 1° pour vous donner avis que M. votre fils a changé de logis, et qu'il est mieux nourri et plus soigneusement pansé qu'il n'étoit chez M. Le Moine; il est logé avec une blanchisseuse, rue de la Harpe, chez un chapelier, à la Main-fleurie, à la troisième chambre, vis-à-vis de la Gibecière, bien près de l'Arbalestre. 2º Il se porte mieux, Dieu merci; sa fièvre ne sait plus tantôt sur quel pied danser; la dernière a avancé de quatre heures, qui est une marque infaillible d'une certaine diminution; les purgatifs qu'il a pris lui font merveille. Mais comme c'est un corps tout atrabilaire, où il n'y a presque plus de feu, mais beaucoup de charbon et de cendre pareillement, je le purgerai encore; 3º afin que vous sachiez que j'en aurai soin jusqu'au bout; 4º pour vous faire connoître que vos intérêts me touchent sensiblement, je vous prie de lui mander et commander comme de vous-même (sans qu'il sache jamais que ceci vienne de ma part) que vous désirez qu'au plus tôt il s'en retourne dans le coche à Troyes; ce changement d'air, tel qu'est le vôtre autrement plus pur, lui servira merveilleusement ad averruncandas et delendas reliquias morbi quo ante hac laboravit. Et ad hoc consilium tibi suggerendum me impellit locus ipse non

solum suspectus, sed etiam periculosus. Est unum de genere eorum locorum quæ ædilem metuunt, et in quibus aër ipse convalescentibus et adolescentulis est plurimum perniciosus. Je crois que vous m'entendez bien: sapienti dictum sat est. Retirez-le près de vous au plus tôt, ne si diutius hic moretur, pudendo alio et pernicioso affectu corripiatur. Voilà le meilleur conseil que je vous puisse donner: faites-en votre profit.

M. le maréchal de Hocquincourt s'en va commander l'armée du roi de neuf mille hommes en Catalogne; M. le maréchal d'Aumont, gouverneur de Boulogne, a refusé d'en aller commander une autre en Savoie pour Pignerol. Les jésuites font ici imprimer deux nouveaux livres in-fol., contre les jansénistes, qui valent mieux qu'eux. Je me recommande à vos bonnes grâces, à MM. Camusat, Allen, Blampignon, Sorel, Barat, Maillet, et vos autres amis, et suis, etc.

## De Paris, ce 24 de mai 1653.

Peut-être que M. votre fils, allectus aliqua cupidine, vous alléguera quelque excuse, aliquam προφὰσιν pour ne pas retourner à Troyes: en ce cas-là faites, si vous le trouvez bon, comme le pape fait aux moines, et le général aux carabins, je dis le général des jésuites, aux carabins et aux argoulois du P. Ignace; mandez-lui que vous voulez être obéi d'une obéissance aveugle, qu'il retourne à Troyes. La raison, que vous n'êtes pas obligé d'alléguer, peut être rejetée sur la dépense, aut simile quid. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis de tout mon cœur, etc.

Tous les François qui étoient à Stockholm, chez la reine de Suède, sont étourdis du bateau; on leur a donné leur congé, pour les folies de Bourdelot, qui y étoit premier médecin. La reine vouloit retenir notre bon ami M. Naudé, qui y étoit bibliothécaire; mais il a lui-même demandé son congé, ne voulant plus longtemps demeurer là tout seul. A quelque chose malheur est bon; j'aime mieux qu'il soit ici que la : tout le nord ne vaut point ce digne personnage. On dit que les

Espagnols out assiégé Roses; on voit iei le cardinal Antoni avec son cordon bleu, et dit-on qu'il s'en va bientét à Rome en qualité de notre ambassadeur extraordinaire.

### LETTRE CXVIII. - Au même.

Pour réponse à votre dernière, je vous dirai que le roi, la reine, le Mazarin et toute la cour sont à Saint-Germain jusqu'à lundi prochain; que les Hollandois, en leur dernier combat naval, ont horriblement perdu contre les Anglois, qui sont plus forts et plus méchants qu'eux. Cromwell s'est rendu maître du parlement d'Angleterre, qui étoit sollicité d'entreprendre contre lui, à l'instigation de quelques jésuites déguisés, dont il y a grand nombre en cette île, aussi bien que de gens qui se disent catholiques espagnols, pour être soudoyés du roi d'Espagne: adeo ut monstro simile didiceri nubique regnare Acifunum, dit Barclay en son Euphormion. Les molinistes se vantent ici qu'il y a une bulle du pape toute nouvelle contre eux; ce que je ne crois point encore. J'apprends ici que la fièvre a repris à M. votre fils, dont j'ai grand regret : j'ai peur que ce ne soit de trop manger ; en ce cas-là, vons le devez faire jeuner, combien que le jubilé soit passé: genus hoc dæmoniorum nonnisi jejunio et frequenti purgatione ejicitur. On dit que l'armée du roi s'en va assiéger Rethel, et que le prince de Condé est encore à Bruxelles, à faire la cour à Fuensaldagne. Ne dira-t-on pas de lui ce que Juvenal a dit quelque part d'Annibal, en pareil cas:

Mugnus mirandùsque cliens sedel ad prætoria regis, Donec Bithino libeat, vigilare tyranno.

Les Bordelois sont fort pressés, mais ils espèrent encore du secours des Espagnols et des Anglois. Le Mazarin traite avec le chevalier de Chaulnes pour le gouvernement d'Amiens; et dès qu'il en sera le mattre, il enverra le cardinal de Rets dans la citadelle, où il sera sùrement gardé par de Bar, qui gardoit les princes au Havre de Grâce; et puis après, le roi ira demeurer quelques semaines dans le bois de Vincennes, pour aller à la chasse là alentour. On dit que l'armée du roi, commandée par M. de Turenne, est fort mal contente, et qu'elle n'avance pas faute d'argent; que le prince de Condé s'en va remuer et entrer par la Champagne, et les Espagnols par la Picardie; que Calais est menacé d'un siège, et alia multa forsan falsissima. Je me recommande à vos bonnes grâces, à MM. Camusat, Allen, Sorel, et à MM. vos autres collègues, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce samedi 29 de juillet 1653.

## LETTRE CXIX. - Au même.

Pour faire réponse à trois des vôtres, ce que je n'ai pu faire par ci-devant, empêché particulièrement d'un méchant rhumatisme, qui m'a fort incommodé et embarrassé, je vous dirai que outre M. Naudé, mon bon ami, qui est mort dans Abbeville, d'une fièvre continue, avec assoupissement, le 29 de juillet, nous avons encore perdu le grand et incomparable M. Saumaise (1), qui est mort en deux jours, à Spa, où il étoit avec sa femme à prendre les eaux, âgé de soixante-cinq ans passés. M. le garde des sceaux de Chateauneuf mourut hier au matin à Leuville, à neuf lieues d'ici, âgé de septante-six ans. Toutes ces morts d'honnêtes gens m'étonnent fort, et me causent grande tristesse en l'esprit.

Je sais bien que votre affaire contre Bailli a changé de face; que M. Voisin, gendre de feu M. Talon, l'avocat général, est allé en Auvergne y être intendant, et que vous avez un autre rapporteur, vers lequel je n'ai nulle connoissance; c'est M. votre beau-frère qui me l'a dit. J'espère qu'un barbier ne

<sup>(1)</sup> Claude Saumaise, ou Salmasius, naquit à Sémur (Côte-d'Or) le 13 avril 1388, est mort à Spa le 8 septembre 1683. (R. P.)

fera point changer l'ordre, ni ne renversera pas les droits des Universités qui sont fondées sur le bien public.

Le roi est à Compiègne, d'où il partira dans quelques jours pour aller à Soissons, et de là à Châlons. Le prince de Condé et le prince de Conti sont fort mal ensemble. On dit que ce dernier vient à Paris le mois prochain pour s'accorder avec le Mazarin, et épouser une de ses nièces; si cela n'est vrai, il est gaillard. Les Hollandois n'ont pu s'accorder avec les Anglois: ils s'apprêtent de part et d'autre à une nouvelle guerre. On imprime ici un nouveau livre qui sera fort curieux, de M. Riolan, contre Thomas Bartholin, lequel sera achevé vers la Saint-Luc. On imprime à Lyon un livre de médecine fait par un Espagnol, nommé G. Bravo, qui s'est particulièrement employé à réfuter Van-Helmont. Je vous baise les mains, et à tous messieurs nos amis, et suis, etc.

De Paris, ce 27 de septembre 1653.

### LETTRE CXX. — Au même.

J'ai reçu votre lettre des mains de M. votre frère, qui est en fort bonne disposition; mais j'ai refusé l'argent qu'il m'a voulu donner de votre part: n'êtes-vous point honteux de m'offrir de l'argent? Ne savez-vous pas bien que ce métal est incompatible avec l'amitié, et encore une telle que la nôtre? C'est l'argent qui est la perte de l'amitié: quæ cùm sit res sanctissima, abeat illud metallum cum stibio in perditionem. Il m'a promis de vous renvoyer votre argent, et je vous remercie de votre bonne affection.

Il est vrai que j'ai céans les œuvres d'Érasme très complètes, deux fois, vu que je les avois déjà, et que je les ai encore trouvées dans la bibliothèque de feu M. Cousinot, premier médecin du roi, qui mourut l'an 16/6, que j'ai acheté depuis un an; si bien que je les ai à vendre en huit tomes, qui comprennent les neufs, reliés en basane verte, et fort bien conditionnés; ce sont ceux-là que je puis vendre, moyennant cent écus comptant, sans en rien rabattre. Si vous en voulez parler à M. votre prévôt de Troyes, vous me ferez plaisir; l'impression est de Bâle, telle qu'elle doit être, il n'y eut jamais que celle-là de l'an 1554. Je vous prie de présenter mes très humbles recommandations à M. le lieutenant criminel de Troyes.

On dit que le roi sera ici de retour le 22 de ce mois, et que le prince de Conti a permission de revenir à Paris. Le vieux Théophaste Renaudot (1) mourut ici le mois passé, gueux

(1) Théophraste Renaudot, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, né à Loudun en 1584, mort à Paris le 25 octobre 1653, que Gui Patin appelle le GAZETIER, fonda le premier journal qui ait paru en France, la Gazette de France, en 1631, avec le concours du célèbre généalogiste P. d'Hozier. Ce dernier avait une grande correspondance, tant en France qu'à l'étranger; il était informé de tout ce qui se passait, et communiquait les nouvelles qu'il apprenait à son ami Th. Renaudot, afin d'alimenter la Gasette. Renaudot avait en même temps un Bureau d'adresses ou de renseignements et de consultations médicales gratuites. Il obtint des lettres patentes qui autorisaient cet établissement; pour remplir son dessein, il s'associa plusieurs docteurs de la Faculté de Montpellier ou d'autres universités provinciales. La Faculté de médecine de Paris s'opposa à l'enregistrement de ces lettres parce qu'elles choquaient ses droits et ses priviléges; elle attaqua Renaudot en 1640. Le procès dura longtemps. Renaudot fit intervenir la Faculté de médeciue de Montpellier; mais, par arrêté du parlement des 9 décembre 1643 et 1er mars 1644, il fut défendu, tant à Renaudot qu'aux médecins unis d'intérêts avec lui, de tenir le bureau de consultations et de faire aucun acte de médecin pratiquant en vertu des grades obtenus dans les Facultés autres que celle de Paris. Par ce procès, la publication de la Gazette et le parti qu'il prit pour l'antimoine, Renaudot s'était fait de puissants ennemis dans la Faculté de médecine : et lorsque ses deux fils (Isaac et Eusèbe Renaudot) se présentérent devant la Faculté de médecine pour prendre leurs degrés, ils éprouvèrent de si grandes difficultés, qu'il fallut un ordre du parlement pour obliger la Faculté à leur conférer le doctorat. Avant de les admettre au serment, on les obligea de désavouer la conduite de leur père, et de promettre qu'ils renonceraient au Bureau d'adresses; mais on leur

comme un peintre; c'est son fils, le conseiller des monnoies, qui fait aujourd'hui la Gazette. On a mis prisonnier dans la Bastille un président de la cour des aides, nommé M. Garnier de Maurivet. Les ports d'Angleterre et de Hollande sont fermés pour quarante jours : on croit qu'ils sont assemblés pour faire un accord ensemble : quod si contingat, ils seront les maîtres de la mer Océane : supra principes omnes Europes. L'on dit que M. Saumaise a recommandé en mourant à sa femme qu'elle brûlât tous ses papiers, ce qu'elle a fidèlement exécuté. Ah! quelle perte! Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis, etc.

De Paris, ce 12 de novembre 1653.

Voilà un mot de réponse que j'envoie à M. votre fils, lequel je vous prie d'enfermer dans les vôtres, et même de l'ouvrir, si vous êtes curieux de voir ce que je lui mande, dont je serai bien aise, et vous n'en serez pas marri; imò, si benè te novi, vous m'en saurez quelque gré.

### LETTRE CXXI. - Au même.

Je vous remercie très humblement de l'honneur que vous m'aves fait de m'écrire, et de la peine qu'aves pris de recommander l'affaire pour laquelle je vous avois écrit, à M. le prévôt de la maréchaussée. Voilà une lettre que je vous envoie de M. Mercier mon ami, pour vous en remercier pareillement, et vous supplie de vous employer derechef envers M. le prévôt, pour obtenir de lui l'envoi des sacs d'information au greffe de la cour, comme il l'a spécifié dans sa lettre; et voilà ce de quoi je vous supplie très humblement.

permit de continuer la Gazette de France, dont ils avaient le privilége; ils en furent les rédacteurs jusqu'en 1718. — La collection de la Gazette de France, de 1631 à 1792, furme 163 vol., in-4°, plus 3 vol., de tables. (R. P.)

Pour nouvelles de decà, je vous dirai que M. de Balzac est mort à Angoulême dans les Capucins, le 8 de ce mois, et au'il a laissé plusieurs ouvrages de morale et de politique à imprimer. Il a donné tout son bien à des hôpitaux (1). M. le prince de Conti est arrivé ce lundi dernier : on dit qu'il sera aujourd'hui au soir fiancé, et marié demain à Martinossi, nièce du Mazarin. Le traité des Anglois et Hollandois est fait tout entièrement; et a été ici arrêté que l'on reconnoîtra la république d'Angleterre par un ambassadeur que l'on y enverra exprès; et que le roi d'Angleterre, qui est ici avec le duc d'York son frère, s'en iront en Danemark. On parle ici d'un voyage du roi dans quinze jours à Fontainebleau; et que de là il pourra bien aller à Châlons, pour faire passer des troupes dans l'Alsace contre le comte de Harcourt, qui, avec Brissac qu'il tient, ne veut pas se remettre à l'obéissance du roi, aux conditions qu'on lui offre. Le prince de Condé a découvert une conspiration dans Stenai, où plusieurs ont été pendus. Je me recommande à vos bonnes grâces, à M. le lieutenant criminel, à MM. de Courberin et Allen, et à tous nos autres amis, et suis, etc.

De Paris, le samedi 21 de février 1654.

#### LETTRE CXXII. — Au meme.

Je vous remercie du soin que vous avez de l'affaire de M. Mercier, auquel j'ai tout-à-l'heure envoyé ce que m'avez adressé pour lui. Enfin, la réponse est venue de Montpellier

(1) Aucun biographe ne fait mention de cette circonstance que Balzac mourut aux Capucins. Il ne donna pas tout son bien aux hôpitaux, comme le dit ici notre auteur; mais il légua douze mille livres, somme considérable alors, à l'hôpital d'Angoulème, où il fut enterré. Les opinions ont beaucoup varié sur le mérite de cet homme de lettres; mais, d'un accord unanime, on a leué les qualités de sen œur et l'élévation de sen âme. Cependant la modestie n'était pas ce qui le distinguait;

ou d'ailleurs, contre les curieuses recherches de M. Riolan, sous le titre de : Seconde Apologie de l'Université en médecine de Montpellier. C'est un livre infâme pour les injures, calomnies, impostures, ignorances et faussetés qu'il contient; je ne vis jamais un si misérable pot-pourri, ni si indigne de gens qui veulent être réputés habiles hommes. Je ne sais qui en est l'auteur, je pense que plusieurs y ont travaillé; mais il y a bien de l'Anerie: inscitia ubique regnat in probando. Il dit que nous avons trop de babil-chez nos malades, mais aussi v en a-t-il bien dans ce sot et impertinent livre. Quiconque l'a fait n'est point médecin et ne sut jamais le fin du métier. Quelqu'un parloit de le faire saisir et d'en empêcher le débit ; j'ai été d'avis contraire, vu que ce livre publie, avec grand avantage de notre Faculté, l'infamie et l'ignorance de ceux dont il entreprend la défense. Ceux de Montpellier n'accroftront point leur réputation par ce livre-là, qui est très capable de les décréditer encore plus qu'ils ne sont. Si Courtaud ne peut mieux faire à l'avenir, il fera mieux de se reposer, en continuant de chercher le grand secret des philosophes en ses fourneaux; j'entends des chimistes et des faux-monnoveurs.

Cromwella découvert dans Londres une conspiration, dont il y en a quatorze d'arrêtés, et entre iceux un médecin huguenot, anabaptiste, qui se disoit ici, il y a quatre ans, médecin de Montpellier, nommé Naudin, fils d'un apothicaire du faubourg Saint-Germain. Nous aurons dans quelque temps plusieurs bons livres qui s'achèvent à Amsterdam: un nouveau livre de Fr. Bacon, H. Grotii Epistolæ ad Belgas et Germanos. Vossii, Thesawus linguæ latinæ, in-folio. Thomæ Bartholini, observationes Anatomicæ. Diogenes Lærtius, cum notis Heurnii.

On dit que l'armée du roi a investi Clermont, et que le roi aussi le malicieux Bautru disait-il au cardinal de Richelieu: « M. de Balzac est souvent enrhamé; il n'en peut être autrement, car il parle toujours de lui, et il n'en parle jamais que le chapeau à la main. » (R. P.)

ira de Reims à Châlons. On pendit hier à cinq heures, à la porte de Paris, un chimiste qui se disoit gentilhomme provençal, pour fausse monnoie. Il étoit d'Avignon; il disoit qu'il préparoit son antimoine aux fourneaux où il faisoit de la fausse monnoie: il fut pris en flagrant délit, et a été exalté au bout d'une bûche. Nous aurons dans peu le livre de M. Merlet contre l'antimoine.

On dit ici que le duc de Savoie demande en mariage une des nièces du Mazarin; je n'ose le croire. On va imprimer ici un livre qui sera in-folio, la Vie de feu M. d'Epernon. Ce sera une histoire de cent ans. M. Riolan est malade: il a bien envie de répondre au doyen de Montpellier, et de le manier en chien courtaud; mais il faut guérir auparavant. Quelque autre y répondra encore, mais d'une étrange sorte, afin que la postérité soit instruite de la vérité, et non pas que ce maraud et impertinent livre mérite aucune réponse. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, le samedi 13 juin 1654.

#### LETTRE CXXIII. — Au même.

Je vous remercie de la vôtre, et me réjouis du retour de M. votre fils, qui m'a envoyé des thèses, pour lesquelles je vous remercie et lui aussi. Je vous envoyai, il n'y a pas longtemps, une lettre de M. Mercier, avec un catalogue des œuvres de M. Grotius, de sa part et de la mienne, la réponse de M. Guillemeau à M. Courtaud, doyen de Montpellier, qui est un fort ignorant homme et bien injurieux: je m'en rapporte au jugement de la postérité, qui en voudra juger sans passion. Les injures ne servent à rien qu'à faire connoître l'impuissance de l'esprit de ceux qui les profèrent, et à montrer qu'ils n'ont guère de raison. Toute sorte de médecins sont rares dans toutes les villes de France, de quelque université

qu'ils viennent: Aix, Avignon, Bourges, Cahors, Caen, Bordeaux, Toulouse, Angers, Reims, Valence, etc.; il n'y a du tout que votre ville de Troyes qui se tienne à l'arrêt de Francois I. Et combien qu'ils soient bien fournis de belles lettres bien bullées, il y a bien des villes où on fait autrement que vous ne faites à Troyes, qui que ce soit qui apporte et présente des lettres de docteur, même de Montpellier; on les examine de nouveau, plus rigoureusement qu'ils n'ont jamais été, et par trois fols de trois mois en trois mois; et cela ne se fait pas seulement à Bordeaux et Poitiers, où il v a université, mais même à Lyon, à Rouen, à Amiens, à Dijon; et ceux de Rouen y vont si sévèrement, que bien souvent on les renvoie étudier pour deux ans, et même en ont chassé deux pour toujours depuis cinq ans. Et cette rigueur n'est point sans profit, c'est afin de remédier à l'abus qui s'ensuit de ce que la plupart des petites universités, et même les grandes aussi quelquefois, donnent des lettres de docteur trop aisément à ceux qui leur offrent de l'argent. Je pense que vous pouvez en avoir vu quelques exemples dans la campagne, aux petites villes d'alentour de vous.

On imprime ici contre l'antimoine et contre le gazetier; on vend celui de M. Merlet; dans un mois nous aurons celui de M. Perreau et autres qui suivront. Je suis fort de votre avis touchant l'antimoine, qui est ici fort décrié, et que nos gens n'osent plus proposer nulle part. Vous m'aves fort réjoui de l'arrêt contre notre barbier: je suis bien aise qu'il ait été bien châtié.

Cromwell a fait pendre dix hommes pour un jour: on ea attend d'autres nouvelles. La reine de Suède a quitté la royauté, elle vient à Spa; son cousin, le comte palatin, est roi en sa place. Nous n'avons ici rien de nouveau des siéges d'Arras et de Stenai, sinon que l'on dit que le prince de Condé est malade, et qu'il s'est fait mener. à Lille. Je vous baiss les mains, et suis de toute mon affection, etc.

Le morcredi, 29 de juillet 1064.

Le livre de M. Merlet est bon (1); il n'y a rien que de vrai, mais il est trop court et trop sec. Quand on lui a dit cela, il a répondu qu'il n'avoit écrit contre le gazetier que pour montrer ses fautes et ses impostures, qui sont presque innombrables.

#### LETTRE CXXIV. — Au même.

Je vous dois réponse en bien des façons, multiplici nomine, mais particulièrement pour le bon accueil et la bonne chère que vous avez faits à mon fils ainé, dont je vous remercie très humblement.

Pour les médecins de Montpellier, j'en connois deux des trois que vous m'avez nommés: M. Richer de Belleval, presque de tout temps; M. L. Soliniac, de l'avoir ici vu plusieurs fois, et de ce qu'il a fait chez quelques malades. Je vous conseille de ne jurer de rien : il n'y a pas de quoi s'en fâcher entre nous deux; je sais même ce que m'en a dit M. de Belleval en particulier et en ami. Ce M. Soliniac est un homme très commun in arte nostra, qui a les deux vices de son pays, qui sont les dames Philargirie et Polypharmacie; du reste, il y en a ici huitante qui le passent, centum parasanguis: quelque dépression qu'en ait faite l'auteur de la légende, quel qu'il soit, qui est un libelle purement diffamatoire, et qui par conséquent n'est nullement croyable. Je ne sais pas au vrai qui est l'auteur; mais je vous puis jurer que ce n'est ni moi ni vous, ni moi non plus que vous. Si natura negat, facit indignatio versum. Qualemcumque opus est iracundi hominis, et bilem sive rabiem evomentis in collegas non omnino insontes. Pour M. de Belleval, je le tiens homme d'honneur, mais qui ne se soucie guère du métier, amplissime etenim dotatus est

<sup>(1)</sup> Remarques sur le livre de l'antimoine, de M. E. Renaudot, Paris, 1654, in-4°.

iis propter que studetur. Quand il est ici pour des affaires au conseil, croyez-moi qu'il ne voit guère de malades; adde quod, etc., que je vous dirai quand j'irai à Troyes. Pour Courtaud, je le connois d'ailleurs, mais principalement par ses écrits, qui ne valent rien ni en latin ni en françois. Pour ses leçons, je vous avertis qu'il n'en fait point, et qu'il n'est point capable d'en faire, ni de voir des malades, étant très ignorant et n'ayant jamais su rien apprendre de ce qui est requis à telles fonctions. Si bien que vous voyez par ce que dessus, que nous sommes en ce jugement-là de fort différents avis: je ne laisse pourtant pas d'être votre serviteur.

## Diversum sentire duos de rebus iisdem : Incolumi licuit semper amicitia.

Pour les apothicaires, quand ils font taxer leurs parties, il devroit plutôt y avoir des médecins que des apothicaires, mais cela dépend des juges, et très souvent M. le lieutenant civil m'y a nommé d'office moi tout seul, absque ullo collega, pour épargner à tous les deux partis; d'autant que je rends cet office gratuitement et de bon cœur à l'honneur que je porte audit seigneur, qui m'en gronde quelquesois, et qui s'en moque assez plaisamment quand je lui vais recommander quelque affaire pour quelqu'un de mes amis : aussi dit-il qu'il ne m'y nommera plus. Pour le fait de médecins ou d'apothicaires, il n'y a point de règlement; mais la coutume est ici que ce sont toujours des médecins, ou au moins qu'il y en a toujours; car s'ils étoient seuls (j'entends les apothicaires), ils seraient récusés, en tant que juges et parties; ordinairement il n'y a que les médecins; et si la partie demande des médecins, on ne lui en refuse jamais, joint que la plupart de nos juges n'aiment guère cette cherté d'apothicaires.

Pour la Légende, j'avoue avec vous que c'est un libelle diffamatoire, qui n'a jamais dû être fait, et qui est un ouvrage injurieux et vilain, scriptum in tempore iracundiæ: dignum

sanè quod tardipedi deo ustulandum committatur: Annales Volusii, cacata charta. Ces messieurs qui ont grand tort, et qui sont aujourd'hui honteux de l'avoir fait, au moins plus que les deux tiers, et qui même s'offrent de s'en dédire, devroient être réfutés par raison, et non point par injures de tripier, etc. Ils ont signé que l'antimoine est bon en plusieurs maux, pourvu qu'il soit bien préparé et bien donné à propos. Il en est de même de tous les remèdes, et des poisons même: on donne quelquesois de l'opium par nécessité, combien qu'il soit infailliblement poison; c'est que nous n'avons pas de meilleur ni plus certain narcotique, mais nous avons bien d'autres et de meilleurs purgatifs que l'antimoine. En conséquence de leur dire, je pourrois jurer que tous les plus dangereux poisons sont bons et utiles remèdes, pourvu qu'ils soient bien préparés et bien donnés, et même le sang d'aspic, le sublimé, etc. Mais c'est le point de les bien préparer et bien remuer; ce qu'ils n'ont encore pu faire avec leur antimoine, qui est si fort décrié de deçà par les morts qu'il a causées, qu'ils n'osent plus en proposer dans les familles. En attendant, ils ont accusé l'impudence et l'ignorance des barbiers de village de toute la France, et même des villes, aussi bien que des apothicaires, et des gardes qui en ont fortement abusé, et en abusent encore tous les jours, au grand détriment du public. Je vous en fais juge vous-même, et in verbo tuo, vel sto, vel cado.

Pour les autres médecins de Montpellier, qui se sont rendus illustres par leurs écrits, ôtez G. Rondelet et L. Joubert, quorum est admodum mediocris gloria, et qui duntaxat fuerunt proletarii scriptores, lesquels même j'aurois bien de choses à dire, je n'en connois aucun autre, si vous me les indiquez. Laurentius enim est potius noster quam Monspeliensis; il avoit étudié sept ans à Paris sous L. Duret, qui étoit docteur d'Avignon, pratiquant à Carcassonne, et de là même à la cour par madame la duchesse d'Uzès, laquelle lui fit donner par le bon roi Henri III une place de professeur vacante à Montpellier, à

Digitized by Google

quoi le roi n'avoit jamais auparavant pourvu: aussi eut-il bien de la peine d'être reçu à Montpellier, et lui fallut avoir des arrêts tant du conseil privé que du grand conseil ; nonobstant lesquels ils le menèrent à Toulouse, où il fut enfin reçu par le crédit de M. le premier président Duranti, et par le moyen de la composition qu'il fit avec eux. Depuis, il fit fortune, laquelle ne dura guère. Pour L. Joubert, tout ce que nous avons de lui n'est qu'un recueil des lecons qu'il a faites en qualité de professeur, et qui n'ont jamais été imprimées qu'une fois; j'en dis autant de la pratique de G. Rondelet; pour son Histoire des poissons, le président de Thou dit qu'il n'en est pas l'auteur, mais bien un très savant évêque de Montpellier du temps d'Henri II, nommé Guillaume Pelicier, qui depuis se fit huguenot, comme étoit Rondelet, et depuis vendit son évêché, et se fit athée. Tout le reste des écrits des professeurs de Montpellier sont un galimatias de leçons pédantesques, principalement celles de Rivière, dans lesquelles il y a bien de la charlatanerie : c'est un puant marais d'ignorance et d'impostures de l'art. Unum excipio Varandeum, laude sua dignum. Mais quelle comparaison v a-t-il de tous ces gens-là à Fernel, Silvius, L. Duret, Hollier, Tagault, les deux Piètres, à Jean Duret, aux deux Jean Martin, à E. Gourmelen, à Baillou, à Gorreus le père, que seu M. de Bourbon disoit avoir été aussi savant en grec que Galien même; aux deux Riolans, à un Guillaume Duval, à feu M. de la Vigne, qui ont été des prodiges de savoir par leur polymathie et des hommes incomparables dans la pratique? J'en pourrois nommer cent autres qui sont morts, et qui méritent des éloges entiers en leur particulier, sans toucher à ceux qui vivent aujourd'hui, dont le nombre est toujours grand, et de gens pleins de mérite singulier, sans que l'antimoine y puisse apporter aucun ombrage (1), etc. Je

<sup>(1)</sup> C'est toujours cette rivalité jalouse qui a régné depuis des siècles ontre l'école de Paris et celle de Montpollier : le fait est que toutes les

vous remercie de la peine qu'avez eue d'envoyer au-devant de mon fils; ni lui ni moi ne méritons pas cet honneur; et vous remercie pareillement de l'honneur que vous m'avez fait en le recevant si bien et lui faisant si bonne chère. Je pense qu'il est encore à Angers avec son maître des requêtes; je lui permets de continuer son voyage jusqu'à Châlons, afin qu'il ait vu la Champagne; ce sont ses vacances, après cela il fera retraite, durant laquelle j'espère qu'il étudiera sérieusement.

Le roi est ici; le Te Deum a été chanté à Notre-Dame samedi dernier, en présence du roi, de la reine, du cardinal
Mazarin et de bien du peuple. Le cardinal de Reta s'est sauvé
dans un vaisseau de Hambourg, pour de là se sauver avec
plus d'assurance per mediam Germaniam, et de là gagner
l'Italie. On dit que notre armée s'en va faire un nouveau
siège, mais on ne sait pas encore quelle ville ce sera : on
parle de Landrecies, ou d'Armentières. Le prince de Condé est
à Valenciennes avec 16,000 hommes, fort loué des Flamands
d'avoir bien fait à la levée du siège d'Arras, et les Espagnols
fort haïs d'avoir pris la fuite, et entre autres l'archidue
Léopold et Fuensaldagne. On dit que le roi ne fera plus de
voyages cette année, et qu'il ne bougera pas d'ici. Nil novi
ex Anglia. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis de
toute mon affection, etc.

De Paris, ce 7 de septembre 1684.

On s'en va enterrer le bonhomme M. de Broussel, conseiller en la grand'chambre, pour qui on fit des barricades l'an

deux furent célèbres, tontes les deux ont rendu d'éminents services à la science, mais à des titres différents. Pour assigner les rangs, il faudrait donc faire un examen comparatif et approfondi de l'histoire scientifique de ces deux écoles, de leurs doctrines, de la marche qu'elles ont suivie et des résultats obtenus; autrement on reste dans le non-sens, dans l'absurdité critique ou thuriféraire de l'esprit de secte. Il ne suf-fit pas de crier anathème, de crier hosannah; en doit juger en pleine sonnaissance de cause, ce que ne font point les serfs de l'école dont ils ont reçu le diplôme. (R. P.)

1648. Le roi a exilé quelques chanoines, deux grands vicaires de l'archevêché et deux curés, savoir, de Saint-Jean et de Médéric; on en menace encore d'autres. O tempora! 6 mores! Mais patience.

### LETTRE CXXV. — Au même.

Je vous remercie de la bonne chère que vous avez faite à mon fils; il est de présent à Châlons. Laissons là, au nom de Dieu, les médecins de Montpellier; qu'ils se défendent comme ils pourront, je ne vous en écrirai plus, alienam litem non facio meam. Votre beau-frère, M. Gérard, a été ici fort malade d'une dysenterie cruelle, quæ adhuc perseverat, et n'est point encore hors de danger, pauld tamen melius habet, et magna salutis spes affulget. Le pape est mort le 25 de septembre. On ne sait au vrai où peut être le cardinal de Retz, Le roi est à la Fère, ubi cardinalis Mazarini moderperson patitur. Je baise les mains à M. votre fils, et le prie de m'excuser si je ne lui écris; je le remercie de ses deux lettres latines. Le nouveau professeur de Montpellier est fait; il me semble qu'on le nomme M. de Louis; la femme du gouverneur de Montpellier l'a fait préférer aux autres contendants, qui s'en sont désistés pour la peur qu'on leur en a fait. Ce Perreau, dont M. votre fils m'a envoyé la lettre, étoit un médecin de Tonnerre, père de M. J. Perreau, dont on imprime ici le livre contre l'antimoine; il n'y en a plus que six feuilles à faire, mais on ne trouve point ici d'ouvriers. Pour l'épigramme de six vers contre l'antimoine triomphant du gazetier, je vous l'envoie, il a été fait céans dans mon étude, par M. Ozier le prieur. Nous avons ici plusieurs docteurs qui travaillent sur la controverse de l'antimoine; un, pour ce poison, qui est payé et soudoyé par la cabale, et trois, contre. Mais c'est folie d'écrire plus, ni pour ni contre; il est tellement décrié que personne n'en veut entendre parler, s'il est tant soit peu soigneux de sa santé. On imprime ici la Vie de seu M. d'Épernon, qui sera quelque chose de fort beau. Je m'en vais être professeur du roi, à la place de M. Riolan, qui me donne sa charge; tout est expédié, je n'en attends que mes lettres qui sont au sceau, et que M. le garde des sceaux m'a promis d'expédier lundi prochain, et dès le lendemain j'en prêterai le serment. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis, etc.

De Paris, ce 10 d'octobre 1654.

#### LETTRE CXXVI. — Au même.

C'est pour répondre à celle que je viens de recevoir de votre part, pour laquelle je vous remercie. On parle ici d'un nouveau libelle pour M. Courtaud contre M. Guillemeau, que je n'ai point encore vu. Je suis las de lire et d'ouïr tant d'injures, habeat uterque sibi res sua: j'ai maintenant autre chose qui me presse, savoir, des leçons à faire pro cathedra regia, lesquelles j'espère de commencer ce carême, après que j'aurai fait ma harangue d'entrée. Je pense que M. Gérard est guéri; je l'ai laissé en fort bon état, Dieu merci; mais il se doit conserver, et sibi cavere à recidiva. Le livre de M. Perreau n'est point encore achevé, mais il tend à la fin; l'auteur me dit hier qu'il n'y avoit plus que trois feuilles, y compris l'indice : il sera bien étoffé et tout autrement meilleur que celui de M. Merlet. Mon fils ainé est ici de retour ; je vous remercie derechef de la bonne chère que vous lui avez faite. Je vous supplie de faire mes recommandations à M. Maillet, votre collègue, et de savoir de lui en quel an il prit ici les leçons de feu M. Cousinot, de sanguine ex qualibet corporis parte profluente, 1632, 33, 34 ou 35; il vous le fera; et je le voudrois bien savoir; c'est lui-même qui me l'a dit céans; mais je ne me souviens pas de l'année qu'il me désigna; vous me ferez la faveur de me le mander à votre première commodité. Il y a ici un livre nouveau, in-octavo, en latin, imprimé à Orange, intitulé! Claudii Sarravii, senatoris Paris: Epistolæ: c'étoit

feu M. de Sarrau, conseiller de la cour, huguenot, que l'antimoine tua, il y a trois ans passés. Il y a là-dedans de fort bonnes choses, et entre autres le père Petau y est rudement traité. Tout est ici en repos. La reine de Suède est à Anvers. On ne sait où est le cardinal de Retz: Papa vonservat! Le père R. Chartier est ici mort d'une apoplexie subite, laquelle le surprit à cheval, et mourut sur-le-champ, agé de huitante-deux ans; voilà son Galien grec demeuré, sa famille en est ruinée (1). On a découvert une conspiration à Bordeaux, que ces gens-là faisoient pour se donner à l'Espagnol. Cromwell a une grande armée sur mer; mais on ne sait point son dessein. Vale, et me ama.

De Paris, ce 21 de novembre 1654.

#### LETTRE CXXVII. — Au même.

Si vos apothicaires demandent que vous ne fassiez point d'ordonnances qu'en latin, c'est qu'ils en savent bien la conséquence; c'est le vrai moyen de les mettre à la raison, et c'est la raison que les familles soient soulagées, et les malades délivrés de cette dépense effroyable et inutile. Les gens de bien de notre profession doivent un soulagement au public. M. Mathieu, notre collègue, m'a promis de solliciter votre bon droit envers M. du Tillet, chez lequel il m'a dit avoir grand crédit, combien que M. Morisset soit son médecin. Je ferai que l'un et l'antre lui recommanderont.

Matthiae Martinii Lexicum etymologicum est acheve d'im-

(1) Voilà une triste oraison funèbre pour l'illustre René Chartier (né à Vendôme en 1872, mort à Paris le 29 octobre 1634), qui consacra ses travaux, son temps, sa fortune, à élever un véritable monument scientifique dans son édition grecque et latine des œuvres d'Hippocrate et de Galien. Cette édition a été publiée à Paris, 1639 à 1679, 13 vol. in-folio. Les tomes IX, X et XII ont été publiés par les soins des docteurs Blondel et Lemoine. Le docteur J. F. de Villiers est auteur d'une Lettre sur l'édition grecque et latine des œuvres d'Hippocrate et Galien, publiée par R. Chartier. l'aris, 1779, in-4".

(R. P.)

primer dès l'an passé; j'en ai vu ici un dès le mois de mars; plusieurs marchands y en ont apporté depuis; on en a vendu plus de quarante dans la rue Saint-Jacques, depuis six mois. Il y a deux jeunes libraires qui font grand profit au trafic de ces livres étrangers, qui en ont fait venir plusieurs; mais je n'en ai point acheté (non pas à cause de leur cherté, combien qu'elle soit grande), d'autant qu'il m'en doit venir d'ailleurs. Un médecin de Nuremberg m'en a acheté un qu'il a fait emballer avec d'autres livres qui me viennent par Hambourg; mais la longueur du chémin m'empêchera de les recevoir bientôt. Un médecin de Metz m'en a promis un qu'il a fait venir par des marchands de Metz qui trafiquent à Francfort; j'espère que j'aurai celui-là dans ce mois d'octobre. M. Ravaud, de Lyon, qui est l'associé de M. Huguetan, m'en doit pareillement un, qu'il me donnera quand il voudra; mais je vous dirois certainement que c'est le meilleur livre de mon étude, in eq genere. Si j'en avois trente j'en serois bientôt remboursé. M. du Clos, de Metz, qui me l'a fait acheter dans Francfort, m'a mandé qu'il avoit coûté douze florins, qui reviennent à nos vingt-quatre livres. Je voudrois en avoir donné trois pistoles et le tenir: Liber est maximi usus, ac utilissimæ lectionis. Nos libraires en demandent trente-cinq livres en blanc; il est gros comme une rame de papier; on le peut relier en deux justes volumes, ou en trois un peu plus petits. Pour ce qu'en dit M. Huguetan: per ea quæ nuper attuli, vides quantum mereatur fidei. On dit ici fort souvent en proverbe que: Tria sunt animantia mendacissima, loyolita, botanista et chymista; si tribus istis nebulonibus liceat superaddere quantum, sit ille bibliopola; neque non novi animal mendacius ullum.

Le livre de M. Guillemeau ne tient à rien; je vous l'enverrai avec la première curiosité qui se rencontrera. Est opus tenebricosum cujusdam nebulonis, ex arte lenonia sibi victum comparantis: ut faciat rem, si non rem, quocumque modo rem. Personne n'a rien entendu à son livre, lui-même ne l'entend point; néanmoins il n'est pas si sot qu'il n'en ait

encore trouvé un autre plus sot que lui, qui est le petit bonhomme Courtaud d'ici, à qui il a attrapéquelque argent pour ce libelle: c'est un nommé A. Magdelain, cujus restota præ miseria ad vestitum redacta est. Je suis de votre avis touchant le panis clibanites (1) de Gal. Il me semble que M. Moreau en a parlé en son école de Salerne (2), que je n'ai pas céans pour le présent. M. Moreau n'a pas achevé la vie de notre bon ami feu M. Naudé; il y a travaillé quelquefois, dum livet per otium et valetudinem. Il est fort employé et a fort peu de loisir, outre qu'il a des leçons à faire au Collége royal. Mon fils est à la campagne devers Provins, pour une dame malade, où je n'ai pu aller. Je vous remercie du souvenir que vous avez pour lui. J'ai fait cette semaine une anatomie publique d'une femme de vingt-cing ans qui faisoit de la fausse monnoie: fuit infinitus auditorum concursus. Il y a ici un livre tout nouveau du bonhomme M. Riolan, Adversus Pecquetum et Pecquetianos, qui est fort approuvé et bien reçu (3). Tous ceux qui l'ont lu en savent bon gré à M. Riolan, et se moquent des autres, qui y sont accommodés d'une étrange façon.

M. Huguetan a achevé tout nouvellement à Lyon son édition de L. Beyerlinck *Theatrum vitæ humanæ*, en huit tomes; son Sennertus sera achevé dans un mois, en deux tomes; il s'en va imprimer la continuation du Baronius, d'un certain père de l'Oratoire, qui est en Italie, nommé Rimaldus. Il y aura six volumes in-fol. Cet auteur est fort habile homme; il a travaillé sur les mémoires mêmes du cardinal Baronius. Je me recommande à vos bonnes graces, à M. votre père, à MM. Sorel, Blampignon, Maillet, Barrat, le Grain, et à tous

(R. P.)

<sup>(1)</sup> Ge panis clibanites était une sorte de pain qui se faisait, chez les anciens, dans des fours portatifs; de χλιδένος, four de campagne.

<sup>(2)</sup> Schola salernitana, Parisiis, 1672, page 276.

<sup>(3)</sup> Il n'en a pas été de même de la postérité : l'écrit de Riolan est aujourd'hui tout-à-fait oublié, et le réservoir du chyle, cette importante découverte, porte encore le nom de Pecquet. (R. P.)

MM. vos autres confrères, comme aussi à M. Allen, et serai toute ma vie, etc.

De Paris, le samedi 8 d'octobre 1653.

Le siège de Pavie a été levé avec grand désordre et à notre grande perte. On dit que le Mazarin (qui est à la Fère, pour les convois) en est si fâché, qu'il veut envoyer une autre armée en Italie; qu'il a fait lever le siège de Palamos en Catalogne, afin que ces troupes aillent passer les monts. Nos restes de l'armée se sont retirés dans le Crennois, pour éviter le marquis de Caracène, qui les poursuit avec quinze mille hommes. Le cardinal de Retz est à Florence, où il s'est retiré, tandis que l'on travaille à son procès à Rome, à la poursuite de M. de Lionne, qui y est notre ambassadeur. Cromwell a été fort malade d'une suppression d'urine. La peste est encore fort grande à Leyden et à Amsterdam. On imprime en Angleterre un livre entier de Vita Erasmi. Nous avons ici trois de nos médecins bien malades, savoir, MM. Gorris, Allain et Chasles.

Le roi est malade à Fontainebleau; il a été saigné des bras et du pied; c'est d'une sièvre continue, qui lui est survenue en suite des eaux de Forges, dont il a par ci-devant usé. Dieu sait à quelle raison faire boire de l'eau de lexive à un jeune prince de dix-sept ans, et dans le bel état de santé dans. lequel étoit le roi. Les princes sont malheureux en médecins il y a long-temps; je souhaite de tout mon cœur que Dieu lui renvoie la santé, et qu'on ne lui donne pas d'antimoine. Notez qu'en toute la cour il n'y a pas un bon médecin, et que celui qui y est en plus grand crédit, soli fama studuit, et rei faciendæ. Le cardinal Mazarin sera bien empêché de cette nouvelle, aussi bien que de faire passer le convoi à Saint-Guilain, car le prince de Condé est là auprès qui leur fait bien de l'empêchement. La duchesse d'Orléans censebatur gravida: nuperrime abortum passa est, et rejecit molam. Tenez, s'il vous plait, ces nouvelles secrètes, Vale et me ama.

Tuus ex animo G. P.

## LETTRE CXXVIII — Au même.

Je sais bien que je vous dois réponse pour cinq lettres, auxquelles je n'ai point fait réponse en leur temps, et pour cause. Pour les apothicaires, je souhaite que vous en veniez bientôt à bout, et n'y en a point meilleur moyen que de se servir du Médecin charitable, en introduisant les seringues dans les familles, avec une décoction d'herbes émollientes et du miel commun; faire des bouillons et des tisanes laxatives avec le séné; et purger les autres qui sont plus forts avec casse, séné, sirop de roses pâles et fleurs de pêcher; voilà qui a ruiné ceux de Paris, et qui les empêchera de se relever, et dès qu'ils sentiront leur mal, s'ils sont bien sages, ils vous demanderont pardon. M. Moreau n'a pas achevé la Vie de M. Naudé, faute de loisir; il pense aussi à la seconde partie de son école de Salerne, si liceat per otium et valetudinem. Son premier tome est chez M. Blaise, libraire, rue Saint-Jacques. Flosculi historiarum est en bon latin; cet auteur travaille à une grande histoire. On imprime à Lyon, in-fol., les œuvres de J. Varandeus; j'en ai ici poursuivi et obtenu le privilége; on parle aussi d'y imprimer le Rondelet; les Institutions de Laz. Rivière y sont achevées, in-quarto. On achève ici les Mémoires et Négociations de M. le président Janin, in-fol.; nous avons depuis peu la vie de MM. d'Espernon et du marquis de Guebrian, in-fol. tous deux. On imprime aussi M. de Thou, traduit en françois par J. Duryer. Nous aurons le mois de septembre prochain, Selecta Jo. Ant. Vander Linden, in-quarto, qui est un célèbre professeur de Levden; ce livre sera fort bon. Guernerus Rolfinck, professor anatomicus jenensis, in Thuringia, vir doctissimus, nuper edidit Anatomiam novam, in-quarto, que M. Riolan prise fort; nous n'en avons encore que le premier tome, deux autres suivront. De Vita Erasmi, je n'ai pu en avoir de nouvelles.

Pour nos apothicaires, ils sont examinés dans leur chambre de communauté, en présence de notre doyen et des pro

fesseurs en pharmacie, qui sont deux; mais ils sont toujours les plus forts, à cause du nombre, qui nos non terret. Le miel commun, le séné et le sirop de roses pâles sont les vrais et très certains moyens de les ruiner. Les juges sont trop peu soigneux du bien public, et n'eutendent pas assez raison in illa causa; vous pouvez vous faire justice vous-mêmes, comme nous avons fait; les nôtres n'en peuvent plus, et se voient réduits à devenir épiciers. La pauvreté du peuple et l'incommodité des familles y ont pareillement aidé; le Médecin charitable a ruiné les apothicaires et a fait travailler les jeunes médecins. Voilà le chemin le plus court, sans plaider, à quoi il coûte trop, joint que les juges n'en feront jamais tant que vous en pouvez faire. Pour y attirer le peuple, donnez des médecines aux pauvres aux dépens de votre communauté; cela ne coûte presque rien; si vous n'avez point de sirop de roses pâles, il y a moyen de vous en envoyer d'ici, et du séné aussi. Personne ne peut vous empêcher de donner l'aumône et traiter vos malades comme vous vous traitez vous-mêmes chez vous, vos femmes et vos enfants; le peuple y court comme au feu, et ne vous amusez pas à chicaner leurs examens et leurs maîtrises, d'où il ne proviendroit que des procès qui coûtent trop de peine à poursuivre., etc.

La peste est grande à Naples et à Rome même; le courrier qui en étoit attendu la semaine dernière n'en est pas encore arrivé; ce qu'on attribue à ce mal. La reine de Suède revient d'Italie passer par la France pour s'en retourner en Suède, où l'on dit déjà qu'elle se refera luthérienne.

Le siège de Valenciennes est levé, M. de la Ferté Senneterre prisonnier avec plusieurs autres; on dit que le désordre y est grand. M. de Turenne s'est retiré dans le Quesnoi en bon ordre. Le roi, la reine et le Mazarin sont à Soissons. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce 20 de juillet 1686.

# LETTRE CXXIX. — Au même.

Je vous rends grâces de votre belle lettre et de tout ce qu'elle contient. Il a couru ici un bruit que les loyolites étoient rétablis à Venise, eux-mêmes s'en sont vantés; mais je n'entends rien en cette affaire. On dit que pour ce rétablissement ils donnent deux cent mille écus: mais ces maitres passefins sont trop rusés et trop bon ménagers pour donner, et les Vénitiens trop sages pour prendre. Les autres disent que cet argent servira pour chasser les Turcs de Candie; je ne sais lequel vaut mieux, ou des Turcs en Candie, ou de ces pharisiens à Venise. J'aimerois autant voir entrer des voleurs dans ma maison par une porte, tandis que j'en chasserois quelques autres par la fenêtre. Eh bon Dieu! si on rétablissoit ces gens-là, qui sont des bourreaux de la chrétienté, dans Venise, où seroit cette prudente politique de ces messieurs? Il est vrai qu'il y a un an que nous voulûmes empêcher qu'une thèse ne fût soutenue, ergo initio pleuritidis lenior purgatio? mais nous perdimes en nombre; nous ne trouvâmes du bon parti que trente-trois docteurs; les gens de bien sont paresseux: MM. Riolan, Bonnard, Tuloue et Légier n'y purent venir, empêchés de maladie, d'autres par paresse et trop peu de courage, ou trop peu de soin de faire valoir la bonne doctrine et entretenir l'honneur de notre Faculté. Quoi qu'il en soit, la thèse, très mauvaise et très dangereuse, fut soutenue à leur grand déshonneur; car le président, qui est un fou et qui sert de marotte à tout le parti antimonial, y fut horriblement baffoué et maltraité, il y fut même sissé pour ses impertinences et mauvaises réponses. La plupart d'entre eux avouoient que la pratique n'en valoit rien, mais puisque la thèse étoit imprimée qu'elle pouvoit être disputée; mais néanmoins plusieurs d'entre eux s'en sont repentis. Un des nôtres, nommé M. Blondel, a fait un traité tout exprès, de Pleuritide, qu'il s'en va faire imprimer; la préface dudit livre contiendra toute cette querelle, l'été prochain cela se pourra

voir. Pour le catalogue des thèses que m'avez envoyé, vous m'avez fait grand plaisir; j'aime cette espèce de papier. Je vous prie de m'acheter ce qui suit: les deux de Lupinus Poincelet, les deux de Guido Binet, les deux Jo. Garnier, celle de Augustinus Catelin, et de Lauceltus Phradeus. Je vous en rendrai de bon cœur ce qu'elles auront coûté, comme aussi celle de Franciscus Badin. J'ai toutes les autres, lesquelles sont de notre faculté, et y en a là de très bonnes; achetez-les toutes pour M. votre fils, si elles sont à bon compte. Elphantiasis est morbus incurabilis, quia est cancer universalis: cancer particularis est incurabilis, et longè potiori rarior virilis: licet non emendatur tanta intemperies.

Cette semaine nous a emporté deux grosses têtes: feu M. Riolan mourut lundi dernier, 19 de février, âgé de septante-sept ans moins cinq heures; il a été enterré dans Saint-Germain, sa paroisse, en grande pompe. Le lendemain, mourut ici la duchesse de Lorraine, tam ex mærore quam ex stibio. M. le chancelier a été fort malade, sed melius habet. Le parlement, toutes les chambres assemblées, travaillent tous les jours au procès de M. de Chenailles, conseiller de la cour; il y en a encore pour huit jours: res ejus pessimo sunt statu positæ. Je vous baise les mains et à M. votre fils, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, le vendredi 23 de février 1657.

Si vous désirez de nos nouvelles thèses, nous en avons ici quelques unes d'assez bonnes à vous envoyer, et j'en espère quelqu'une pendant Pâques. On imprime ici l'Histoire de feu M. le président de Thou; il y aura six volumes, on est à la fin du second; dès que le troisième sera achevé, on les mettra en vente. On dit que le duc d'Orléans viendra bientôt à Paris pour voir le roi, et que le Mazarin s'en va marier une autre de ses nièces, nommée Marie-Anne, au fils aîné du prince François, auquel on rendra la Lorraine. Je doute pourtant si on leur rendra Nanci, en l'état où sont nos affaires.

## LETTRE CXXX. — Au même.

Je vous rends grâces d'avoir acheté les dix thèses pour moi; je vous en rendrai l'argent quand il vous plaira, et je les recevrai quand il plaira à Dieu. On dit bien que le rétablissement des jésuites est certain dans Venise; mais c'est avec plusieurs conditions, et entre autres qu'ils n'acquerront aucun immeuble, et qu'ils ne confesseront point. Tout cela est encore mystique, comme tous les grands font leurs affaires. La meilleure impression des Epitres de Casaubon est celle d'Allemagne, depuis trois ans, augmentée d'environ huitante lettres par-dessus celles de Hollande. Ce bonhomme connoissoit bien toutes les fourberies du nigrum agmen ignatianum. Madame de Mercœur a pris trois fois de l'antimoine, et la duchesse de Lorraine a pris deux fois d'une certaine drogue stibiale, que le charlatan appelloit de l'or potable; et d'autant qu'elle empira fort, le sieur Valot la fit rudement saigner, inter stibium et lethum: d'où vient la grosse querelle qui est aujourd'hui entre lui et le petit le Vignon, qui est pareillement bien étourdi, et qui a dit tout haut que Valot l'avoit tué de l'avoir tant fait saigner; sur quoi j'apprends qu'il court un papier latin imprimé contre ledit Valot. L'autre dit qu'elle est morte de auro potabili emetico, quod erat stibium fucatum. Claudius accusat Malhos, Catilina Cetegos. Les grands sont malheureux en médecins; et la plupart des médecins de cour sont ignorants ou charlatans, et bien souvent l'un et l'autre.

Je crois que l'on n'imprimera jamais rien de feu M. Moreau; on n'y a rien trouvé de parfait; son fils ne dit rien à propos decela, qui même n'en est pas capable. Le traducteur de M. de Thou se nomme J. Duryer; c'est le même qui a traduit Fam. Strada. M. de Thou a pris hardiment de la Popelinière, qu'il nommoit aussi de son propre nom, Lancelotus Vicinus, Lanclot du Voisin, qui mourut ici l'an 1608, le 9 de janvier, durant le grand hiver, fort vieux, asthmatique, dans sa chaise, devant le feu, au faubourg Saint-Germain, qui est ce que peu de

gens savent, et que j'ai appris de bonne part. Il a pris aussi fort hardiment, à ce qu'il a confessé lui-même, de Ubertus Folleta, qui scripsit de rebus ligurum, et de G. Buchanan, de Rerum Scotieurum historia, qui est un admirable écrivain.

J'ai vu un petit livre en françois, in-quarto, falt par un médecin de Beauvais, nommé Mauger, touchant une fille près de Gisors, laquelle ne mangeoit presque rien, et vixit. Mauger même m'a dit que c'étoit une fille fort mélancolique; mais l'on m'a depuis dit qu'elle étoit morte. D'autres miracles je n'en sals point; je ne crois que ceux qui sont dans le Nouveau Testament, et c'est assez pour moi (1). Feu M. Naudé, mon bon ami, disoit que pour n'être point trompé, il ne falloit point ajouter foi aux visions, aux inventions, aux miracles ni aux vénérations de ces gens qui cachent la tête dans un capuchon. Ad populum phaleras. Je n'ai point oui dire que le pénitencier de Notre-Dame ait de telles filles ches sol.

La femme de M. de Harlai, maître des requêtes, est ici morte, quinto die ab abortu. Elle étoit propre sœur eaque dilectissima de M. le premier président de Belièvre, qui est en grand danger de mourir, ex febre assidua et vitio pulmonis. Vituli multi cir cumdederunt illum, aulici medicastri, et alii nebulones. Les crocheteurs de notre quartier sont mieux traités qu'il n'a pas été: ils se sont mis en état de le saigner plusieurs fois, mais il n'est plus temps, ils ont commencé trop tard: elapsa erat variéa. Les grands fomentent les charlatans, qui les tuent à la fin. Il prit hier après midi de l'antimoine dans un breuvage purgatif; il a eu une très mauvaise nuit, et ce lundi matin, 12 de mars (pour nous montrer qu'il est entre les mains de gens qui raisonnent fort bien), on lui a fait avaler du laudanum, quod nihil est aliud quèm oplum eastratum, vel potius venenum fucatum. Il a une grande difficulté de respirer; il

<sup>(1)</sup> Voilà qui set positif. Peut-être Gui Patin cât-il fait la réponse du cardinal Bossarion: « Ne me parles pas des miraeles neuveaux, vous me feriez douter des anciens. » (R. P.)

sue et tressue de grand alian et d'une pure oppression; il a le poumon ravagé et perdu, per malignitatem humoris diaphthorum facientis, et per omissam venæ sectionem initio morbi. Ce remède, hardiment et heureusement réitéré au commencement des maladies, est un des principaux mystères de notre métier, que les charlatans, les chimistes et les empiriques n'entendent point, non plus que de s'abstenir de la purgation en ces commencements.

M. le premier président de Belièvre mourut hier mardi, 12 de mars, à sept heures du soir, agé de cinquante ans, ex putrilagine pulmonis, cum febre assidua, quæ invaluit in dies, propter neglectam initio morbi sanguinis missionem, quæ est mysterium, aulicis medicastris ignotum. Je vous remercie de votre dernière, que je reçus hier, et du mot asthma, qui est une conjecture assez raisonnable, et de vos deux thèses que j'attendrai patiemment. Je suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, ce mercredi, 14 de mars 1657.

# LETTRE CXXXI. — Au même.

Je vous écris la présente à plusieurs fins: premièrement, pour vous remercier des neuf thèses que j'ai reçues de votre grâce, par un honnête homme qui a pris la peine de les apporter céans, mais de malheur je n'y étois point; si j'y eusse été, je l'aurois remercié de la peine qu'il a prise; je vous prie de l'en remercier pour moi.

Secondement, je vous dirai que j'ai porté chez M. Gérard le troisième livre de feu M. Guillemeau, avec quelques thèses de notre Faculté, et entre autres, les trois auxquelles mes deux fils ont présidé depuis la Saint-Martin.

Troisièmement, nous avons ici M. Bonnard fort malade, Agé de huitante-trois ans, d'une fluxion sur la poitrine, qu'il a eue foible toute sa vie; j'ai peur qu'il n'aille bientôt chercher son beau-frère M. Riolan en l'autre monde.

Quatrièmement, M. de Belièvre, premier président, a été fort solennellement enterré dans Saint-Germain-l'Auxerrois, dans la chapelle de sa famille, après le service, auquel assista tout le parlement. La liarangue funèbre y fut faite par le sieur Damien, j'entends le père Favre, jadis cordelier, aujourd'hui évêque d'Amiens.

Cinquièmement, le parlement continue de faire le procès à M. de Chenailles; quelques uns d'iceux vont rigoureusement à la mort, les autres ne vont qu'au bannissement perpétuel. On croit ici que le procès ne sera point fini devant les fêtes, vu qu'il y a encore plus de soixante juges qui doivent parler. M. le président de Blancmenil a l'honneur d'y avoir fort bien parlé in mitiorem sententiam, et en est fort loué, même de ceux qui vont à la mort.

Sixièmement, Gabriel Fontanus, medicus aquensis, a fait un livre tout nouvellement achevé à Lyon, intitulé: Medicina anti-emetica, où il a réfuté Van-Helmont, grand imposteur indigne d'être réfuté. L'Hippocrate de A. Foësius est achevé à Genève. Quinze jours après Pâques, le roi s'en ira à Amiens. On dit que Saint-Guilain est fort pressé, que le roi de Suède remonte sur sa bête, et que l'empereur a révoqué ses troupes qu'il envoyoit contre nous en Italie, pour résister au Turc qui le veut attaquer. On dit aussi que Cromwell se va faire déclarer et reconnoître roi d'Angleterre. La coqueluche qui a par ci-devant fort régné commence fort à s'apaiser de deçà. Le fils de Dan. Heinsius s'en va faire imprimer trois tomes d'épîtres latines de feu M. son père, ad Varior; cela sera bon. On imprime Gerardi Jo. Vossii Thesaurus linguæ latinæ, in-folio. Je vous baise les mains, à M. votre fils, à M. Allen, à MM. de Blampignon et Maillet, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce 24 de mars 1657.

ı.

#### LETTRE CXXXII. — Au même.

Il est vrai que, l'an 1625, M. J. de Gorris fit ici soutenir une belle thèse pour la saignée; laquelle je vous enverrai quand il vous plaira, si elle n'est chez vous : il a dessein de les faire imprimer toutes deux ensemble avec des commentaires : je voudrois qu'il l'eût fait. Tout le monde déteste ici l'antimoine. avec raison; et néanmoins Guénaut et le gazetier en ont donné depuis six jours à un nommé du Gué de Bagnols, jadis maître des requêtes et grand janséniste, qui mourut le jour même. O pudor! O stolidi præceps vesania voti! Il faut être bien impudent, et ne se guère soucier de la vie des hommes, d'employer ce poison. Je fais leçon à Cambrai trois fois la semaine, maximo auditorum concursu; mais j'espère que pas un d'iceux n'en abusera jamais. Tous les rhumes sont passés, il ne reste ici que la rougeole, où la saignée fait merveilles (1). Le roi est à Compiègne. On dit que Cromwell nous envoie six mille Anglois pour mettre dans notre armée, qui doivent prendre terre à Boulogne. Jo. Rufus Tigurinus étoit de Zurich; son livre n'est pas grand'chose, prenez-le si on vous le veut donner. Le pape a fait des cardinaux nouveaux, dont il n'y a pas de jésuites. Quidam scriptor de illo grege a taché de réfuter l'Histoire du concile de Trente du Fra-Polo Sarpi, mais il n'y a rien fait qui vaille; c'est un in-folio en italien. Nous sommes à la veille de rompre avec les Hollandois. On achève à Lyon le Varandæus, in-folio; ce sera un bon livre. On commence ici un in-folio qui sera l'Histoire de la vie du cardinal de Richelieu. sur les mémoires de madame d'Aiguillon; ce sera une histoire platrée. M. Fr. du Chesne le fils a fait l'Histoire des chanceliers françois; il y aura 1 vol. in-foliò, lequel est à moitié fait. Je vous baise les mains, à M. Allen, à M. votre fils, et suis, etc.

De Paris, ce 19 de mai 1657.

(1) Hors certains cas particuliers, nous sommes aujourd'hui bien moins hardis ou bien moins imprudents. (R. P.)

#### LETTRE CXXXIII. - Au même.

Je n'ai rien oui dire des pharisiens de Bayonne; mais ils mériteroient bien d'être chassés de toute l'Europe; sunt enim viri nequissimi, et nebulones pessimi. Théod. de Bèze les a autrefois nommés ultimum Satanæ crepitum. Le roi et la cour sont toujours à la Fère, et notre armée devant Montmédi, que le prince de Condé a taché de secourir et n'a osé, se voyant empêché par le maréchal de Turenne; de sorte que, sans un effort des Espagnols, qui pourront bien être repoussés s'ils l'entreprennent, nous pourrons avoir la place dans quinze jours.

MM. le maréchal de Grammont et M. de Lionne ne sont pas encore partis pour aller à Francfort, où se doivent trouver les électeurs pour faire un nouvel empereur; j'apprends aussi que le jour de l'assemblée desdits électeurs est différé et remis pour quelque temps. Le roi de Suède et de Pologne traitent ensemble d'accord. La paix des Hollandois est faite avec nous par la sage entremise de M. le président de Thou, qui est à la Haye notre ambassadeur. On tient ici le pape bien malade, propter summam imbecillitatem renum et vesicæ, et omnium viscerum. On dit que M. le cardinal Antoine se dispose pour s'en aller à Rome, propter imminentem pontificis obitum. Deux cardinaux y sont morts depuis peu, savoir : Rapacioli et Bichi; ce dernier étoit l'homme du Mazarin à Rome. J'apprends qu'il court ici quelques écrits et libelles pour le cardinal de Retz contre M. de Marca, archevêque de Toulouse. Je crois que le Varandæus (1) est achevé à Lyon. La peste recommence à Rome, et bien plus fort à Gênes. Madame de Lansac est ici morte d'une chute, avec trois plaies à la tête, âgée de soixante-seize ans; elle avoit été trépanée; elle avoit été gouvernante du roi lorsqu'il étoit M. le dauphin. Je vous

<sup>(1)</sup> Varandal (Jean), professeur à Montpellier. Nous y reviendrons plus tard. (R. P.)

prie de faire assurer M. Pithou de mes très humbles respects, et que je souhaite tous les jours très ardemment son retour. Je vous baise les mains et à M. votre fils, à M. Allen, à MM. de Blampignon, Maillet et Sorel, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, le 30 de juin 1637.

## LETTRE CXXXIV. - Au même.

Je dois réponse à deux des vôtres, et vous dirai pour la première que mon fils ainé n'a été qu'à Angers et n'a pas été jusqu'à Troyes. Je souhaite fort que jamais les nouveaux pharisiens ne mettent pied en votre ville; il est vrai qu'à Bayonne il y a eu du bruit contre eux; nous savons bien ici qu'il y a eu du bruit à Châlons. On dit que le roi est à Nanci et que bientôt il viendra à Châlons, et de là à Compiègne et à Fontaine-bleau, etc.

Pour votre seconde, je vous donne avis que nous n'exigeons rien pour la visite des apothicaires. Ce ne sont point les médecins qui donnent jour et heure de ladite visite; cela a été contesté contre eux en plusieurs rencontres, et même en mon décanat. Aussi est-ce pourquoi le doyen n'y va jamais; il n'y a que les professeurs en pharmacie avec leurs adjoints. Pour ce que je dis contre eux au parlement, je vous assure que je n'en avois jamais rien écrit; mais d'autant que la Faculté ordonna que cela seroit remarqué dans les registres, je pense quej'en donnai quelques mémoires à M. Perreau, alors doyen, afin qu'il les mit dans ses registres, dont je n'ai ni brouillon ni copie. Je me souviens bien que je parlai contre l'abus de leurs drogues, et entre autres contre le bézoard, la thériaque et la confection de hyacinthe et d'alkermès, dont vous trouverez quelque chose de bon dans les observations qui sont derrière la thèse françoise de feu M. Guillemeau, de l'an 1648. lesquelles sont curieuses, et de ma façon; vous trouverez

là-dedans des raisons de la doctrine; il y en a aussi dans la préface du 29° livre de l'Histoire naturelle de Pline, et dans la préface de Mizaldus, in suo Alexippo (1), et in Erroribus popularibus Primerosii, et in Pharmacia Renodei, in Præfationibus utriusque partis. Si vous m'en eussiez plus tôt averti, je vous aurois cherché quelque chose là-dessus; ce qui est aisé à faire, pourvu que j'aie du temps. En attendant, je vous baise les mains, et suis de tout mon cœur, etc.

De Paris, le 2 d'octobre 1657.

Voyez Agrippa, de Utilitate scientiarum; il a fort bien dépeint les apothicaires et la plupart de leurs fourberies.

#### LETTRE CXXXV. — Au même.

Je vous avertis qu'aux déclamations et oraisons de Mélanchthon il y a six ou sept volumes et autant d'épitres, sans compter celui qui a été imprimé en Hollande depuis environ

(1) Ce Mizaldus n'est autre qu'Antoine Mizauld, médecin, né à Montluçon en 1580. Il méla la médecine avec l'astrologie; puis, un peu d'intrigue aidant, il parvint à une telle réputation qu'on l'appelait l'Esculaps de la France. Il finit même par abandonner la médecine pour l'astrologie, la première n'étant, selon lui, qu'une science trop vulgaire. Il mourut à Paris en 1578. Mizauld a beaucoup écrit en latin et en français. On trouve la longue liste de ses ouvrages dans plusieurs biographies, et notamment dans les mémoires de Nicéron (tome XL). Parmi ses livres, on remarque le suivant : Nouvelle invention pour incontinent juger du naturel d'un chacun par la seule inspection du front et de ses linéaments. Paris, 1565, in-8°. Cardan avait déjà, en 1558, publié en latin sa Métaposcopie. En général, les ouvrages de Mizauld sont sayants, mais bizarres, diffus, remplis de notions fausses, de préjugés, d'absurdités. On y trouve cependant des aperçus ingénieux, des idées jetées en germe et que le temps a sait fructisier. Toutesois, pour tirer de ce satras quelques paillettes d'or, trois choses sont indispensables : beaucoup de discernement, une patience à toute épreuve et une paire de conserves première qualité. (R. P.)

douze ans; néanmoins, je vous promets de les chercher quand j'irai au pays latin, où je ne vais guère si je n'ai de grandes affaires. Je n'y prends jamais de malades, c'est trop loin : hic Seges est ubi Troja fuit. Je me souviendrai aussi de l'Erastus, quand il se rencontrera; mais cela est rare. J'ai bien envie de faire un recueil de tous les ouvrages de ce digne auteur et en faire un bel in-folio; mais nos libraires n'y veulent point mordre, c'est la guerre qui empêche tout. Je n'ai jamais vu J.-B. Silvaticus, de Morbis simulatis (1). Celui qui a imprimé le Varandæus, à Lyon, s'appelle M. Fourmi. Je vous enverrai bientôt la thèse de M. de Gorris et celle de M. Guillemeau; des que je les aurai, je les porterai chez M. Gérard. On imprime toutes les œuvres de Jo. Heurnius, in-folio, à Lyon, ce sera un bon livre. Il y a ici du Varandæus, c'est un gros in-folio. Le même M. Fourmi a imprimé les Mémoires du maréchal de Tavanes, in-folio; mais il ne les vend qu'en cachette, à cause qu'il n'en a pu obtenir le privilége pour plusieurs choses bien hardies qui sont là-dedans, de François I., de Henri II et de Catherine de Médicis; et même il est dit là-dedans que Henri IV laissa revenir les jésuites pour la peur qu'il avoit de leurs couteaux. On imprime ici l'Histoire du feu cardinal de Richelieu, en deux tomes in-folio, et l'Asie du père Briet, in-quarto; un livre in-folio du père Yves, de Paris, capucin, de Jure naturali, et un certain Gyges Gallus, in-quarto, d'un autre capucin nommé le père Zacharie, de Lisieux. M. Vander Linden nous a donné une nouvelle édition du A. Corn. Celsus, chez M. Elzevir, à Leyden, laquelle est fort nette, en laquelle il a corrigé le texte en huit cents endroits, en vertu de quelques livres que je lui avois prêtés; à cause de quoi il m'a dédié cette nouvelle édition, tandis que M. J. Rhodius fait la sienne à Padoue inquarto; et à la fin nous ne manquerons pas de A. Corn. Celsus, car nous avons ici M. Mentel qui en veut donner un aussi. Feu M. Moreau avoit la même pensée, et il y en a encore un

<sup>(1)</sup> De iis qui morbum simulant deprehendendis liber, Mediolani, 1595, in-4°.

autre en Flandre qui idem pollicetur, addo verum illud Salomonis, faciendi plures libros nullus est finis.

Le roi est encore à Metz; on dit qu'il vient à Nanci, et de là qu'il retournera à Paris. Je vous baise les mains, à M. votre fils, et à MM. nos bons amis Blampignon, Maillet, Barat, Sorel, Allen, etc., et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, le 15 d'octobre 1657.

## LETTRE CXXXVI. — Au même.

Je me souviendrai dans l'occasion de vous acheter ce que je trouverai des Déclamations de Melanchthon, hormis le premier tome, que vous avez. Les Disputes de Thomas Erastus contre Paracelse sont très rares; je suis après à faire imprimer toutes ses œuvres in-folio. Ah! que ce seroit un bon livre! Auro contra charus (1); il seroit un des premiers après Fernel. Il y a ici un homme qui marchande avec moi et qui a bien de la peine à y mordre; toute cette difficulté ne vient qu'à cause de la guerre, de la cherté du papier et de la rareté des ouvriers. Je n'ai point vu Regimen Sanitatis de Magninus; toutes ces vieilles pratiques sont barbares, il n'y en a point une qui vaille celle de Jacques Hollier, cum Enarrat. Dureti. On imprime en Hollande bien plus malaisément qu'à Paris, et si on imprime l'Erastus, ce sera à Lyon ou à Genève.

Le roi est ici arrivé le lundi cinquième de novembre avec toute la cour. Le Mazarin se porte bien; il paroît seulement sur son visage qu'il a été un peu malade. Le même jour mourut ici M. d'Elbeuf le père, ex utroque hydrope, hæpatico et thoracico. Les Espagnols ont encore chassé les Anglois de Mardik; mais M. de Turenne, qui est là auprès avec notre armée, les a fait retirer; en cette retraite, ils ont perdu environ cinq mille hommes Le duc de Mantoue a cédé Casal aux Espa-



<sup>(1)</sup> On plutôt eabus, mesure hébraïque d'environ trois pintes et demie pour les liquides, et la sixième partie du satum, ou demi-boisseau, pour les choses sèches.

(R. P.)

gnols, qui, en récompense, lui ont donné Crémone: l'échange est fait de part et d'autre. Le prince de Conti est ici; la reine de Suède est encore à Fontainebleau, où l'on dit qu'elle s'ennuie fort. Le roi de Suède est tout abattu, et le roi de Pologne rétabli. On dit que le roi s'en retournera à Metz dès le commencement du carême à cause des affaires d'Allemagne. Une sœur du Mazarin, religieuse en Italie, vient ici pour y être abbesse de Poissy à la place d'une tante du cardinal de Retz, laquelle a quatre-vingt-trois ans, et qui la recevra pour sa coadjutrice. Vale, et me ama.

De Paris, ce 8 de novembre 1657.

Tuus ex animo G. P.

# LETTRE CXXXVII. — Au même.

Pour réponse à la vôtre, je vous dirai que M. Gérard se porte mieux, Dieu merci: après avoir été saigné plusieurs fois, et purgé pareillement, il se trouve quitte de son rhumatisme; et quelque temps après, il lui vint une goutte douloureuse aux deux mains : cela nous obligera de retourner aux grands remèdes, desquels il a été soulagé, et est de l'heure que je vous parle sans fièvre et sans douleur : sola remanet imbecillitas partium quæ ante hæc affectæ fuerunt, nempe manum et pedum. Il en sortira avec le temps, qui est un peu contraire aux convalescents. Frigus, inquit Euripides, convalescentibus et extenuatis corporibus inimicissimum. Le grand Simon Piètre disoit souvent: Nervosarum partium tonus difficillime restituitur. Mais enfin il en sortira avec le temps, après vingt-trois saignées, plusieurs lavements et quelques médecines. Je lui ai aujourd'hui conseillé de se reposer, de ne prendre aucun remède que quelques lavements de deux jours l'un, et de se fortifier par une bonne diète.

En suite des coups de poignard que la reine de Suède a fait donner, pessimo exemplo, à son écuyer de Monaldeschi, il a été réglé qu'elle ne viendroit point à Paris, mais qu'elle ira à Bourges, où elle demeurera jusqu'à ce qu'elle ait permission

du pape de se retirer dans Avignon. Ira-t-elle en cette Italie de Provence? Non puto si sapio, imo si illa sapiat, de peur de quelque parent du défunt. Vous savez que ces gens-là sunt ultionis appetentissimi, et que, ad instar monachorum, ils ne pardonnent jamais. Depuis ce massacre, le roi et le Mazarin l'ont été voir.

Le prince de Condé est fort malade à Gand; il a envoyé quérir notre M. Guénaut, qui est allé cum bona regis venia, et partit samedi dernier: dicitur ex duplici tertiana decumbere, cum metu hydropis. S'il en meurt, il faudra dire: Belle âme devant Dieu s'il y croyoit (1). Heurnius est sous la presse à Lyon in-folio. On ne fait ici rien qui vaille. Je vous baise les mains et à madame votre femme, à MM. Sorel, Blampignon, Maillet, Barat et à M. votre fils, comme aussi à M. Allen, et suis, etc.

De Paris, ce 6 de décembre 1657.

### LETTRE CXXXVIII. — Au même.

Je sais bien que je dois réponse à deux des vôtres, et voilà que je vais m'en acquitter par la présente. Toutes nos assemblées se font en nos écoles, dans le grand bureau d'en haut, pour les affaires de notre faculté. Par l'autorité que nos statuts nous donnent, qui sunt edicta principis, confirmés en parlement; mais il n'y a que le doyen qui ait le droit de nous assembler: que s'il se présente quelque affaire pressante pour laquelle il ne veuille point assembler, tous les anciens n'y peuvent rien s'ils n'ont un arrêt de la cour qui, pour cette cause particulière, ne casse le statut. Avant que nous eussions nos écoles, il y a trois cents ans, nos assemblées publiques

(1) Voilà qui diffère infiniment de la magnifique oraison funèbre de Bossuet. On y lit: « Je n'ai jamais douté des mystères de la religion, quoi qu'on en ait dit. Chrétiens, vous devez l'en croire, ct dans l'état où il est, il ne voit plus rien au monde que la vérité... » Mais qui a raison de Gui l'atin ou de l'aigle de Meaux? La vie du prince de Condé rend la réponse très difficile. Il ne mourut que le 11 décembre 1686. (R. P.)

se faisoient aux Mathurins, et les particulières se faisoient chez l'ancien; mais tout cela fait moins à votre fait. Quand je vous dis nos statuts, j'entends le roi et le parlement, et cela de fort longtemps; car j'ai vu un titre dans notre grand coffre, où sont quantité de nos vieux papiers, qui porte : Nouvelle confirmation des priviléges de la faculté de médecine de Paris de l'an 1132. Le doyen de la faculté est le maître des écoles; il a toutes les clefs, quatorze beaux registres, tous les autres papiers et tout l'argent, dont il rend compte exactement tous les ans: il est vindex disciplinæ et custos legum. Nos statuts l'appellent caput Facultatis (1). Et comme vous ne faites qu'un petit collège, dont les lois ne sont appuyées ni du prince ni du parlement, ne remuez rien, la chose n'en vaut pas la peine, ni le jeu la chandelle. Qu'ils fassent leurs assemblées où ils voudront; allez-y si vous voulez. Si vous replaidez ici, j'aurois peur que la sentence qu'ils ont eue contre vous ne fût confirmée par arrêt, d'autant que les grands ne veulent pas d'assemblées particulières. Tenez votre vieillesse en repos, et vous moquez de l'agitation d'esprit des méchants.

La reine de Suède est ici pour les ballets, la comédie et la foire de Saint-Germain. La rivière est si fort débordée, qu'elle passe et surmonte aujourd'hui le déluge de l'an 1651, quo nullum unquam fuerat majus. M. Vander Linden n'a pas cinquante ans; il vit à Leyden, où il est professeur à la place de J. Heurnius.

Toutes les œuvres d'Erastus ensemble feroient un bon livre; j'avois céans tout cela, je l'ai baillé à un libraire de Lyon qui m'a promis de les imprimer in-folio; mais j'apprends qu'il n'a guère hâte. Aussi le temps est-il fort mauvais; on n'en trouve presque rien ici à vendre. Il y a plu-

(1) Ce doyen était en effet le maître de la Faculté; c'était un dictateur à la tête d'une république assez difficile à gouverner. On le réélisait tous les deux ans. Decanus ipse singulis bienniis eligitur (statut, 51). Ce mode d'élection du doyen fut adopté en 1566 par la Faculté et suivi depuis constamment par elle. (R. P.)

sieurs traités fort rares, et entre autres, ce qu'il a fait contre Paracelse, de Cometis, de Auro potabili, de Strigibus et lamniis, de Occultis Pharmacorum potestatibus, etc. Le recueil en seroit fort bon. Vale et me ama.

De Paris, ce 27 de février 1658.

Tuus ære et libra. G. P.

## LETTRE CXXXIX. — Au même.

Pour réponse à votre dernière, je suis bien aise que soyez en meilleur état : la saignée ne pouvoit être que bonne en votre mal, quatenus fiebat à suppresso sanguine copioso, et en aviez besoin, etiam sine febre et sine plethora. A mesure que vous reprendrez vos forces, purgez-vous quelquefois de casse, de séné, et de sirop de roses pales de l'an passé: le nouveau fait est encore trop acre, posset provocare novum fluxum, quia purgat ad instar scammoniacorum. De vino myrrhato, multa kabentur apud J. Gretserum de Cruce, in-folio; Sixtinum Amama, in anti-barbaro, mercurialem in variis lectionibus, apud Fonum in Baronium, Grotium, Spanhenium, etc. Gilbertus Voétius est encore dans Utrecht, où il enseigne, et travaille au troisième tome de ses Disputes; il est homme avare, idioque multis odiosus (1). Je n'ai rien vu de lui adversus Ignatium de Loyola, mais bien un certain Siméon Lithur; ses thèses de Insolubilibus S. Scripturæ sont dans ses deux premiers tomes, Disputationum Theologiæ; je ne les ai jamais vues à part.

Les six tomes de Gassendi sont achevés à Lyon; comme aussi les Heurnius en deux petits volumes; il n'y en a point encore ici. L'on dit que le Paracelse est achevé à Genève. J'ai céans H. Grotius, de Bello Belgico, in-fol., qui est un fort beau livre. On dit que nous aurons bientôt Gravelines. Le cardinal Mazarin est à Calais; le roi est à Fontainebleau avec la reine, où il se fortifie. Son mal n'a point été fort grand; ce n'a été que synochus putris ab insolatu: neuf saignées l'en ont

(1) L'ennemi acharné de notre grand Descartes. (R. P.)

délivré, et n'a pris que le tiers d'une once de vin émétique dans un grand verre de casse et de séné; si bien que le gazetier n'est qu'un babillard et un moqueur, *more suo*. On imprimera quelque chose de cette maladie. Je vous baise les mains et à M. votre fils, et suis, etc.

De Paris, ce 24 d'août 1658.

Les augustins ont voulu faire les méchants; le parlement en a fait mettre treize dans la Conciergerie.

## LETTRE CXL. - Au même.

Je vous dirai mon avis de vos livres, puisque vous le désirez. L'Athénée de Casaubon est un fort bon livre(1); le Drexelius est un fort bon jésuite, et plût à Dieu que tous lui ressemblassent! Heurnius est un auteur classique; il y a dans Zanchus beaucoup de travail et plusieurs mauvaises opinions. Polyanthea est bon, aussi bien que Bodini, Methodus historiae, avec Sebizius, de Acidulis: c'est un savant homme qui a beaucoup écrit, et n'a rien fait que de bon. Bacon étoit un chancelier d'Angleterre qui mourut l'an 1626, et qui étoit un grand personnage, esprit curieux et relevé; tout ce qu'il a fait est bon. G. Dornavii, Amphitheatrum sapientiae sociaticae Joco-fercie est un livre fort curieux. Vous pouvez vous passer de tout le reste.

Le bonhomme M. Bonnard mourut le 23 d'octobre, âgé, ou plutôt accablé de huitante-six ans. Le roi, la reine et toute la cour sont partis d'ici samedi dernier, 26 de ce mois; ils s'en vont à Dijon, de là à Lyon et à Grenoble y chercher de l'argent par diverses inventions. On dit aussi que le roi ira en Provence et en Languedoc; même on dit que M. le Tellier, secrétaire d'État, a dit avant que de partir que le voyage du roi seroit de six mois. Pour ce que l'on dit du mariage du roi,

<sup>(1)</sup> Athenaei Deipnosophistarum libri XV, gr. et lat., cum J. Dalechampii versione: ex recens. et cum notis Is. Casauboni, Lugduni, 1637, 2 vol. in-folio. (R. P.)

est mihi magnum mysterium; je ne pense pas que l'on marie le roi et qu'on fasse la paix tandis que la faveur présente durera. Tout est paisible en Angleterre; le roi de Suède est toujours devant Copenhague, qui n'a pu être secouru jusqu'à présent par les Hollandois faute de bon vent avec lequel les vaisseaux pussent avancer. Il y a ici un livre nouveau intitulé: Utriusque Indiæ, historia medica et naturalis, fol. L'auteur en est un certain G. Piso, qui a fait par ci-devant l'Histoire du Brésil. Je vous baise les mains et à M. votre fils, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, le lundi 28 d'octobre 1658.

# LETTRE CXLl. — Au même.

Je suis bien aise d'avoir eu des nouvelles de votre santé, mais j'ai regret à la mort de feu M. votre frère.

Omnia transibunt, nos ibimus, ibitis, ibunt, Ignari, gnari, conditione pari.

Pour le Tribunal Medicum, je l'ai céans; c'est un Espagnol morgant et barbare, eo solo laudandus quod amet Hippocratem, mais son langage me dégoûte et sa pratique arabesque. Je l'ai acheté six livres et six blancs. Le Chronicum ostentorum per Lycosthenem est un livre chétif et menteur, mais curieux; c'est un livre d'humanité et n'en avez que faire. Le roi et toute la cour sont ici. Son Éminence est en colère contre le comte de Harcourt pour quelques paroles qui lui ont été rapportées. L'évêque de Bayeux est mort; il étoit frère de M. de Servien, surintendant des finances : il est allé marquer les logis en l'autre monde, où il ne voit plus goutte, pour ce cher frère, que l'on dit qu'il mourra bientôt. On dit ici que le roi de Suède a déclaré la guerre aux Hollandois, et que les Anglois, pour s'obliger de faire l'été prochain la guerre en Flandre avec nous aux Espagnols, nous demandent trois villes d'assurance, savoir : le Havre de Grace, Calais et Gravelines.

N'êtes-vous point d'avis qu'on leur donne? J'aimerois bien mieux une bonne paix par le mariage du roi avec l'infante d'Espagne; ce nous seroit une reine de paix, fiat, fiat. Nous attendons ici de Hollande le nouveau Eusebius Scaligeri. Il s'est vendu depuis huit jours un Primerosius, de Febribus, in-quarto, qui ne vaut pas le Sennertus. Nous aurons ici bientôt les deux tomes des Lettres de M. Costar, dédiés à M. de Lamoignon, premier président, et une nouvelle édition de Lucrèce, de M. de Marolles, qui sera gros et fort augmenté, dédié au même. J'ai céans le Gassendi en six volumes in-folio. Il viendra bientôt de Genève un fort bon livre, combien que huguenot, savoir, un recueil de thèses latines de théologie de quatre ministres, qui seront: Pierre du Moulin, Rambours, Capel et Beaulieu, in-quarto. On imprihie en Italie un beau Cornel. Celsus, in-quarto fort corrigé, avec beaucoup de notes critiques, faites par Jo. Rhodius Danus, qui en a fureté toutes les bibliothèques d'Italie (1). On imprime en Angleterre une Bible latine, Diversorum, en sept volumes in-folio, dont tous les commentaires ne seront tirés que des écrivains et auteurs protestants. J'attends de Hollande, Historia medica et naturalis Indiæ, Bræsiliæ, etc. Le père Briet s'en va faire imprimer son Asie, et par après l'Afrique et l'Amérique en trois tomes inquarto, comme il nous a donné son Europe; il est bon et savant homme, sed ejus opera sunt centones Loyolitici. M. le maréchal de Turenne est ici. Je vous baise les mains et à M. votre fils, et suis, etc.

# De Paris, le 7 de sévrier 1659.

Huit vaisseaux hollandois chargés de marchandises sont péris sur mer par les vents de la tempête : voilà une grande perte dont je suis bien marri; il y avoit aussi des livres, et

<sup>(1)</sup> Je ne connais pas d'édition de Celse par J. Rhodius (né à Copenhague en 1587, mort à Padoue le 14 février 1659); mais il a publié De Acia Dissertatio ad Cornelii Celsi mentem qua simul universa FIBULAE ratio explicantur, Patavii, 1639, in-4°. — Edente Th. Bartholini, Hafniæ, 1672, in-4°.

même il y en avoit un petit paquet pour moi; mais je vourois bien qu'il n'y eût que cela de perdu, personne n'en feroit banqueroute; entre autres, il y avoit un in-quarto latin de Samuel Maresius intitulé: Joanna papissa restituta. Je baise les mains à MM. de Courberon, Allen, Sorel, Maillet et Barat, et à madame votre femme.

Ce 8 de février 1659.

#### LETTRE CXLII. — Au même.

Je vous dirai, pour réponse à la vôtre, que personne ne doit douter de la paix entre France et Espagne; elle est assurément faite, arrêtée et signée: l'on dit seulement qu'il y reste quelque chose sur le fait du prince de Condé. L'infante d'Espagne sera notre reine; on dit qu'elle n'est pas fort belle, mais qu'elle a beaucoup d'esprit. Je souhaite qu'elle n'en ait que ce qu'il lui en faut, et pas plus d'ambition que de raison. Pour la publication de la paix, je ne sais quand ce sera: mysterium est, aussi bien que les fruits de ladite paix; personne ne dit quand le peuple en sera soulagé, quand on ôtera les impôts, et quand on diminuera les entrées des villes et la taille. Néanmoins, quoi qu'il en soit, la paix est faite, je vous prie de tenir cela pour tout assuré.

Le roi passera ici la fête du Saint-Sacrement, et après se retirera au bois de Vincennes, puis après à Fontainebleau. Le cardinal partira d'ici le 24 de juin pour s'en aller à Bayonne conférer pour l'exécution du mariage du roi avec dom Louis de Haro, ministre d'État d'Espagne; et, environ deux mois après, le roi même partira pour aller au-devant de sa future femme. Le cardinal en a la commission signée du roi, de la reine, de M. le chancelier, et scellée du grand sceau.

Les augustins ont ici fait force momeries, à la mode des moines, ut imperitorum oculis tenebras offenderent, pour relever la fête d'un certain saint prétendu de leur ordre, canonisé depuis peu, frere Thomas de Villanova, archevêque de Tolède. On a vu ici leur père général en procession solennelle, qui étoit venu de Rome.

Nous avons ici perdu, le 3 de ce mois, le bonhomme M. Baralis; il est mort à l'âge de Platon, huitante-un ans. J. Rhodius Danus est mort à Padoue, âgé de soixante-douze ans; c'est lui qui nous a donné le Scribonius Largus, et qui travailloit au A. Corn. Celsus. Il a donné tous ses manuscrits et ses livres à un jeune homme danois qu'il avoit pensionnaire en son logis.

Les Anglois se mettent en république; ils ont effacé la mémoire et ont ôté la statue de Cromwell. Voilà de la graine de Venise et de Hollande, laquelle prend racine en cette île jusqu'à ce qu'il vienne quelque Catilina qui étouffe la liberté et se rende maître. Le Thesaurus linguæ grecæ, de Henri Étienne, est un fort bon livre, il vaut bien trente livres. Le Cardan n'est pas encore commencé à Lyon, mais on y imprime le Baronius. On a fait à Heidelberg le second et le troisième des Épitres de Salmasius; à Altembourg, un tome d'Épîtres latines de Gaspar Hofmannus et de Thomas Reinesius, et à Strasbourg le Manuali medico practicum Melch. Sebizii. Tout cela sera bon. On a depuis peu imprimé en Hollande plusieurs traités, et entre autres une quatrième édition Primerosius, de Vulgi erroribus in medicina (1), augmentée d'un tiers, et un sien traité de Febribus, qui est bon : alia mox subsequentur. Il y a

(1) Ce Primerose, quoique d'une famille écossaise, était né en Saintonge. C'est par les libéralités du roi d'Angleterre, Jacques I<sup>es</sup>, qu'il put se faire recevoir médecin. Il exerça sa profession à Bordeaux, puis en Angleterre, où il mourut. Il attaqua avec acharnement la grande découverte de la circulation du sang. Ses ouvrages, maintenant oubliés, sont assez nombreux. Les deux principaux sont : Exercitationes et animadversiones in librum, de motu cordis et circulatione sanguinis, adversus Guillelmum Harvæum. Londres, 1630, in-4°; Leyde, 1639, in-4°; puis le de Vulgi erroribus in medicind, dont les éditions furênt multipliées. Il y en a une traduction française par de Rostagny. Lyon, 1689, in-8°. (R. P.)

aussi un nouveau livre in-folio, Gal. Pisonis, historia medica et naturalis indiæ. On y imprime présentement, Astrologia gallica Joannis Morini, artium mathematic. professoris regii. Je ne sais si ce livre sera bon, mais cet homme étoit fou; je l'ai connu particulièrement les trois dernières années de sa vie. On imprime à Genève un recueil de thèses latines de feu Pierre du Moulin, Rambour, Capel, de Beaulieu, et autres ministres. Ce livre sera bien curieux, voilà ce que je sais. Je vous baise les mains et à madame Belin, à M. votre fils, à M. Sorel, à M. Allen, et à nos autres amis. Vale et me ama.

Datum Parisiis, die lunæ 9 junii 1659.

#### LETTRE CXLIII. — Au même.

Je vous dirai pour nouvelle que le roi fait diligence pour arriver à Bordeaux, où il ne fera que passer pour arriver au plus tôt à Bayonne, d'autant que le roi d'Espagne doit partir le 16 d'août pour venir jusque sur notre frontière. On ne doute point de la paix ni du mariage, mais personne n'en sait les conditions; néanmoins on dit que l'Alsace nous demeure par ce mariage, et que le roi d'Espagne nous acquitte de ce que nous en devons à l'empereur. Tous les protestants de l'Europe ont grande peur et soupçon de cette paix des deux couronnes; ils ont peur par ci-après d'ètre attaqués, et non sans raison; car si les deux couronnes s'y prenoient de bonne sorte, . ac in id totis viribus incumberent, on leur feroit bien du mal. Si tous étoient bien unis ensemble, j'avoue bien qu'ils feroient un puissant parti, mais d'ailleurs ils ne s'accorderont jamais pour cet effet; les Suédois sont trop ennemis des Hollandois, et les Anglois des Danois. Les huguenots de France vix aliquid possunt, capitis et urbium defectu. Les protestants d'Allemagne ne seront pas sitôt attaqués, vu que Saxe et Brandebourg firmiter adhærent imperatori, que le palatin est des nôtres, et même que l'empereur n'est guère fort et nullement

Digitized by Google

en état pour une telle entreprise; joint qu'il est fort mal content de ce que nous lui ravissons sa prétendue femme et que nous lui étouffons de grandes espérances. D'ailleurs, l'Angleterre est en un état fort incertain et à la veille d'être fort brouillée, præsertim si exoriatur ex regis Caroli cineribus aliquis ultor, vel Cromwellus alter vel novus Catilina. Les Hollandois sont aussi fort repentants de la paix qu'ils ont faite avec l'Espagne, nobis invitis, à Munster l'an 1647. En voici la raison: c'est qu'ils ont peur que par notre mariage avec l'infante d'Espagne nous ne nous accordions à leur faire la guerre et à les priver de leurs biens, de leur liberté et de leur prétendu droit de navigation dans les Indes; ils ne pourroient, en ce cas là, guère espérer de services de leurs voisins : les Anglois leur sont ennemis aussi bien que les Suédois et les Portugois. Quoi qu'il en soit, vitio et exitio humanæ gentis, la paix ne sera jamais si universelle que la guerre ne reste en quelque coin; il y aura toujours quelque fou ou quelque malheureux qui fera de la peine aux autres. Même le pape et les jésuites ne manqueront jamais de remuer la guerre contre ces gens-là, qui ne veulent point croire au purgatoire ni acheter de leurs indulgences, médailles, grains bénits et autres bijoux spirituels, quorum turba hoc satagunt ut in dies dementetur populus, non duntaxat tunicatus ille, sed et alii, quinimo et ipse principes, cum quibus sincretismum agunt : ducunt etiam in captivitate, mulierculas oneratas peccatis, boni illi patres et falsi prophetæ, prurientes auribus, etc. Avez-vous vu tout ce que les curés de Paris ont fait contre eux depuis peu, et principalement le huitième écrit, lequel sera bientôt suivi d'un neuvième et dixième? Au reste, le mariage du roi avec l'infante d'Espagne est l'ouvrage des mains et de l'esprit de la reine qui nous apporte la paix; elle s'y emploie violemment et généreusement : sibi videt atque præcavet ; elle prend ses assurances pour le futur, eoque proximo. Il y a ici des gens entendus. æquales apud Ciceronem vocantur periti pragmatici, qui croient que la scène changera et que le vieux théâtre sera

renverse aute annum; c'est elle seule à qui nous avons l'obligation du bien qui nous en reviendra, et si elle ne s'y fût obstinée, la guerre eût duré plus longtemps que son auteur ne durera, et le roi eût été obligé de chercher femme ailleurs. Il y a grande apparence qu'il en eût pris une qui est à la cour, de gente gabella; mais Dieu ne l'a pas voulu. Non erat in fatis que le plus puissant prince de l'Europe et le premier roi de la chrétienté se mésalliât si fort; nec decebat omnium nobilissimum regem tam impuro et ignobili sanguine fædari; qui est une rencontre dont tous les honnêtes gens et bons François se doivent fort réjouir, et en savoir grand gré à la reine, laquelle prudemment et généreusement en a empêché le coup, qui autrement en fût arrivé, au moins il y en a toutes les apparences.

Hic habes præsentem rerum nostrarum statum. Quand je saurai d'autres nouvelles, je vous en ferai part. J'attends tous les jours Manuale Medico practicum Melch. Sebizii, et Exemplar amæbeas Casp. Hoffmanni et Thomæ Reinesii. On achève à Lyon l'Histoire généal. des ducs de Savoie, en deux volumes in-folio, avec des tailles-douces; M. Guichenon, fort habile homme, en est l'auteur. Vale, carum caput, et me ama.

De Paris, le 6 d'août 1644.

#### LETTRE CXLIV. - Au même.

Je ne sais rien de si certain et si véritable que je voudrois bien vous écrire; néanmoins, je vous fournirai ce que j'en sais présentement. Le roi est encore à Bordeaux, où il attend le cardinal Mazarin, qui y doit arriver, à ce qu'on dit, le 5 de ce mois; on dit qu'après ils iront à Montauban, où les huquenots ont fait les sots; ils y ont pendu leur évêque en effigie. On dit que le roi y en fera pendre quelques uns et y bâțir une citadelle; puis après qu'ils iront à Toulouse, et que, le temps venu, ils iront à Bayonne. On dit que ce sera M. le

maréchal de Grammont qui ira en Espagne quérir la reine; mais il court un bruit que le roi d'Espagne est fort malade, et qu'il a fait son testament. On tient que les entrevues sont achevées, et que la conclusion est entièrement faite pour la paix et le mariage.

Il y a bien du bruit en Angleterre; divers partis y sont armés, le roi y est entré; il est dans Exeter, comme en retraite et lieu de sûreté. Il y a été appelé par le parti des presbytériens, qui sont les luthériens; mais il y a d'autres partis contraires, à quibus sibi debet metuere: ardua res est quam suscepit; mais je pense qu'il fallait faire ainsi. Omnibus magnis in rebus conatus est in laude, eventus in fortuna. S'il ne se pousse, personne ne le poussera. On attend ici journellement des nouvelles de Londres.

J'ai eu ici entre mes mains le catalogue de la foire de Francfort, de Paques, dans lequel on nous promet pour celle d'automne deux livres nouveaux, bons et curieux, de médecine, savoir: Thomæ Reinesii, exemplar ad Casp. Hoffmanum, etc., in-quarto; l'autre est Melch. Sebizii, Speculum medico-practicum, in-octavo. Il pourra y en avoir à Paris et à Lyon le mois de novembre prochain. On fait en Hollande un recueil de toutes les œuvres de Joan. Wierus; ce sera un in-folio. On y imprime aussi le Rabelais, qui sera de belle impression. Vive, vale, et me ama.

De Paris, le mardi 2 de septembre 1659.

# LETTRE CXLV. — Au même.

Je vous dirai pour nouvelle de la cour que le roi est toujours à Bordeaux, que les entrevues seront bientôt finies, et qu'aussitôt le cardinal reviendra trouver le roi à Bordeaux, et M. le maréchal de Grammont partira pour aller en Espagne querir l'infante, et l'amènera au roi. On dit que tout est accordé, mais que le parti du prince de Condé ne lui est pas

ort avantageux. Madame la maréchale de Guébrian est morte à Périgueux, en quatre jours; elle avoit le brevet de dame d'honneur de la reine future. Elle doit plus de cent mille écus; mais la reine lui doit quarante mille pistoles, qu'elle lui prêta l'an 1649, au siège de Paris. M. le Roi, premier commis de M. le Tellier, secrétaire d'État, est mort à Amboise. C'est une charge de trente mille livres de rente. Avanthier M. d'Aguesseau mourut à Paris, maître des requêtes, du vin émétique de Beda, sieur des Fougerais, insignis agyrtæ, et impudentissimi nebulonis. Le roi n'ira point à Toulouse; on croit néanmoins qu'il ne sera guère ici qu'à la fin de décembre. Je suis bien aise que M. Barat soit échappé de son mal; je vous prie de lui faire mes recommandations : je fais grand état d'honnêtes gens comme lui. Rari quippè boni : doleo acriter ac ægrè fero, quod tam multa liceant improbis ac agyrtis in arte nostra. Henricus Citadinus est un jeune homme de Paris, nommé Henri Bourgeois, qui est médecin en quelque petite ville de Bourgogne; son livre est intitulé: Henr. Citadini Paradoxum. Rectè judicasti orthodoxum de natura sanguinis, in-octavo. Je ne l'ai point encore, vidi tantum. On imprime ici un in-quarto J. Gorræi, Opuscula medica; cela sera bon. Un jésuite nommé Lescalopier y fait imprimer un infolio qui sont des commentaires in Ciceronem, de natura Deorum. On fait en Hollande un nouveau Rabelais, qui sera de belle édition. J'attends le mois prochain Melch. Sebizii, Speculum medico-practicum, in-octavo, et Exemplar Thomæ Reinesii et Gasp. Hoffmanni, in-quarto. On imprime à Rome, en quatre tomes in-folio, le Ciacconius, de vitis Pontif. Rom. et Cardinalium, continué jusqu'en ce temps (1). Il y aura bien là de la fourberie, car c'est un jésuite qui fait tout. M. Huguetan, de Lyon, a imprimé Tamburinus in Decalogum, in-folio: c'est un livre pire que l'Apologie pour les casuistes du père

(1) Alph. Ciacoonius, Vitae et res gestae pontificum romanorum et cardinalium, ab initio nascentis ecclesiae ad Clementem IX, ex recognitione August. Oldoini, Romae, 1677, 4 vol. in-fol. (R. P.)

Pirot, qui a été tant de fois censurée; il est lei mort depuis d'un cancer sur la langue : ea parte perfit qua peccaverat. Je vous prie de faire mes très humbles recommandations à M. Copois, le conseiller, qui m'a fait l'honneur de me venir entendre au collége royal. Te filiumque tuum saluto. Vale.

De Paris, ce lundi 18 de septembre 1659.

## LETTRE CXLVI. — Au même.

J'al tant eu d'affaires depuis un mois, que je n'ai pu vous écrire; ni faire réponse comme j'eusse blen désiré; même je me souviens que je dois réponse à M. Barat, et néanmoins je ne sais où est sa lettre; je vous supplie de m'excuser envers lui, et de lui dire que je suis son très humble serviteur, et que je le remercie de l'honneur qu'il m'a fait de m'écrire. Je n'ai point vu les Provinciales, in-octavo, je n'en ai qu'ouï parler; mais je crois qu'il y en a une édition. L'on m'a dit qu'il s'en fera une autre in-quarto, dans laquelle seront toutes les Provinciales et leurs dépendances, toutes les censures des évêques, toutes les lettres des curés de Paris, de Rouen, d'Amiens, etc., la censure de Rome, et encore quelque chose ajouté; celle-là sera la meilleure de toutes. Donnez-vous un peu de patience; M. Lévhard est un de ceux qui ont des premiers, mais il faut attendre, en jouissant des deux sortes que vous avez, car on en fera encore une autre latine, laquelle sera meilleure et plus ample.

Je n'ai point vu ni rien oui dire de cette vie d'Erasme, que l'on m'avoit dit qui s'imprimoit en Angleterre, et néanmoins c'étoit un conseiller de la cour qui me l'avoit dit. J'ai vu et lu avec grandé joie cette épître de D. Baudius touchant Erasme, il y a plus de trente-huit ans; cette vie d'Érasme a été imprimée in-4° et puis in-12; elle a été aussi mise au-devant des apîtres imprimées à Londres in-fol., l'an 1642; elle a été pareillement imprimée avec tes epuscules in-12, depuis quel-

ques années en Hollande, l'an 1642. Une autre vie du même se trouve aussi apud Melchiorem Adamum, in Vitis Philosoph, Theolog., etc. Germanorum, et in Bibliotheca Belgica Valerii Andrea, in-4°, et in Elogiis Auberti Miræi, et in Athenis Belgicis Franc. Sweertii, in-tol., et in monumentis ac elogiis illustrium virorum, Marci Zuerii Boxhornii, in-fol., etc., 1638, et in Elogiis Theod. Beze, in-4°. Elle est aussi dans un livre in-8° que j'ai vu, et peut-être que j'ai; même Cardan l'a tant loué in suis duodecim genituris, à qui seul il en a donné une entière, qui est fort belle, Beatus Renanus, qui fuerat ei amanuensis, et cujus commendatione factus est Canonicus Vesontinus, ejus vitam scripsit : valde etiam laudatur à Zuerio Boxhornio, in sua Hollandia, page 285. Feu M. P. Bertius, professeur du roi en géographie, qui mourut ici l'an 1629, ex dysenteria atrabiliaria. m'a dit lui-même qu'il avoit fait toute la vie d'Erasme, quam ex omnibus ejus operibus collegerat; mais elle n'est pas encore en lumière : je ne sais si ce n'est point cellelà que l'on parle d'imprimer en Angleterre. Il est vrai qu'Érasme étoit bâtard, tant de gens l'ont dit; lui-même l'avoue an commencement de sa vie. Le premier qui l'a dit, et qui lui a reproché, a été Scaliger le père, de ce qu'il écrivit contre lui, pro Cicerone, qui se trouve in-quarto. Spurius de Erasmo, ce sont ses mots: grande hoc secretum didicerat à Monachis; mais Erasme mourut en même temps, et Scaliger se repentit de l'avoir faché et d'avoir écrit contre lui, comme il paraît par une épigramme qui est inter ejus poëmata, laquelle finit ainsi :

> Ille 1900, qui insana ridebam vulnera mortis, Condiràque Bluma tola trisulca manu: Ad quodvis stupeo momentum, ac territus adsto, Maxima quam videam Numina posse mori.

L'épigramme commence par ces deux vers : in Heroibus, pag. 323 :

The cium moreris? Ah! quid me linguis Erusme,
Ante meus quam sit conciliatus amor?

Joseph Scaliger s'est plaint de son père maintes fois en sa vie, de ce qu'il avoit écrit contre Erasme, qui étoit un si grand personnage. A. Possevin, jésuite, a reproché à Erasme qu'il étoit bâtard et qu'il avoit été moine; je voudrois bien savoir si, de tous les carabins qui sont sortis de la brayette du père Ignace, il n'y en a point quelques uns dont la mère ait été gaillarde jusqu'à ce point. Auriculas asini quis non habet? quasi patres isti de fœtura Loyolæ omnes essent inculpati.

Les deux chaires vacantes de Montpellier sont adjugées (1). l'une à un nommé Chicoyneau (2), neveu de feu M. de Belleval, l'autre au jeune Sauche; deux autres en ont appelé, et en plaidenf à Toulouse, savoir, Louis et le jeune Scharpe. Le nommé Châtelain, gendre de Courtaud, qui avoit disputé, s'en est exclu lui-même. Il tomba malade, envoya quérir un charlatan qui jouoit sur le théâtre dans Montpellier, et prit de sa main une dose d'un certain vinum vitæ, quod post tres horas factum est illi vinum mortis; il en mourut trois heures après en vomissant : erat vinum ex stibio emeticum. Le roi est à Toulouse: on dit qu'il s'en va en Provence. On attend le retour d'Espagne de M. le maréchal de Grammont. Le cardinal est guéri de sa goutte. Il y a grand bruit en Angleterre pour le lord Lambert, qui veut se rendre le maître, et avoir la place de Cromwell. Le second fils du roi d'Espagne est mort. La paix est accordée, mais elle n'est pas signée; je ne sais si la mort de ce petit prince n'y apportera pas quelque retardement. Je

<sup>(1)</sup> On doit remarquer que dès cette époque, et même bien avant, les chaires de la faculté de Montpellier étaient mises au concours, ce qui n'eut jamais lieu à la faculté de Paris avant la révolution. L'instruction, dans celle-ci, était d'ailleurs très négligée, et cependant les réceptions très difficiles. C'était là l'esprit de la corporation, qui n'en acquit pas moins une grande célébrité. (R. P.)

<sup>(2)</sup> Michel Chicoyneau, professeur et chancelier de l'école de médecine de Montpellier, né à Blois et mort à Montpellier en 1701, eut pour fils François Chicoyneau, premier médecin de Louis XV, né à Montpellier en 1672, mort à Versailles le 13 avril 1781. (R. P.)

vous baise les mains, à madame Belin, à M. votre fils, et à MM. de Courberon, Allen, Barat, Maillet, Sorel et le Grain, et suis, etc.

De Paris, ce vendredi 7 novembre 1659.

# LETTRE CXLVII. — Au même.

J'ai reçu de M. Gérard votre paquet de thèses, que je vous renvoie à quand il vous plaira tout entier, où tout au plus je n'en retiendrai que très peu, et ce qu'il vous plaira. Je vous remercie de votre bonne volonté et affection. Il n'y a point eu de morts illustres ici depuis M. le maréchal de l'Hôpital. Mardi dernier y fut pendu et brûlé un prêtre, qui étoit un méchant fripon; il y en a encore deux autres dans le Châtelet qui ne valent pas mieux, l'un desquels est le curé d'Ecouen, à deux lieues de Saint-Denis; celui-ci est Normand, l'autre étoit de par-delà Amiens, devers la frontière. Le saint et sacré célibat des prêtres emplit le monde de putains, de cocus et de bâtards. La troupe loyolitique a perdu le père de Lingendes, qui étoit un de leurs prophètes: at implevit necessitatem naturæ, præivit ille, sequentur alii. Il y a ici des lettres du 29 d'avril, lesquelles portent que le roi étoit arrivé à Bayonne; de là il ira à Saint-Jean-de-Luz et se rendra à l'île de la Conférence, qui est l'île des Faisans, où se fera l'entrevue des deux rois; y puissent-ils faire une bonne paix qui dure longtemps, quæ nihil habeat insidiarum!

Le roi d'Angleterre étoit prêt de retourner à Londres, mais il y est survenu un puissant empêchement : c'est que le colonel Lambert est sorti de prison et fait un parti contre le roi; il faut renvoyer et abattre cette nouvelle hydre, qui peut avoir plusieurs têtes. Le cardinal Mazarin fit chasser d'ici l'an passé un certain Hollandois nommé M. de Wicquefort, qui étoit ici résident pour l'électeur de Brandebourg; il est en Hol-

lande, oût il fait imprimer quatre de ces livres de diverses choses qui appartiennent à notre histoire : cela fera du bruit. On dit que Theses Sedanenses, qui feront deux gros volumes in-quarto, seront achevées à Genève, à la Saint-Rémi. On continute le Cardan à Lyon. Nous n'avons point encore vu le livre de M. Sebizius, Speculum medico-practicum. M. Vander Linden en fait une troisième édition de son livre, de Scriptis Medicis, laquelle sera fort augmentée. Nous autons lei bientôt l'Histoire du cardinal de Richelieu, en trois tomes in-folio; mais le sieur de Saint-Germain est au guet, pour la réfuter; ce ne sera qu'une histoire plâtrée. Je vous baise les mains et à M. votre fils, et suis de toute mon affection, etc.

De Paris, ce vendredi 7 de mai 1660.

#### LETTRE CXLVIII. - Au même.

J'ai reçu la vôtre, dont je vous remercie, avec le catalogue des livres, que j'enverrai cette même semaine à M. Vander-linden afin qu'il en fasse son profit. Quoi qu'il en arrive, je crois qu'il ne manquera pas de vous en remercier; il est trop honnête homme et plein de gratitude. Le livre de M. de la Chambre sur les aphorismes a été imprimé il y a déjà quatre ou cinq ans; mais il n'y en a qu'une partie. Je n'ai point encore vu chez aucun libraire à vendre un livre nouveau du jésuite Pallavicin, contre l'Histoire du concile de Trente, de Fra-Paolo; mais il y a des particuliers qui l'ont fait venir d'Italie: ce sont deux volumes in-folio en italien (1). Ils nous viendront en latin; car il y a un jésuite à Rome qui travaille à cette version, et un autre qui travaille à une nouvelle édition du Ciacconius, de vitis Pontific. Rom. et cardinalium, la

<sup>(1)</sup> Histoire du Concile de Trente, par Fra-Paolo Sarpi, trad. de l'italien, avec des notes par P. F. Le Courayer, Paris, 1781, \$ vol. in-4...

quelle aura quatre tomes in-folio. Ne vous étonnez point de ce que disent les jésuites contre Érasme; ils voudroient avoir tout renversé et avoir tout changé; leur théologie morale et leur Escobar en font foi. Ils n'ont jamais bien connu feu M. Grotius, qui a été fort mon ami, et qui les connoissoit bien. Peutêtre qu'il avoit envie de se servir d'eux en ce qu'il avoit dessein de faire, s'il fût ici arrivé sain et sauf de son voyage de Suède. Il n'y a rien à espérer de feu M. Moreau. Son fils pense à autre chose; il dit qu'il veut achever la Vie de feu M. Naudé, mais je crois qu'il n'en fera rien; il est professeur du roi et travaille tant qu'il peut. Il y en a qui disent que notre roi devoit être marié le 20 de mai, et que tôt après tout le monde reviendra de deçà. Le roi d'Angleterre s'en va être rétabli. M. Thomas Bartholin m'a écrit de Copenhague, capitale de Danemark, d'où il me mande qu'il y fait imprimer quatre livres nouveaux, que je recevrai de sa part en leur temps. M. Sam. Bochart, ministre de Caen très savant, s'en va faire imprimer son grand livre, qui est entièrement achevé, de Animantibus sacræ Scripturæ (1); et puis après il fera imprimer son Phaleg, augmenté, duquel on ne trouve plus d'exemplaires. M. Bartholin ne savoit pas que feu M. Riolan fût mort; je lui avois mandé, mais il n'avoit pas reçu ma lettre. Gaspard Barthius est mort depuis peu à Leipsick. Un médecin suisse m'a envoyé par présent un livre in-quarto qu'il a fait : de Apoplexia. Son frère, qui est mon auditeur, me l'a rendu. On achève en Angleterre une belle Bible toute latine, en sept tomes in-folio: cum commentariis variorum. Vale, et me ama.

De Paris, le lundi 24 de mai 1660.



<sup>(1)</sup> Une édition nouvelle de ce livre a été publiée sous ce titre : Hisrozoicon, sive de animalibus sacræ scripturæ, recensuit, suas notas adjecit E, F, C, Rosenmuller, Lipsiæ, 1793—1796, 3 vol. in-4°.

#### LETTRE CXLIX. — Au même.

En attendant qu'il nous vienne quelque chose de certain de la cour, touchant la fin des conférences que les deux ministres avoient recommencées, touchant l'arrivée du roi d'Espagne sur la frontière et touchant le mariage du roi, je vous dirai que j'ai marié mon fils aîné, depuis deux jours, à une belle fille, qui est sortie d'honnêtes gens et d'une famille dont j'ai été le médecin depuis vingt-cinq ans; elle est belle, elle est riche: utinam cœtera consentiant l'Est non anceps et dubia conjugiorum alea. Vous savez ce qu'en a dit Pierre Charon en sa Sagesse, livre divin.

Le roi d'Angleterre s'approche pour s'en aller prendre possession de son royaume, qu'il n'a reconquis que par sa patience, et quelque peu d'intelligence assez foible qu'il avoit de delà; mais plutôt par la mauvaise intelligence qui étoit dans toute l'Angleterre, parmi tant de partis différents, tant pour leurs intérêts particuliers que pour la diversité de religion, quæ illic passim dominatur. J'ai vu ici lettre qui portoit que l'on alloit faire le procès à la mémoire d'Olivier Cromwell; qu'il seroit déterré, ses os brûlés, et les cendres jetées au vent. Lambert, qui est prisonnier, est en grand danger d'être puni de mort, pro regia cæde. Unum pro multis dabitur caput. Voilà un étrange changement et d'horribles revers de fortune. J'attends tous les jours des nouvelles de M. Sebizius, touchant sa Nouvelle méthode particulière, imprimée à Strasbourg, et des nouvelles de Genève, touchant les deux tomes du recueil qu'ils font des Thèses huguenotes de Sedan, qui sera un ouvrage bien curieux. Je vous baise les mains, à M. votre fils, à MM. de Courberon, Allen, Sorel, Barat, Maillet, Blampignon, et autres collègues, et suis, etc.

De Paris, le 2 de juin 1660.

### LETTRE CL. — Au même.

Je dois réponse à deux des vôtres, dont la seconde me fut hier rendue par M. votre fils. Cet avocat de Rouen est un fou, dignus vinculis Hippocratis. Je ne sais rien du Rabelais, pas même s'il est commencé, car je n'en apprends rien; on m'en avoit autrefois assuré, mais je n'en vois point d'effet. Je n'apprends rien de la Vie de M. Naudé; je pense qu'elle ne s'imprimera point, car elle n'est point achevée. Pour le traité de Serpentibus, de Gesner, je n'en puis traiter si je n'ai quelqu'un qui aille à Francfort; mais nos libraires n'y trafiquent point; peut-être que dorénavant il en viendra quelqu'un de decà.

Il est mort un honnête homme de libraire à Lyon, nommé M. Devenet; le public y fait une grande perte: il s'en alloit imprimer toutes les œuvres d'Érasme, en sept volumes infolio, que nous eussions eus à bon compte. On a imprimé à Amsterdam, depuis peu, toutes les œuvres de Jo. Wicerus, in-quarto, et un Commentaire d'un certain malheureux chimiste nommé William Davisson. In Ideam Philosophicam Medicinæ Petri Severini, Dani, etc. Tout cela ne vaut rien. Il se disoit autrefois ici docteur en médecine de la Faculté d'Aberdeen en Écosse, se vantoit d'avoir des secrets contre la vérole. Vautier lui promettoit quelque chose; mais néanmoins, de peur de mourir ici de faim, il s'en alla en Pologne, et fit bien : sa femme étoit assez belle, et gagnoit plus que lui. Theses sedanenses de Pierre du Moulin et autres ministres, sont achevées à Genève, nous en attendons ici. Le père Fr. Vavassor, jésuite, s'en va faire imprimer in-folio un Commentaire sur Job, et le père Briet, son Asie; nous avons une Histoire de la ville d'Autun, in-quarto. J'attends bientôt le'S. Georgius Cappadox. miles cataphractus, du père Théophile Raynaud, de Lyon, et l'Histoire de Savoie, de M. de Guichenon. M. de J. Launoy fait ici imprimer son livre contre la Madeleine de Provence, qui sera fort augmenté, et un autre livre contre les prétendus

priviléges des moines, pour s'exempter de l'autorité des évêques. Le troisième tome des œuvres de feu M. Rivet, qui est des Controverses, est achevé en Hollande. Vale, et me ama.

De Paris, le mercredi 25 d'août 1660.

Tuus ex animo, G. P.

### LETTRE CLI. — Au même.

Je vous remercie de la vôtre, et suis bien aise qu'ayez requ la Vie de Galien, faite par le père Ph. Labbe; c'est un bon homme autant qu'un jésuite peut être: totus est in libris. Je lui en ai prêté deux cents en ma vie, qui n'étoient pas en leur bibliothèque. Il est tout bon israélite: non inveni tantam fidem in Israél. Virgile, qui étoit un grand platonicien, admittebat animam mundi quæ regebat omnia:

Spiritus intus alit, totamque infusa per artus Mens agitat molem, et magno se corpore miscet.

Depuis que les platoniciens ont perdu leur crédit, les financiers ont cru que l'ame du monde étoit de l'argent, qui remue tout et parfait tout (1). Les jésuites sont venus depuis, inter ques pragmatici callidiores agnoverunt Spiritum quendam Loyoliticum, qui sese per omnia inserit atque insinuat. En l'an 1805, quand Barclay composa son Euphormion, cet esprit avoit passé la mer et revenoit d'Angleterre, indeque exorta est conspiratio sulphurea: tunc ubique regnabat Acignius; mais trois de ses suppôts y furent pendus: Greban, Oldrome et Gamet, qui était un méchant garnement. Ensuite le père Coton lui fit avoir du crédit en France, qui n'y a traîné que d'une aile, jusqu'à la minorité de Louis XIII, et même ils ne firent pas

(1) Il n'y a rien de changé aujourd'hui; cette âme des financiers a plus de puissance que jamais : ut olim, nunc hodis. (R. P.)

si bien leurs affaires qu'ils pensoient sous Marie de Médicis, sinon au mauvais traitement qu'ils firent au pauvre père Barmés, bénédictin, qu'ils firent étousser en Flandre, où Dieu permit depuis que la même dame y mourut dans un cabaret. l'an 1642, non sans divers et plusieurs regrets. Après la mort de Louis XIII, ils se sont un peu fait valoir dayantage, par le moyen du pape (au moulin duquel ils font venir de l'eau), et de la bulle qu'ils ont obtenue contre les jansénistes. Le Mazarin ne les aime point; néanmoins ils ne laissent pas de gagner quelque chose quelquefois, quoniam habent dominum cancellarium faventem. Ces Pères passefins sont fort bons ménagers, ils font profit de tout : gardez-vous bien que leur . cheval, qui n'est point tout-à-fait de bois, n'attrape et ne surprenne votre Troie/Je ne sais rien de nouveau de ce Rabelais de Hollande, mais je suis bien aise qu'il soit imprimé : dès qu'il y en aura ici, j'en demanderai un à M. Vander Linden. Je n'ai encore rien recu de M. Bartholin. M. J. Delaunov a achevé sa seconde édition de sa Madeleine, pour prouver qu'elle n'est jamais venue en Provence : comme de fait, elle n'v vint jamais. L'édition de toutes ses œuvres in-folio viendra quelque jour ; il a plusieurs traités tout prêts qui n'ont jamais vu le jour. Les vers de mon Carolus n'étaient point achevés d'imprimer quand M. votre fils est parti d'ici.

Son Éminence se porte mieux de sa goutte. Le roi d'Angleterre demande que la reine sa mère retourne à Londres; le comte de Soissons partira bientôt pour y aller faire son ambassade extraordinaire. Le pauvre Scarron, le patron des vers burlesques, est ici mort; il étoit tout estropié des gouttes et de débauches: son père étoit conseiller de la grande Chambre, que l'on nommoit Scarron l'Apôtre. Nous avons ici de nouveau la Réponse de feu M. de Saumaise à Milton, in-quarto imprimé à Dijon: opus post humanum. J'attends de Genève Theses sedanenses, en deux tomes in-quarto, que j'ai bien envie de voir, et de Lyon, le Saint Georgius Cappadox, du père Théophile Raynaud. Il y a aussi une Histoire de France la-

tine du père de Bussiers, jésuite, en trois volumes in-douze. On l'attend ici le mois prochain, et les deux tomes du Paulus Zacchias, Quæstiones medico-legales, etc.; l'Histoire généal. des ducs de Savoie en deux volumes in-folio, par M. de Guichenon. Vale, et me ama.

De Paris, le mardi 12 d'octobre 1660.

Tuus ex animo, G. P.

### LETTRE CLII. — A M. B. père, D. M.

Combien que j'ai peu de loisir, je ne lairrois point de vous écrire fort souvent, puisque mes chétives lettres vous sont si agréables, si j'avois de la matière propre à vous mander. Nous avons ici la rivière fort grosse; et néanmoins nous attendons des livres de Hollande qui n'avancent guère; ils sont demeurés à Rouen, avec l'équipage d'un ambassadeur de Hollande, d'où ils ne peuvent partir, d'autant que les bateaux ne peuvent remonter. Enfin, avez-vous donc votre Rabelais? personne n'en sait rien ici; et si on l'imprime en Hollande, il faut que ce soit en quelque lieu secret et en cachette. J'en attends avec grande impatience un livre curieux chez Blaeu, qui est : Réplique de M. de Girac, pour M. de Balzac, contre M. Costar; et le Costar est mort depuis six mois, archidiacre du Mans. J'en espère un autre pareillement intitulé: Eruditorum virorum Exempla, qui sera infailliblement beau. On dit que la grande bible latine est achevée en Angleterre: elle sera en huit volumes, et aura les commentaires des plus savants protestants, tels qu'ont été Calvin et Bèze, Petus, Martir, Grotius; même il y aura quelques catholiques, et entre autres Masius, etc. On ne l'a faite que pour l'opposer à notre Biblia Maxima, du père G. le Jay, laquelle contient dix volumes in-folio, et ne se débite guère bien. On a depuis peu achevé à Francfort une Histoire de Malte, in-folio en latin;

elle est en chemin pour moi. Je pense que ceux de Genève ont achevé leurs Theses Sedanenses, en deux tomes in-quarto; et le livre d'un des ministres de Charenton nommé Daillé, de Confessione auriculari. On y imprime aussi, d'un médecin fameux de Padoue qui est mort depuis peu, Consilia Benedicti Sylvatici. Ils s'y apprêtent pour y imprimer toutes les œuvres de Calvin, in-folio, en deux tomes. On parle aussi de tout l'Erasme, à Rotterdam, que l'on réduiroit en sept tomes, par le retranchement des versions qu'il a faites.

J'apprends que l'on imprime en Hollande quelques œuvres nouvelles de Grotius, et entre autres quelques épîtres latines. On y achève aussi de Ger. Jo. Vossius un beau livre qui sera cher et précieux, aussi bien que bon et utile: Etymologicon linguæ latinæ; ce livre est un autre Thesaurus linguæ latinæ de Rob. Estienne, et un autre Etymologicum Martinii. M. Huguetan a achevé à Lyon son Pauli Zacchiæ, Questiones medicolegales, en deux tomes in-folio; ce livre sera fort commode dans une bibliothèque, car il contiendra quantité de diverses choses dont nous avons quelquefois besoin d'être éclairés. On imprime en Flandre l'Histoire du cardinal de Richelieu, en trois tomes in-quarto. C'est celle qui se vend ici chez Bertien, en trois volumes in-folio, cinquante livres. Les États de Hollande ont promis au roi, à la sollicitation de M. le président de Thou, notre ambassadeur, que l'on n'imprimera rien en tout leur pays des affaires qui nous concernent, sans le consentement dudit ambassadeur. Purpuratus noster nondum plane emisit : adhuc autem eum vexant dolores podagrici. On dit que le roi d'Angleterre ne veut point de sa nièce; on parle pour lui de l'infante de Portugal, dont le parti seroit avantageux, à cause que le roi de Portugal son frère est foible, délicat et malsain; même il pourroit défendre le Portugal contre les Espagnols, tant par le moyen de Dunkerque qu'il tient, que du secours qu'il pourroit envoyer en Portugal; car le malheur pour eux, nous les avons abandonnés dans notre

Digitized by Google

traité de paix générale. Alia non suppetunt quæ scribam. Vive, vale et me ama.

De Paris, ce 25 de décembre 1669.

### LETTRE CLIII. — Au même (1).

Je vous remercie de la vôtre et de celle de M. Camusat, auquel j'envoie une réponse qui le mettra plus en peine qu'en repos. Je suis bien informé de son mérite et vous ai grande obligation de me commettre à votre honneur, avec lequel il y a bien à profiter. Je baise les mains à M. Allen. J'ai céans le livre du père Celot de Hierarchia et hierarchiis. On l'examine en Sorbonne; il sera censuré en brief. Il est vrai que M. Saumaise a écrit aussi divers traités de Regionib. suburbicariis, que j'ai, aussi bien que tout ce que je vous ai mandé, à votre service. On imprime encore à présent plusieurs traités de lui, tels que sont de Primatu Petri, Arnobius cum notitiis, de Mannû et saccharo, de Eucharistiâ veterum, de Usuris Justiniani, etc. Nous avons ici un petit livre nouveau du père Petau contre lui, intitulé: Dissertationum ecclesiasticarum libri duo; cela l'obligera à une réponse. Pour le Pepagonum d'Hippocrate, ce ne fut jamais l'antimoine, mais quelque drogue qui nous est aujourd'hui autant inconnue que plusieurs autres de ce temps-là, et même son elleborisme.

Je vous promets le traité de Jamot là-dessus. Notre Faculté n'a rien fait en quoi elle se soit oubliée, mais bien négligée, comme la bonne dame fait souvent. Nos anciens avoient travaillé à l'Antidotaire; les papiers en étoient toujours en dépôt entre les mains, du doyen. Harduin de Saint-Jacques, étant parvenu à cette charge, les ramassa et les fit

(1) Cette lettre est imprimée ici pour la première fois; quoique sans date, on peut la rapporter à l'année 1657 ou 1658. (R. P.)

imprimer, ut aucuparetur gratiam pharmacopolorum, sous un simple consentement de la Faculté, laquelle fut tout étonnée de voir en ce livre, pro thesauro carbones, pro luce tenebras, pro remedio venenum. Plusieurs en grondèrent et parlèrent de faire réformer cela, mais on n'en fit rien; si bien que tout en est demeuré là et en ce cas, tolerat quæ non probat. Il en sera néanmoins parlé quelque jour, mais je ne puis pas encore vous dire sitôt quand ce sera. Quand je donnai le bonnet, il y a deux ans, j'en parlai amplement en un discours exprès et publiquement, et qui fut fort approuvé. Les sieurs Saint-Jacques sont des charlatans, fauteurs et valets de charlatans, ne dicam pejus. Je vous envoie une lettre de M. Sorel, qu'il m'a adressée. Je vous baise très humblement les mains, à madame Belin, à MM. vos frères, pour être toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

Nous avons ici des ambassadeurs du Portugal et des députés de Catalogne. M. de Vendôme s'est sauvé en Angleterre; en agit ici contre lui. On tient ici que les Suédois s'accordent en Allemagne avec l'empereur en la diète de Ratisbonne, et hæc in nostros fabricatur machina muros. On parle aussi de faire l'été prochain une forte guerre en la Franche-Comté, que nous attaquerons puissamment. Le duc Charles est ici, sed nondum compositis rebus, et même, à ce qu'on dit, malcontent.

LETTRE CLIV. — A monsieur Garnier, D. M. (1).

Si vous avez été en peine de mes nouvelles, aussi l'ai-je bien été des vôtres. C'est une des incommodités que m'apporte le changement de maison que M. votre frère a fait, car depuis ce temps-là nous ne le voyons plus. Le livre de M. Hof-

(1) Garnior, médecin à Lyon. Pou de lettres lui ent été écrites par Gui Patin. (R. P.)



mann, de Medicamentis officinalibus, est fort bon. M. Riolan, qui est son ennemi, dit que sa préface au lecteur vant cent écus d'or: il y a là dedans cinquante chapitres qui ne se peuvent payer. Tout le premier livre vaut de l'or, hormis quand il dit que le séné est venteux. C'est un abrégé excellent de toutes les botaniques et de tous les antidotaires qui ont été imprimés depuis cent ans. Quand vous aurez la thèse de M. Guillaumeau, mandez-moi ce que vous en pensez; elle a bien plu de deçà, et les apothicaires en ont bien grondé, mais ils n'ont osé mordre.

Nous avons perdu le mois passé le bon M. de la Vigne. Le cardinal de Sainte-Cécile est mort à Rôme: on dit tout haut que c'est ex immodica venere. La reine avoit fait arrêter ici MM. du Broussel et de Blancmesnil; mais enfin elle a consenti à leur élargissement, sans quoi l'État étoit en danger. Je suis de toute mon affection votre, etc.

De Paris, le 24 septembre 1648.

### LETTRE CLV. — Au même.

Il y a longtemps que je pense à vous et que j'attends de vo; nouvelles. Je vous écrivis deux fois l'année passée, et vous envoyai quelques thèses, mais je ne sais si elles vous auront été rendues. Notre Faculté n'est guère changée, sinon qu'il en est mort plusieurs depuis deux ans, et entre autre M. Piètre, qui a été un homme incomparable. Son fils est aujourd'hui doyen de la Faculté. Vous avez bien su toute notre guerre, et comment le parti mazarin a été obligé de revenir à un accord au bout de six semaines, parce qu'en faisant autrement, toute la France s'alloit révolter contre sa tyrannie et prendre le parti de Paris. Le bonhomme Gaspard Hofmannus est mort à Altorf le 3 de novembre dernier; et depuis deux mois est mort en Hollande l'un des plus savants hommes

qui y fussent, savoir: Gerardus Joannes Vossius, agé de soixante-douze ans, duquel j'ai céans quinze volumes imprimés.

Vous savez bien que les Turcs étranglèrent leur grand seigneur l'année passée; que les Anglais ont coupé la tête à leur roi le 9 février dernier. On dit aussi que le roi d'Espagne est mort, mais il n'est pas encore assuré. Enfin il y a quelque constellation sur les princes souverains. Plût à Dieu qu'elle pût rendre meilleurs ceux qui restent! leurs pauvres peuples s'en sentiroient. Je ne saurois m'imaginer pour quelle cause vous ne m'avez pas fait l'honneur de m'écrire depuis si longtemps. A l'occasion, je vous enverrai de nos nouveautés de deçà, et entre autres de nos thèses et de celles de nos enfants, qui se souviennent toujours de vous avec joie. Je suis, etc.

De Paris, le 4 juin 1649.

### LETTRE CLVI. — Au même.

Je viens de recevoir la vôtre qui m'apprend que vous avez reçu celle dont j'étois en peine. Pour des pièces mazarines, n'en attendez pas de moi; je n'en achète aucune, quoique j'avoue qu'il y en a de bonnes, mais il y en a aussi une infinité de mauvaises. Trois libraires du Palais se disposent à en faire un recueil, où l'on ne mettra que les bonnes. Ceux qui décrient le parti de Paris en parlent avec passion et ignorance; c'est un mystère que peu de monde comprend. Le Parlement a fait de son mieux, et s'est fort bien défendu du siège mazarin, sur la parole que leur avoit donnée M. le Prince qui a tourné casaque. Les généraux ne vouloient que faire durer la guerre et faire entrer l'Espagnol en France. M. le Prince avoit un autre dessein qui n'a pas réussi. Le siège de Paris ne lui servoit que de prétexte, car qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Meudon, Charenton, le Bourg-la-Reine, et le tout sans ca-

non. Il n'est mort personne de faim dans Paris, pas même un mendiant; pas un homme n'y a été tué; cinq mois durant personne n'y a été pendu ni fouetté. Le Parlement et la ville sont demeurés dans le respect et le service du roi; et comme la reine et ceux de Saint-Germain virent la grande union qui étoit dans Paris et les dangers dont ces émeutes nous menacoient, on tint prudemment une conférence à Saint-Gormain qui établit la paix. Il y en a qui disent que le Mazarin ira dans la Flandre en qualité de généralissime pour quelque temps; mais il n'y a point d'apparence qu'il veuille quitter la reine et qu'il ose si fort se fier à sa bonne fortune, qui le pourroit abandonner en ce cas-là, vu qu'en son absence quelqu'un se pourroit présenter qui détromperoit la reine; lui faisant connoître comment ce pantalon de longue robe, ce comédien à rouge bonnet, est cause de tous nos maux et de la ruine de la France. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, le 18 juin 1649.

### LETTRE CLVII. — Au même.

Je vous remercie de tant de protestations d'amitié que vous me faites: mes petits présents ne méritent pas de tels remerciements. L'Encyclopédie de J. P. Alstedius est un fort bon livre composé de plusieurs pièces, contenant toute la philosophie théorique et pratique. Je connois fort bien cet auteur, qui a été un homme de grand mérite et que j'estime beaucoup. Les acigniens sont une race de gens haïs de Dieu et du monde, qui ont fait dans la chrétienté plus de mal que Luther et Calvin. Ils ont ici depuis peu tant pateliné et flatté le Mazarin, qu'il a donné pour confesseur au roi leur P. Paulin. Ce sont des gens qui chassent de haut vent, et, comme a dit Petrus Aurelius (1) qui les connoissoit, flatteurs de tout le monde et

<sup>(1)</sup> Voyez la note t. I, page 117.

ennemis de tout le genre humain. Cette année a été fertile en morts de savants hommes: Famian Strada est mort à Rome, Victorio Siri à Venise, Joannes Gerardus Vossius à Amsterdam, M. Nicolas Piètre et M. Hérard (Desiderius Heraldus) à Paris. Toute ma famille est en bonne santé, Dieu merci. Mon ainé a été fort malade par sa faute, mais il en est échappé. Mon Carolus étudie en droit; mais j'aimerois bien mieux qu'il employât son temps à la médecine, où je le trouverois bien plus propre. Je l'en entretiens souvent, et il en sauroit bientôt plus que son ainé; enfin j'aimerois mieux qu'il fût médecin que légiste, je lui apprendrois beaucoup de fines observations. Je vous remercie de vos fromages de roche, et je ne vous demande autre présent que vos bonnes grâces, et suis, etc.

De Paris, le 2 novembre 1649.

## LETTRE CLVIII. — A M. de Tournes, marchand tibraire.

Je me tiens tout glorieux de votre lettre et fort heureux de votre amitié, laquelle je vous prie de me conserver, et je vous promets que je ferai tout ce qu'il vous plaira et tout ce que je pourrai pour votre service. Quand il vous plaira de m'employer pour les livres que je vous ai indiqués à imprimer, je suis très certain qu'ils seront bons, et que j'ai le moyen d'en bien aider et procurer le débit. J.-P. Lotichius, ci-devant médecin, et maintenant historiographe, a fait deux volumes in-folio, Rerum Germanicarum, et peut-être que le troisième est aussi imprimé; si vous les avez, envoyez-les moi. Ditesmoi aussi s'il n'a pas fait réimprimer son Petrone, in-folio, fort augmenté, comme il en avoit le dessein il y a déjà longtemps. Ce dernier est un livre excellent, et l'auteur un fort savant homme. Il avoit eu le dessein de le faire réimprimer ici avec toutes ses augmentations in-folio; mais je répondis

qu'il étoit impossible, y ayant ici trop de moines, de jésuites et autres gens ennemis des belles-lettres, qui croiroient avoir gagné les pardons s'ils avoient empêché une telle impression.

Pour les manuscrits de G. Hofmann, dont j'ai de quoi faire deux petits volumes in-folio, je vous puis assurer que depuis J. Fernel on n'a rien fait de meilleur en médecine. Je ne sais pas ce que vous imprimez à présent; mais, ôtez la Bible ou les Institutions de Calvin, je ne me saurois aviser d'un meilleur livre, et vous êtes en lieu d'en faire un grand débit tant en Allemagne qu'en Italie et en France. Je vous prie de saluer de ma part MM. Diodati père et fils, et de croire que je suis, monsieur, etc.

De Paris, le 1er avril 1657.

# LETTRE CLIX. — A M. Salins (1).

Je viens de recevoir la vôtre, que j'ai lue avec grande joic; car j'y apprends et votre bonne disposition, et que vous me continuez votre affection, quod anima plaudit.

Ma grande harangue fut récitée en belle et grande compagnie. J'espère de la faire imprimer quelque jour, mais le temps n'en est point encore venu : dies mali sunt et durissima tempora. Vous savez l'aphorisme d'Hippocrate, et de quelle importance il est, Πίπονα φαρμακιότιν; il faut qu'un médecin s'en souvienne tous les jours comme d'un oracle : aussi est-il. Je vous envoie les deux thèses de mon fils que M. Alain, qui en a été le président, a faites. Il n'y a rien là du nôtre. Il est vrai que le premier combat est du grand Simon Piètre : elle ne laissent point d'être toutes deux vraies. La nêtre, philosophia inquirit in summum principium, idque remotissimum a sensibus,

(1) J.-B. de Salins le putné, docteur en médecine à Beaune, mort le 18 février 1710. Je dois cette curieuse lettre, jusqu'à présent inédite, à l'obligeance de M. Boutron-Charlard, mon collègue à l'Académie royale de médecine. (R. P.)

Monfishing Ivrich a sold in the sold of the sold of the sold with the physical guilton rat jy affalls roghe affilting: and the fill enterland how Magamb 5 May grint show when you the par de fin-in 及以大学工 dist mat funt, quall importano The the world the the things to the 3838 - Thy-8 Held I work the Timber of the my the good to the good the good physically inference a faite. Il riy -なっているというと weet Ingrand S: veryet: Canophe the left place or grante feb it wishing the Company Contraction with the whilliams - of Mr. m. have Delegantelle anto, stani of Compressionalip . ming good off prim frommers) sycam. 27 de Mari 16 55 mend in he was - Paris in Sallesing for his land Extrans dife-danoir from で みん ing bothet で \_ instillation li bond Sand office of the Mir nounded grade by middlende in in a play granula and high that Digitized by Google office that

quod est forma; celle de M. Piètre, reducta ad artem, et qui est bien plus matérielle, s'attache et s'arrête à ce qu'elle voit, et agnoscit materiam informatam, principium actionis: quod satis est medico ut recurrit ad formam illam primam, quæ est principium remotissimum. Medicus est sensualis, artifex et materialis, magis adhæret iisquæ afficiunt proximum. Philosophus contra, in omnes causas inquirit, imo et omnium primam investigat.

Il y a eu deux Simon Piètre: le Piètre qui vivoit il y a cent ans, in cujus decanatu latum est decretum adversus stibium, anno 1566, et qui obiit anno 1584, qui a été grand personnage, le premier de son temps, et fort employé. Il avoit été recteur de l'Université, et professeur de philosophie au cardinal Lemoine. Il a laissé plusieurs enfants : plusieurs filles, dont l'ainée, Anne Piètre, fut la mère de M. Riolan d'aujourd'hui; et plusieurs fils, dont il y en a eu un conseiller au Châtelet, deux avocats, excellents hommes que j'ai connus, deux médecins, Simon et Nicolas, qui ont été deux hommes incomparables. Simon, qui a été vraiment le grand Piètre, est mort âgé de cinquante-quatre ans, l'an 1618. C'est de lui dont a parlé M. Riolan dans la préface de son Enchiridium Anatomicum, et dans sa grande anthropographie au traité de Circulatione sanguinis, page 593, qui, entre autres ensants, a laissé un fils par ci-devant conseiller au Châtelet, et aujourd'hui procureur du roi en l'Hôtel-de-Ville. Nicolas est mort l'an 1649, le 28 de février, et est père de Jean Piètre d'aujourd'hui, qui est encore fort savant, mais qui n'a pas les autres vertus de ses ancètres; si bien que Jean Piètre d'aujourd'hui est petit-fils du premier Simon et neveu du deuxième Simon, et fils de Nicolas.

Je suis prêt de vous envoyer la Caroli Guillardi, defensio altera, et de la délivrer à qui vous voudrez pour vous la faire tenir. Liber adversus stibium M.... et Pibreci agressus non pænitebit. Le Botallus est un fort bon livre (1), lisez-le attentive-

(1) L. Botalli de Curatione per sanguinis missionem, Lugduni, 1377, in-8°. In Opera medica et chirurgica, è M. J. Van Horne, Lugduni Bat., 1660, 1 vol. in-8°. (R. P.)

ment. Il contient de bons secrets du métier, et est fort propre à notre pratique ordinaire, que vous pourrez bien hardiment suivre (1). Chymici impostores non capiunt tales delicias, nec ab iis capiuntur; ideo spernendi et relinquendi tanquam nebulones impuri et fruges consumere nati.

Ma femme et tous mes enfants vous remercient de votre bon souvenir, et vous baisent les mains, et à mademoiselle votre femme, comme aussi moi-même, et à MM. vos père et frères, à qui je suis très humble serviteur.

J'ai été tôt averti de la mort de M. Guide; il est mort le 5 de mars d'une fièvre quarte, quæ degeneravit in ascitem calidum et colliquantem. C'est un pauvre corps, que la fièvre quarte a grésillé et rôti.

L'Epitome de Galien par Lacuna est un fort bon livre. Le grand Galien tout entier est encore meilleur. Servezvous de l'un en attendant l'autre. Pour les lettres latines bonnes et familières, et non élabourées, Cicéron en est le premier maître, quia debent epistolæ ad amicos scribi stylo facili et illaborato sermone. Voyez ce qu'en dit Lipse, in libro Epistolicarum questionum. Pline le jeune les a fait belles et didactiques, mais elles sont fort élabourées et trop pimpantes: ideoque sunt odiosæ illis qui Ciceronis nativum nitorem et simplicitatem non affectatam amplectuntur. Feu-M. de Bourbon les haïssoit, et disoit que Pline avoit fait en icelles pro meretrice non tam ornatam quam fucatam et calamistratam. Celles de Casaubon sont familières et bonnes, principalement dum scribit ad Thuanum, Scaligerum, Heinsium, Grotium, et alios eruditos. Scaliger et Érasme méritent d'être suivis pour règle aujourd'hui. Elles sont très bonnes, familières, et non élabourées. D. Baudius est bon. Lipse est excellent pour sa foi, sa modestie, sa probité, sa mémoire, et

(1) C'est là, en effet, où Gui Patin avait puisé ses principes de saigner dans presque toutes les maladies, et de saigner largement. La règle souffre trop d'exceptions pour être fondamentale. In medio tutissimus this, a dit Boerhaave, et ce conseil de prudence ne sera oublié que par les ignorants ou les systématiques.

(R. P.)

pour les bons mots des anciens; mais son style ne vaut rien: ne l'imitez point, et fuge tanquam scopulum. Mais il étoit bien savant et honnête homme. Il dit une raison politique qui lui fit changer son style comme il voulut changer de religion: de catholique romain, il fut luthérien, au moins en fit-il la mine; puis calviniste, enfin catholique romain, et mourut l'an 1606, entre les bras de Lessius, jésuite, qui l'avoit infatué.

Tantùm religio poluil suadere malorum.

Lisez dans l'Epitome de Galien, fait par Lacuna, tout ce qui y est de Crisibus, et en faites un extrait; et puis après n'apprenez rien de cette matière que ce qu'en a écrit Dulaurens, premier et deuxième libro de Crisibus. Pour ce qu'en ont écrit les astrologues, méprisez-les, cela ne vous doit point arrêter. Vous ne devez prendre de toute cette affaire que les matières quod respicit usum medicum et facit ad curationem morborum. Laissez le reste aux astrologues; n'allez point plus join sur cette matière avec J.-C. Claudinus, qui est pourtant un bon auteur.

Votre livre de Marot n'est point mauvais; gardez-le bien et le oachez de peur que les moines ne vous le dérobent et ne le brûlent. Mettez-le avec M' François R., le Catholicon d'Espagne, la République de Bodin, les Politiques de Lipse, les Essais de Montaigne et la Sagesse de Charron, la Doctrine curieuse du père Garasse, la Recherche des Recherches, etc.; voilà des livres qui sont capables de prendre le monde par le nez: j'en excepte les deux derniers, qui sont bons à autre chose. Ne les négligez point et en faites une petite bibliothèque, laquelle soit à reductis et extrà insidias monachorum.

Pour l'écriture d'Érasme, gardez-la, propter authoris dignitatem. O l'excellent homme que c'étoit! Buvez un petit à sa mémoire de ce bon vin de Beaune, cim novella uxore, et je vous ferai raison dans la première occasion, et lisez ses Colloques une fois l'an, que vous placerez dans la bibliothèque desdits ci-dessus, cim ejusdem authoris lingua et encomio moriae atque institutione principis christiani.

Je vous prie de dire à mademoiselle votre maîtresse que je l'honore très fort et que je la supplie de me tenir en ses bonnes grâces. Pour ce qu'elle a baisé ma lettre, je l'en remercie très humblement; je vous prie, en récompense, de lui donner un baiser à cause de moi, à la charge qu'au bas de la première lettre que vous me ferez l'honneur de m'écrire elle y mettra son nom et son surnom, de sa propre main, et son age pareillement, afin que là-dessus je fasse quelque magie aussi étrange que celle d'Apulée, qui me transportera tout en une nuit d'ici à Beaune. Vous savez bien que je suis sorcier comme une vache et fort entendu dans ces transports magiques; mais c'est en songeant, et ainsi votre demoiselle sera bien étonnée de me voir mettre à table avec vous. Bon Dieu! que nous rirons si cela arrive. En attendant pourtant ne laissez point de dîner et ne m'attendez point. Mais à propos, comment se porte cette jeune femme suissesse et son mari, M. Lescharnier, nescio sic nominatur...? Sed satis ineptiarum. Je vous baise les mains à MM. de Salins père et fils, et suis de toute mon affection, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce samedi 27 mars 1655.

Il n'y a point encore de pape; on dit que ce sera Sachetti, Chigi, parium refert mihi perindè est. On dit que le roi s'en va bientôt à Fontainebleau. On ne dit rien du prince de Condé, mais on croit que la France s'en va avoir guerre avec l'Angleterre, notre paix avec Cromwell n'ayant pu être faite. Le père Adam, jésuite, a aujourd'hui prêché dans Saint-Germain-l'Auxerrois en présence de la reine, où il a déplu à tout le monde. Il y a fait un panégyrique des vertus de la reine au lieu de parler du mystère de ce grand jour et d'expliquer l'Évangile; mais il n'y a pas de quoi s'étonner, hoc est loyoliticum. Petrus Aurelius lui a autrefois très bien reproché ce vice-là et plusieurs autres, et enfin a conclu, omnium adulatores, omnium inimici. D'autres moines n'oseraient faire qu'en cachette ce que font publiquement ces maîtres passe-fins que

J. Scaliger a gentiment nommés impudentissimum monachorum pecus.

L'on imprime à Genève l'Hippocrate de A. Forsius, grec et latin, in-folio. Ils espèrent de le faire beau; ils ont de beaux caractères, ils peuvent y mettre de beau papier. Reste d'avoir soin pour la correction, ce qui leur est aisé. On y imprime aussi les œuvres de ce méchant fripon de Paracelse: o tempora! On a achevé d'imprimer tout fratchement un volume in-folio pour la deuxième fois, augmenté par dessus la première de beaucoup de bonnes choses. C'est un excellent livre intitulé: Matthiæ Martini Lexicum etymologicum, philologicum, sacrum, à Francfort. Ce livre vaut quatre fois mieux que le Calepin de Passerat, qui nihil aliud pene habet quam verba; et le lexicum plura habet res quam verba.

M. Ravaud, de Lyon, m'a mandé qu'il m'en faisoit venir un. Si vous en désirez en retrouver un, je pense que vous le pourrez obtenir par la même voie. On imprime aussi à Amsterdam Joannis Gerardi Vossii Thesaurus linguæ latinæ, in-folio. Ce sera un excellent ouvrage, et magni viri magnum opus. On nous promet aussi du même pays un volume d'Épîtres latines du grand et incomparable M. Saumaise, qui a été l'honneur et la gloire de votre province de Bourgogne; je serois ravi de voir cela et autre chose qu'on nous promet. On a tout fraichement imprimé à Orléans (on en trouve ici) un commentaire de F. Valesius sur les Épidémies d'Hippocrate. C'est un excellent livre, une bonne pratique hippocratique toute pure, et un livre digne d'être lu tous les jours. C'est un petit infolio que l'on vend 4 livres en blanc; il mérite d'avoir place dans notre étude après Fernel, Duret et Hollier. C'est le meilleur de tous les modernes que vous serez bien aise de consulter dans votre nouvelle pratique. C'est de tous les Espagnols celui qui a le mieux raisonné et le plus généralement réussi dans la bonne pratique.

# LETTRES

A

# CHARLES SPON,

DOCTEUR EN MÉDRGINE A LYON.

### NOTICE

SUA

# CHARLES ET JACQUES SPON (1).

Le nombre des éditions qui ont paru des Lettres de Gui Patin est une marque si certaine du goût que le public y a trouvé, qu'il est inutile de prévenir le lecteur sur le mérite de celles-ci. Elles ont été écrites à Charles Spon, aussi célèbre par la profondeur de son érudition que par son habileté dans la pratique de la médecine qu'il exerçoit à Lyon. Une conformité d'inclinations, de sentiments, de profession et de génie pour la critique, avoit uni ces deux savants, et leur commerce littéraire n'a été interrompu que par la mort du premier (2).

Ces sujets de liaison étroite entre deux hommes de ce carac-

- (1) Nous reimprimons cette notice de la première édition, à cause des éclaircissements qu'elle renferme. Cette édition fut publiée en Hollande par le docteur Nicolas Mahudel, en 1718. (R. P.)
- (2) La famille Spon était originaire d'Ulm, en Bavière : Charles Spon, l'ami de Gui Patin, naquit à Lyon, le 25 décembre 1609; il y

tère ne pouvoient produire que des ouvertures de cœur très sincères dans les lettres qu'ils s'écrivoient : aussi remarquera-t-on dans celles-ci plus de sel, plus d'ingénuité, des jugements historiques plus libres sur la vie, sur les mœurs et sur les ouvrages de quantité d'auteurs; plus de faits anecdotes (sic), touchant les événements d'une minorité, touchant les familles et les personnes qui se sont distinguées par quelque endroit, et pour le moins autant de bons mots que dans celles qu'on a déjà vues.

Jacques Spon, si connu par ses recherches sur l'antiquité, fils de Charles, auquel elles sont écrites, en faisoit tant de cas, qu'il les conservoit soigneusement; et c'est immédiatement de lui qu'un homme du pays de Vaud, où il est mort, les a eues et a permis qu'on les imprimât, les regardant comme nécessaires pour remplir les vides qui paroissent dans le recueil de celles qui ont été mises en dernier lieu en trois tomes. Il eût été à souhaiter qu'on eût pu joindre à celles-ci les réponses de M. Spon. Il faut espérer que quelque occasion favorable nous en procurera la découverte (1).

exerça la médecine avec distinction. Son fils dit que quand on le venait chercher pour deux malades, l'un pauvre et l'autre riche, il n'hésitait jamais à aller voir le premier, attendu que le riche avait autant de médecins qu'il en voulait. Il publia divers ouvrages, et notamment les Aphorismes et les Pronostics d'Hippocrate, sous le nom heureux de Sibylla medica, livre qui fut dédié à Gui Patin. Il mourut le 21 février 1684, douze ans après son illustre ami. (R. P.)

(1) Ce Jacques Spon dont il est question ici, fils de Charles, naquit à Lyon en 1647. Quoiqu'il fût docteur en médecine, il s'adonna à la science de l'antiquité. S'étant réuni à un gentilhomme anglais, nommé Vehler, il parcourut la Dalmatie, la Grèce, une partie de la Turquie, etc., et la Relation de son voyage est encore très estimée. Comme il était protestant, on le persécuta en France, et il se retira en Suisse; mais dénué de tout, accablé par la misère, il entra à l'hôpital de Vevay, où il mourut le 25 septembre 1685, l'année même de la révocation de l'édit de Nantes.

Les vœux de l'auteur de cette notice n'ont point été exaucés. Les réponses de Charles Spon, ainsi que celles des autres correspondants de

### LETTRE CLX. — A M. Ch. Spon.

J'ai recu la vôtre du sieur Columbanus, qui est un honnête homme : vous m'avez obligé de m'en donner la connoissance. Je me repose sur votre parole touchant M. Dechamp. Je vous garde des thèses, et ai mis avec icelles un nouveau catalogue des docteurs de notre école qui s'imprime de deux en deux ans, aussitôt qu'il y a un nouveau doyen. J'ai pensé l'être tout de bon; car on a coutume d'en nommer trois, que l'on met dans un chapeau, unde qui primus a veteri decano depromitur, ille est decanus. MM. Perreau, de la Vigne et Patin ont dansé ensemble dans le chapeau. Le sort, qui m'est toujours contraire, et qui jamais ne m'a été favorable, tomba sur M. de la Vigne, qui est un excellent homme et très digne de cet honneur, qui est accompagné d'une très lourde et très pénible charge. Dieu vous fasse la grâce de pouvoir recouvrer vos manuscrits d'Allemagne! Je m'étonne fort comment on n'envoie point ici le premier tome de Zacutus, duquel pas un de nos libraires n'a encore rien reçu. Pour la Framboisière (1), je puis bien vous donner un bon avis, c'est que j'ai céans la copie toute revue et corrigée, que l'auteur même, qui étoit fort mon ami, m'a laissée avant que de mourir, le tout écrit de sa propre main. Si celui qui le fait réimprimer y veut penser, je · la lui enverrai : il pourra en obtenir un privilége, et le tout ne lui coûtera que quelques copies, qu'il me donnera, et une couple pour vous, pour votre peine. Prenez la peine de voir s'il est encore assez temps. Pour le Commentaire sur les épidémies d'Hippocrate, j'ai grande envie de le voir. Vos libraires de Lyon, qui cherchent à imprimer quelque chose qui se débite aisément, devroient imprimer la Sagesse de Charron ou les Col-

Gui Patin, sont décidément perdues, ce qu'on doit à jamais regretter. L'indifférence et l'incurie des héritiers de l'illustre auteur des lettres sont véritablement inconcevables et impardonnables. (R. P.)

<sup>(1)</sup> OEuvres de N. Abr. Delaframboisière, Lyon, 1644, in-fol. (R. P.)

loques d'Érasme, in-octavo, comme autrefois a fait Gryphe: ou bien plutôt ses épîtres, qui sont un bon in-folio, très bon, mais très rare, et en récompense très nécessaire, corruptissimis hisce temporibus. Mais je ne sais s'ils ne craindroient pas les loyolites, qui voient plus clair qu'Argus, qui totus oculeus fuisse perhibetur. M. G. Duval, notre ancien doyen, fait ici imprimer quelque chose, de Scriptis Medicis, qui est une bagatelle de l'autre monde, cui subjunget orationem publice habitam de numero quaternario, à cause des quatre licenciés de notre dernière licence. Cette harangue ne sera pas mauvaise. Dabo operam ne careas, comme de toute autre chose qui viendra à ma connoissance.

Je vous prie de me mander qui est M. Meyssonier (1), médecin de Lyon, qui a été ici quelque temps : je n'ai qu'un petit in-quarto de lui de Doctrina febrium. J'apprends qu'il a fait quelque autre chose; s'il se peut recouvrer facilement, je vous en prie, combien que je n'ai pas fort bonne opinion et des livres et de l'auteur. Je vous prie de vous souvenir de l'an de la mort de Dalechamp. On attend que M. Dupleix soit venu de Gascogne pour mettre en vente son troisième tome de l'Histoire romaine, in-folio, lequel ira depuis la bataille de Pharsale jusqu'à Charlemagne. M. l'évêque de Belley est tout de nouveau piqué, particulièrement contre les loyolites. Cette nouvelle querelle fera naître de nouveaux livres, j'en attends de bons de sa part; car il fait tout autrement mieux que de coutume quand il est en colère. On dit qu'on a imprimé à Lyon quelque chose sur la mort de Cinq-Mars et de Thou, cujus manibus bene precor. Je vous prie de me faire la faveur que j'en aie deux exemplaires, s'il y a moyen, et m'obligerez d'être toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, le 24 novembre 1642.

(1) Lazare Meyssonier, né à Mâcon en 1602, mort à Lyon en 1672. (B. P.)

Digitized by Google

### LETTRE CLXI. — Au même.

Il y a longtemps que je dois réponse à votre dernière, laquelle est datée du 30 décembre de l'an passé, et qui m'a été apportée céans en mon absence, parce que vous y faites mention d'un paquet que vous m'envoyez. Pour l'exécution de M. de Thou, je l'ai céans de Lyon, et a été aussi imprimée à Paris. J'ai aussi un traité de votre M. Meyssonier, qui est inquarto, de l'an 1641 : Nova et arcana doctrina febrium, etc., s'il est en votre paquet, il n'importe; j'aime mieux l'avoir deux fois que point du tout. Je vous remercie de la description que vous m'avez faite du personnage. Comme vous êtes bon, vous n'en dites pas encore tout le mal que vous en savez, et que je devine aisément de ce que j'ai vu de lui. Pour l'avenir, ie souhaite qu'il ne fasse rien imprimer autre chose, s'il n'est mieux que par ci-devant : il s'est déjà assez acquis d'honneur, je lui conseillerois volontiers d'en demeurer la. Je vous prie de vous souvenir de tout ce qu'a fait le Père Labbe, et particulièrement de celle qui est à l'honneur du feu cardinal. intitulé Mysterium, comme aussi du Tabulæ historiæ triumphalis, etc. Le cordelier de Buchanan est une rare pièce; je vous prie de ne la pas négliger, si jamais vous la rencontrez; elle est bonne pour vous et pour moi. Buchanan, qui a été un homme incomparable, a bien accommodé en son latin le prétendu patriarche des capucins, et Florent Chrétien lui a bien rendu son change en françois. Le franciscanus est commun en latin; je l'ai bien en françois, mais il n'est pas à moi : c'est une rare pièce, et opusculum auro contra charim (1). J'ai vu en cette ville deux feuilles du Sennertus, que Huguetan imprime à Lyon, in-octavo. On m'a dit qu'il aura environ trente seuilles : je pense que l'édition en est achevée à l'heure que i'écris ceci. Ne vous donnez pas la peine de m'en envoyer,

<sup>(1)</sup> Voyes la note tome I, page 231, en rectifiant le mot charus mis pour charum.

j'espère que nous n'en manquerons pas : je pense que ce sera un bon livre. Nos libraires n'ont aucun droit sur ce livre. Pour nos thèses, bonnes ou mauvaises, il n'en échappe point : j'en ai céans un paquet pour vous. La première année du cours sera achevée à Pâques, et alors je les délivrerai à qui vous voudrez. Pour les deux traités de Gaspard Hofmannus, je les ai vus ici: ils sont en un petit volume in-douze, avec le portrait de l'auteur, qui est septuagenarius. Ce livre seroit bon à être imprimé. Pour le livre Beverovicius intitulé Exercitatio in Hipp. aph. de Calculo, ad cl. Salmasium, etc., je l'ai céans il y a longtemps : c'est une réponse à M. Saumaise, in cujus fine leguntur aliquot epistolæ, entre lesquelles il y en a une de votre M. Meyssonier et une aussi de moi. L'auteur est bien de mes amis, qui a mis là-dedans une de mes épitres sans que j'en susse rien. Il m'en avoit aussi envoyé une copie de Hollande que je n'ai pas recue; si néanmoins vous en désirez, il y aura moyen de vous en faire tenir, comme aussi du livre du savant M. Saumaise Interpretat. Hippocrat. aphorism. de Calculo.

Pour tous les autres livres qui sont sur le catalogue de la foire de Francfort, je les ai. J'ai fait vos recommandations à MM. Moreau et Bourdelot. Ici est en vente le troisième tome de l'Histoire romaine de M. Dupleix depuis huit jours. Le troisième tome est depuis Jules César jusqu'à Charlemagne; deux autres restent qu'il fera. Maintenant il travaille à l'Histoire de M. d'Épernon: c'est l'auteur même qui me l'a dit. On imprime en Hollande un livre de M. Saumaise: de Lingua Hellenistica, adversus Dan. Heinsium. Samuel Maresius, ministre françois à Bolduc, a fait tout fratchement deux livres in-octavo: Concordia discors et Antichristus revelatus contra Hugonem Grotium. Il écrit fort bien; je les ai vus chez un ami à qui ils ont été envoyés; mais je pense qu'il nous en viendra pour notre argent. Je vous baise très humblement les mains, et suis, monsieur, votre très humble, eté.

De Paris, ce 5 février 1643.

### LETTRE CLXII. — Au même.

Je vous donne avis que j'ai reçu votre paquet tant attendu, et votre lettre aussi responsive de celle que je vous avois écrite. J'ai présenté vos deux livrets à M. Moreau, qui vous en remerciera; il m'a dit que vous lui aviez écrit depuis peu. La Présence des absents ne vaut pas le diable, et encore moins que son auteur même; il ne vaut pas le papier bleu dont il est couvert: c'est un petit in-octavo que le bureau d'adresse vend cinq sols; dès que vous l'aurez vu, vous en serez dégoûté. Le gazetier est logé chez Guillot le Songeur depuis la mort de son protocole, qui le portoit contre nous; mais, Dieu merci, il a plié bagage:

ll est en plomb l'excellent personnage, Qui de nos maux a ri plus de vingt ans, etc.

Pour le portrait de M. de Thou dernier mort, je n'en ai pas oui parler. S'il se fait, dabo operam ne careas. Pour celui du père qui a fait cette belle histoire, et qui est mort ici l'an 1617, j'en ai un à votre service in-folio fort approchant du naturel; j'en recouvrerai bien aisément de son logis. Mais à propos du dernier mort, je vous veux indiquer une chose de lui, laquelle si vous ne savez, vous sera sans doute agréable. Inter Hugonis Grotii Poëmata, il y en a un sur la fin intitulé : Sylva ad Fr. Aug. Thuanum. C'est un poëme très excellent, plein de très bons avis et de beaux mots fort bien choisis, et entre autres y parlant de la religion, et disant qu'autrefois on n'en faisoit ni métier ni marchandise (1), comme on fait aujourd'hui. Il y a dit ces mots qui valent de l'or : Cum rudis et simplex, nondum se fecerat artem religio. Si vous prenez la peine de lire toute la pièce, j'espère qu'elle vous plaira, et que si ce pauvre malheureux eût cru M Grotius, qu'il seroit encore en vie (on a fait

<sup>(1)</sup> Gui Patin n'a certainement pas pris ces expressions à Molière. (R. P.)

ici en une petite taille-douce le portrait de M. de Cinq-Mars). M. de Bourdelot se gardera bien d'écrire de la digestion. Il fait comme font les évêques de France, à ce que dit du Moulin: il quitte et quittera toujours hardiment la lettre dominicale pour s'arrêter au nombre d'or. Il a un maître à servir duquel il apprendra mieux que d'aucun autre l'économie de sa fortune.

Entre autres choses qu'on a faites sur M. le cardinal, on a fait une bonne rencontre sur M. de Thou. On dit que quand madame de Pontac, sœur du défunt, alla en la chapelle de Sorbonne jeter de l'eau bénite à son Éminence, qu'elle lui dit ce que dit la sœur du Lazare à Jésus-Christ: Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus. Et avant que de quitter le pauvre M. de Thou, quem lugeo nimium arerba morte extinctum, je vous dirai que la vraie cause de sa mort est dans l'histoire de M. son père, sub. Francisco 2, tom. I, pag. 743, de l'édition de Genève, le cardinal qui tunc regnabat, ayant résolu et dit en son esprit: Ton père a mis mon grand-oncle dans son histoire, tu seras dans la mienne. On a fait de beaux vers latins dont je vous ferai part si vous ne les avez. Le dernier finit par là:

### Vera loqui si vis, discito sæva pati.

Le roi a été mal il y a quelques jours; mais il est Dieu merci mieux, hormis que le bon prince amaigrit fort. Il est à souhaiter qu'il nous dure longtemps, car nous n'eûmes jamais tant affaire de lui. On dit ici que la révocation du sol pour livre est arrêtée; je ne sais pourtant pas quand elle s'effectuera. Madame de Saint-Georges, gouvernante de Mademoiselle, fille de Monsieur, frère du roi, est ici morte il y a trois jours. Le roi a fait mener aux Carmélites de Saint-Denis sa nièce pour y demeurer jusqu'à ce qu'en l'ait pourvue d'une autre gouvernante. Le roi est en colère contre le comte d'Harcourt à cause qu'il ne veut pas aller commander une armée cet été en Italie, et aussi à cause de quelque brouillerie qu'il a eue avec le cardinal Mazarin.

Si jamais vous écrivez à Augsbourg ou en quelque autre lieu, faites-moi la faveur d'y chercher un petit in-quarto imprimé à Augsbourg l'an 1607, intitulé: Vita Joannis Vincentii Pinelli, etc., qui a été un excellent homme, et duquel il est souvent parlé dans la vie de M. Peiresc, conseiller de Provence, qui a été faite par M. Gassendi, et qui fut ici imprimée chez Cramoisy il y a trois ans. Cette dernière est bien plus ample que celle de Joan. Vinc. Pinellus, et contient de belles particularités digues de vous. Je vous baise très humblement les mains, et suis, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 2 de mars 1643.

### LETTRE CLXIII. — Au même.

Pour réponse à votre dernière, datée du 10 de mars, je vous remercie premièrement du nouveau paquet qu'avez fait pour moi, que j'attendrai avec toute sorte de patience. Vous m'avez bien obligé pour les trois livres que vous m'envoyez. Me voilà dorénavant bien avant in ære tuo. Il faut chercher les moyens d'en sortir. Pour nos thèses, voilà la première année de notre cours achevée, et ne se fera aucune thèse en nos écoles qu'au mois de novembre, qui est à dire dans huit mois d'ici. Vous ne trouverez pas grand goût à celles de cet hiver dernier; mais l'hiver prochain elles récompenseront, elles seront toutes de pratique et de pathologie. Néanmoins je vous dirai, tandis que nous sommes sur les thèses, que si vous êtes curieux de cette marchandise, je pourrois bien vous en donner plusieurs, vu que je les ai toujours conservées tant qu'il m'a été possible, et que j'en ai céans plus de sept cents en bon ordre, et outre ce un grand nombre de doubles; et pour ce faire, vous n'auriez qu'à me mander qui sont celles que vous avez par un catalogue dans lequel vous n'auriez qu'à me marquer le nom du bachelier sous un tel président, et aussitôt accingam me ad opus, ut amico meo satisfeciam. J'en ai une fois donné un cent de toutes différentes à un mien ami qui m'en fit démonstration de grand contentement. Je serai ençore bien plus aise de pouvoir vous en donner davantage. J'ai vu ici depuis quatre jours M. Gassendi et avons tous deux bien parlé de vous. Pour les huit vers sur la mort du pauvre feu M. de Thou, les voici:

Historiam quisquis vult scribere, scribere veram,

Hunc vetat exitium, magne Thuane, tuum:
Richeliæ stirpis proceres læsisse paterni
Crimen erat calami, quo tibi vita perit:
Sanguine delentur nati monumenta parentis,

Quæ nomen dederant scripta, dedere necem:
Ingeniis tanto est sancita cruore tyrannis;

Vera loqui si vis, discito sæva pati.

Pour les épitres d'Erasme, le vendre à ce prix-là, ce n'est pas marchandise, c'est pure tyrannie: sed ejus modi lucrionibus bibliopolis nostris quis ponet modum? J'avoue bien, et le dis en conscience, que les épîtres d'Erasme sont le meilleur livre de mon étude, mais néanmoins c'est trop cher. On ne dit rien ici du portrait de feu M. de Thou; si on en fait, je donnerai ordre que vous n'en manquiez pas. Il est vrai que les loyolites sont après à se faire incorporer en l'Université de Paris, et combien qu'il y ait beaucoup d'opposition, ils espèrent néaumoins d'en venir à bout par le moyen de M. de Noyers; mais quand ils seront garnis de bons arrêts, il y aura encore de grandes difficultés en l'exécution. On dit pourtant ici qu'il n'y a encore rien d'assuré pour eux. Il court ici un livret plein de grandes et bonnes raisons, pour lesquelles il montre que cela ne leur doit pas être permis; ils n'y ont pas répondu. aussi ne le peuvent-ils faire. Si vous n'en avez vu à Lyon, je m'offre de vous en mettre un dans le paquet des thèses ; il est intitulé: Apologie pour l'Université de Paris, contre le discours d'un jésuite, par une personne affectionnée au public. 1643. Pour l'autre, intitulé: Alph. de Vargas, de Stratagemat., etc., je l'ai céans, et l'ai vu de deux éditions différentes. savoir, de Hollande et de Genève. On m'a dit que le vrai au-

teur de ce livre est Gaspar Scioppius (1): nosti hominem. Le catéchisme des jésuites est dorénavant rare. Joseph Scaliger le prisoit fort, et désiroit souvent qu'un homme savant en droit prit la peine de le bien traduire. Pour les observations de Fernel, c'est une pièce pour laquelle je me suis autrefois bien mis en peine. Neque tamen in illius investigatione quidquam profeci. Fernel en mourant laissa tous ses papiers et ses livres à Julian Paulmier, qui avoit été son valet douze ans, et lequel, deux ans avant sa mort. il avoit fait recevoir de notre compagnie. Ce Paulmier mourut à Caen en Normandie, l'année 1588, et laissa tous ses papiers à un sien neveu, nommé Pierre Paulmier, qui fut aussi des nôtres, et qui mourut l'an 1610, chassé de notre école pour avoir fait le livre intitulé: Lapis philosophicus dogmaticorum, etc., et pour s'être vanté de savoir une préparation chimique de l'or, avec laquelle on pourroit guérir des ladres, et que même il en avoit guéri une ladresse (2). Dans les plaidoyers de Sernin, il en est parlé en un chapitre exprès. Il vouloit secouer notre joug à la juridiction de notre école, touchant sa doctrine, disant que nous étions ses parties, et par conséquent que nous ne pouvions pas être ses juges. C'est pour cela que M. Sernin plaida pour nous, et Paulmier fut condamné d'obéir au décret de notre école, de laquelle étant chassé, il continua en sa chimie, laquelle l'étouffa, ayant été surpris d'une apoplexie près d'un fourneau, l'an 1610. M. de Mayerne Turquet, demeurant lors à Paris, qui est aujourd'hui en Angleterre, acheta ses livres et ses papiers, et c'est à ce Turquet que nous avons l'obligation d'un livre intitulé: Enchiridion chirurgico-practicum, qui fut imprimé, pour la première fois, il y a plus de vingt ans, à Genève, et ce manuscrit venait de chez Paulmier. Et ne



<sup>(1)</sup> Alph. de Vargas, Relatio ad reges et principes christianos, de stratagemat: Jesuitarum ad monarchiam orbis terrarum sibi conficiendam (auctore Gasp. Scioppii), Amst., 1641, in-16. (R. P.)

<sup>(2)</sup> Le véritable motif, que ne dit point ici Gui Patin, c'est que le médecin Paulmier avait employé l'antimoine, crime alors irremissible.

(R. P.)

doute point que ce livre ne soit un commencement du dessein que Fernel avoit de nous faire une méthode particulière. Pour les observations, je n'en ai rien pu découvrir, et crois qu'il n'y a guère d'autres moyens d'en savoir que par M. de Mayerne; et voilà ce peu que j'en sais. Pardonnez cette digression à un homme qui vous honore, et qui a voulu vous déclarer tout ce qu'il en savoit. L'Enchiridion practicum est infailliblement de Fernel. Pour le chirurgicum il est d'un chirurgien savoyard, nommé Chalumeau, qui a autrefois été imprimé à part, et qui n'approche en rien de la dignité du premier. Nous avons ici un livre tout nouveau venu de Hollande, de M. A. Rivet: Apologet. contra Hugonis Grotii votum. Ce Grotius est malade d'une plaisante maladie. Il prétend avoir des moyens d'accorder les deux religions contraires qui sont en France; mais cela est impossible: ante gryphæi jungentur equis, etc. M. des Roches, agé d'environ septante ans, qui étoit un des grands intendants du défunt cardinal de Richelieu, qui est chantre de Notre-Dame, et abbé de plusieurs bonnes abbayes, se servoit autrefois du gazetier pour médecin, lequel en fut ignominieusement chassé pour lui avoir donné un purgatif trop violent, in mediis doloribus arthriticis, qui en augmentèrent fort : au lieu du gazetier il prit un de nos médecins, dont il s'est toujours servi depuis. Enfin, en ayant été heureusement assisté, avec le conseil de quelques uns de nos anciens, il s'est résolu, avant que de mourir, de faire un coup d'un habile homme, et qui fera parler de lui, qui est de donner à la Faculté de médecine la somme de dix mille écus comptant pour la faire rétablir, sans nous demander ni nous obliger à chose aucune. Nous avons accepté la donation; elle est passée et ratifiée; je pense qu'à ce mois de mai nous y ferons travailler. Je vous prie de me conserver toujours en vos bonnes grâces, et de croire que je serai toute ma vie, monsieur, votre, etc.

De Paris, ce 28 mars 1643.

### LETTRE CLXIV. - Au même.

Si j'étois aussi éloquent que vous, je vous donnerois en cette réponse de belles paroles; mais faute d'avoir autrefois fait provision de ces fleurs de réthorique, je me contente de vous dire, en mon patois de Picardie, que je vous ai très grande obligation, et de votre belle lettre, et de votre paquet. J'ai connu en cette ville un prêtre qui est mort fort vieux depuis quatre ans, qui étoit fils de Gul. Plantius. Il m'a juré que son père n'avoit rien de Fernel, et que Julian Paulmier avoit tout eu. Ce Paulmier étoit un Normand qui avoit servi Fernel douze ans, et qui en récompense le fit passer docteur. Pour M. Lamy, il ne peut avoir rien eu, vu qu'il est mort fort jeune, l'an 1583, et n'ayant été médecin qu'environ dix ans. Pour celui-là duquel G. Plantius se plaint en cette épitre, qui pour avoir ici de l'emploi se faisoit appeler le petit Fernel, c'étoit le même Julian Paulmier qui étoit un Normand dessalé, et qui avoit bon appétit, qui se vantoit ici que Fernel en mourant lui avoit commis force secrets, sed hoc est de patria; car vous savez mieux que moi qu'un homme qui est Normand de nation et médecin de profession a deux puissants degrés pour devenir charlatan. On m'a raconté de lui une plaisante fourberie, entre autres le cidre, vulgo Pomaceum, n'étoit pas une chose fort connue à Paris de son temps, où tout le monde buvoit du vin à fort grand marché, præter abstemios, qui solis aquis gaudebant; même du temps de Henri III, on croyoit à Paris que c'étoit une espèce de malédiction aux Normands, ou plutôt de punition de ce qu'ils ne buyoient que du cidre. Ce Normand raffiné, voyant que le peuple ne connoissoit pas cette liqueur, en faisoit venir par bouteilles en cette ville, dans lequel il faisoit tremper du séné; et ainsi en faisoit des apozèmes laxatifs, et de petites médecines, qu'il vendoit un écu pièce, comme un grand secret; et par ce moyen devint riche en peu de temps, sur l'opinion que le peuple avoit conçu que tout son fait ne consistoit qu'en secrets que Fernel lui

avoit laissés; sur quoi vous remarquerez aussi que le séné n'étoit pas encore en commun usage, comme il est devenu depuis vingt ans. Le peuple connoissoit alors moins le séné qu'il ne fait aujourd'hui l'agaric.

Pour le jeune J. Pons, qui est ici, il est vrai qu'il me vient voir quelquefois; s'il veut se donner la peine d'étudier, il peut réussir. J'ai vu, entre les opuscules de son grand-père, un traité contre la saignée (1), nunc alia est ætas, nunc mens. S'il étoit aujourd'hui parmi nous, il changeroit d'avis, et pour faire mieux il feroit autrement. C'est un excellent homme que M. Grotius pour les bonnes lettres; nous aurons dans trois mois deux volumes de lui in-folio, qui seront Annotationes in Vetus Testamentum, approuvées par des docteurs de Sorbonne, et puis après il nous donnera un autre volume in Epistolas Pauli, etc. Dieu lui en fasse la grace! Il est grand humaniste, grand poëte grec et latin, grand jurisconsulte, grand politique, mais peut-être mauvais théologien, aussi bien que Théophile Brachet, sieur de la Milletière, qui avoit entrepris avec lui d'accorder les deux religions, que j'estime chose impossible. Saniorem mentem illis exopto. Je ne voudrois pas être M Grotius, car il est trop vieux; mais je voudrois bien être aussi savant que lui, je tâcherois de ne pas me mettre de ces chimères dans la tête. L'auteur des huit vers sur M. de Thou m'est inconnu; M. Holman, maître des comptes, me les a donnés, qui est un honnête homme fort savant et qui vaut bien un auteur, avec plus de soixante mille écus qu'il a de bien. Il lit tous les jours Platon et Aristote, et aime les bonnes lettres et les lettrés. M. de Noyers; secrétaire d'État, un des grands ministres de l'État, et le grand fauteur des loyolites, fut disgracié le vendredi 10 avril. Le roi, par la bouche du cardinal Mazarin, lui envoya dire qu'il eût à se retirer, dont le bon seigneur fut fort étonné, quelque bonne mine qu'il en ait faite au contraire, car il-méditoit de chasser les autres mi-



<sup>(1)</sup> De nimis licentiosa sanguinis missione qua kodie plerique abutuntur, previs tractatio, auct. J. Pons, Lugduni, 1896, in-8°. (R. P.)

nistres et de gouverner le roi lui tout seul. Je vous remercic de ce que vous m'avez envoyé du père Labbe. Il y a bien du galimatias dans la tête de cet auteur; peut-être qu'on ramassera toutes ces pièces volantes quelque jour pour en faire un méchant recueil. Un de nos médecins a fait ici imprimer un petit traité de Epicrasi, qu'il m'a fait l'honneur de me dédier à cause de notre ancienne connoissance Je vous l'enverrai comme une pièce nouvelle, mais non pas fort bonne ni fort nécessaire.

Je vous prie de me faire savoir qui est M. Falconet qui a écrit du scorbut (1). On nous a apporté ici de Dijon un infolio gros comme un Fernel, intitulé *Maritimi orbis*, etc. C'est une description de la mer, de ses détroits et passages et des navigations célèbres qui ont été faites de temps en temps, avec plusieurs petites cartes en taille-douce. L'auteur est un avocat de Dijon fort savant, nommé Cl. B. Morisot, qui est le vrai auteur du Veritatis lacrymæ, qui se met derrière l'Euphormion de Barclay.

Le dimanche 19 de ce mois, trois de nos médecins ont été appelés à Saint-Germain pour y voir le roi, savoir : MM. de la Vigne, notre doyen, M. Guénaut l'aîné, et M. R. Moreau, notre bon ami. A vous dire le vrai, je crois que le pauvre prince se meurt, et si cela arrive, je souhaite que Dieu lui fasse paix. Je vous baise très liumblement les mains, et suis, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 21 avril 1643.

#### LETTRE CLXV. - Au même.

J'ai peur de me rendre enfin ridicule en votre endroit, et importun tout ensemble par mes mauvaises lettres, desquelles néanmoins vous me faites trop de fête par votre dernière lettre, ce qui me fait prendre courage de continuer et de vous

(1) Moyens préservatifs pour la guérison du scorbut, etc., par André Falconet; Lyon, 1642, in-8. (R. P.)

dire pour réponse à la vôtre. Je vous trouverai, Dieu aidant, le traité de J. Paulmier, de Pomaceo, qui est le nom d'une liqueur avec laquelle ce Normand a gagné 50,000 écus à Paris, d'où il sortit et s'en alla mourir à Caen l'an 1588, avant pensé être pris dans son étude le jour des barricades, jour qui fit de grandes émotions à Paris. Pour vos médecins qui savent leurrer le peuple, vous n'avez qu'à dire ce que j'ai oui dire autrefois à un de nos anciens, in pari casu: c'étoit un chevalier de Malte qui avoit la petite vérole. Il désiroit surtout de ne pas perdre ce peu qu'il avoit de barbe par ce vilain mal. Un des nôtres, qui est le jeune Cornuty, pour le consoler, lui promit d'un opiat qui lui conserveroit sa barbe, ou, en cas de nécessité, qui lui en feroit venir d'autre. M. Riolan, l'anatomiste, voyant cet opiat, me dit: hic et alibi venditur piper. Ce Cornuty se mêle de leurrer aussi bien que beaucoup d'autres. Son père étoit de Lyon et a encore un frère jésuite. Il y a ici un minime, frère Fredon, qui promet de guérir toute sorte de maladies, et surtout aime à traiter des femmes; mais il ne réussit ni à l'un ni à l'autre, car il est assez vieux et fort ignorant. « Regis morbus est febris maras-» modes, ex abscessu prægrandi in mesenterium cum diarrhæa » serosa, biliosa, saniosa et puris excretione assidua; quibus » accedunt vomitus et alimenti et puris interdum. Lumbricos » etiam non exiguos per os ejecit : subsultus febriles et ri-» gores inordinati sæpe recurrunt; adeo ut nihil non metuen-» dum putem infortunatissimo principi. Ideoque tibi sint sus-» pectae quæso, quæcumque veri nescia fama, de ejus salute » και ξιρί τοῦ ραϊσμοῦ, ad aures vestras deferet. eå ipså horå, quå » scribo, pessimè habet ipsà morbi magnitudine et multorum » symptomatum syndro, penè cæcus et a τονος factus facile » mihi in animum induco viscera ejus nutritiæ, præsertim » ventriculum et hepar immedicabili arova detineri, et quæ » vix ac ne vix quidem ullo artis nostræ præsidio potest pro-» curari. » Il y a près de sa majesté six de nos médecins, savoir: M. Bouvard, premier médecin; M. Seguin, qui est à la reine; M. Cousinot, qui est à M. le dauphin; M. Baralis, médecin par quartier; MM. de la Vigne et Moreau, notre bon ami, qui y sont tous bien empêchés, outre deux autres médecins de cour. Je souhaiterois fort que Dieu leur inspirât de si bons remèdes qu'ils pussent le remettre en parfaite santé, tant à cause de lui et le bien de son royaume que pour l'honneur même de notre profession. Quod tamen pene adirator esse censeo, vel humanæ virtutis. Si Dieu faisoit quelque fois miracle pour les princes, je voudrois qu'il en fit un pour le roi, qui nous est tant nécessaire; mais c'est folie de souhaiter, il sait bien ce qu'il nous faut, combien que le plus souvent il ne nous l'envoie point. C'est pourquoi, pratiquant ce précepte de Virgile, je dirai avec la Sibylle:

## Desine fata deùm flecti sperare precando.

Pour les deux traités de Prévotius, j'en ai seulement ouï parler, et ne puis vous dire autre chose d'eux, sinon que leur auteur s'est acquis de la réputation, dum viveret. Je pense que ces deux pièces ne seront pas mal ensemble. Je voudrois bien que vous tinssiez déjà les Institutions de G. Hofmannus: j'ai fort bonne opinion de ce livre, et encore meilleure opipinion de l'auteur même, « quem colo tanquam magnum » sidus Germaniæ, imo forte unicum Phenicem; vel saltem » principem omnium eruditorum quotquot sunt in Europa. » Omnia legi et perlegi quæ scripsit, præclara sane et laude » digna: in Galeni, de Usu partium; de Ossibus; de Thorace; de » Generatione hominis; de Formarum origine; de Ichorib.; de » Usu cerebri et lienis; Varias lectiones; Adversus Erastum et » comitem Montanum de morbis; de Locis affectis, etc. Sola » est Pathologia quam non vidi. Est quidem vir magnus, sed » nimio laborat contradicendi studio, Galeno præsertim, viro » incomparabili, et supra omnem laudem posito, nimia quo-» que cacoethia et maligno quodam livore, nimium invehitur » in nostrum Fernelium, cujus umbram non assequitur. » quamvis omnes pene recentiores supercilio quodam peda-» gico valde despiciat. Fernelium ipsum magni facio, ut par » est, non quod fuerit popularis meus aut medicus parisien-» sis, sed eum veneror lisdem de causis, propter quas etiam » ab ipso Hofmanno coleretur, nisi ægro animo esset ipse Hof-» mannus in Fernelium: quem ideo monitore puto indigere » ut in posterum sapint, quem ante hæc sæpius delirasse » constat, nullo meo unquam indigebit patrocinio immortalis » futura Fernelii gloria adversus similes obtrectatores. Si qui » tamen sint in posterum, imo si Hofmannus ipse monitus » perseveret, nec a convitio abstineat in Fernelianos manes, » non deerunt ex schola nostra eximii et egregii patroni Fer-» neliana doctrina, non solum rivales, sed etiam vindices » acerrimi, qui, omnium bonorum plausu, Hofmanno suam » lepram et pervicacem scabiem pulchre defricabunt. Si » quid peccavit Fernelius, homo fuit; ubi tamen peccavit, » ibi quoque amplissima venia dignissimum sese exhi-» buit; hoc ultro fatentibus omnibus etiam optimis et ele-» gantissimis medicis, quibus matellam præstare nunquam » dignus erit iste Hofmannus; quem tamen amo ex animo, » semperque colam, quamdiu intra pellem suam manebit, et » a Galeno, Fernelio, aliisque eruditis scriptoribus, quorum » laboribus feliciter fruimur, acutos ungues abstinebit. » J'ai céans, il y a plus de six mois, le nouveau livre de J.-E. Nierenbergius, que vous m'indiquez : ut et alia omnia que scripsit : c'est un Espagnol qui a fait mal à propos renchérir le papier aussi bien que beaucoup d'autres; tantôt il écrit superficiellement, comme quand il parle (unum fit exemplum pro multis), in Historia sua natura, page 389, de la poule et des œuss; tantôt fort obscurément, comme il a fait partout : ejusmodi laboribus facile semper carebit respublica litteraria. Il faut dire de lui ce qu'un ancien père de l'Église a dit autrefois de Perse, tenebricoso scriptore. Si non vis intelligi, debes negligi. Il semble avoir affecté cette obscurité, particulièrement en trois volumes in-octavo que j'ai de lui, savoir: 1º de Adoratione in spiritu et veritate, 2° de Arte, et 3° en son Theopoliticus. J'ai pareillement céans le Bibliotheca pontifica. Il est de grand travail, mais il y a là-dedans horriblement de fautes, que je n'ai remarquées qu'en passant, comme quand il dit que le cardinal d'Ossat a été maître des requêtes; quand il confond Philippe Mornay avec Philippe de Sainte-Aldegonde, et plusieurs autres; Magnus erit quos numerare labor. Je vous baise les mains, et suis, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 9 mai 1643.

### LETTRE CLXVI. — Au même.

Après vous avoir très humblement remercié de votre belle lettre, datée du 2 de ce mois, je commencerai à vous faire réponse par l'action de grâces que je vous dois pour votre Phrygius, que j'attendrai en toute dévotion et patience. J'ai fait ici imprimer depuis peu un livre françois intitulé Considérations sur la Sagesse de Charron. L'auteur en est inconnu, aut saltem non vult nominari; un temps viendra qu'il parlera. C'est un in-octavo de trente feuilles : j'en ai mis un dans votre paquet; je vous prie de l'avoir pour agréable.

Le roi défunt (1) mourut à Saint-Germain le jeudi, jour de l'Ascension, à deux heures trois quarts après midi. Il fut ouvert le lendemain sur les dix heures du matin : on lui trouva le foie tout desséché, comme aussi étoit toute l'habitude du corps; un abcès crevé dans le mésentère de la largeur d'un fond de chapeau, avec quantité de pus épandu dans le cx-cum, colon et rectum, qui en étoient tous gangrenés. Le pus en étoit un peu verdâtre et fort puant. Il avoit vidé quelques vers durant sa maladie; on en trouva encore un grand dans son ventricule (2), avec cinq petits qui s'y étaient engendrés

- (1) Louis XIII.
- (2) L'estomac.

depuis peu par le lait, avec horrible quantité de sucre qu'il a pris durant sa maladie, reclamantibus licet ac repugnantibus medicis, auxquels il n'a presque point cru en toute cette dernière maladie. Il avoit aussi les deux poumons adhérents aux côtes, et un abcès dans le gauche, avec beaucoup de sérosité dans la poitrine. Voilà tout ce qui s'en est dit, et dont tout habile homme peut mourir. M. Bouvard n'est plus rien : il a de réserve une bonne pension, et est retiré chez lui avec soixante-dix ans qu'il a sur la tête. M. Cousinot, son gendre, est premier médecin du roi, et a suivi la fortune de son maître, M. le Dauphin. J'ai grand désir de voir les Institutions du G. Hofmannus; tâchez de les faire mettre sur la presse bientôt après que vous les aurez reçues. Pour le Palmarius (1), de Pomaceo, je ne l'oublierai point quand il se trouvera : il n'est pas mauvais. Le P. A. Canonherius, de admirabilibus vini virtutibus, un chétif ouvrage, aussi bien que tout ce qu'il a fait sur les Aphorismes d'Hippocrate, en deux volumes in-quarto fort gros. Il semble que ces méchants et misérables écrivains ne brouillent du papier que pour fournir les beurrières, et comme dit Martial:

## Ne toga cordylis, ne penula desit olivis.

Un chanoine de Limoges, nommé M. de Cordes, qui avoit une fort grande bibliothèque, et qui se connoissoit fort bien en livres, est ici mort depuis six mois. Il a ordonné par testament que sa bibliothèque fût vendue tout à un : quelques marchands se sont présentés, et entre autres le cardinal Mazarin, qui en offre 19,000 livres. On en imprime le catalogue, in quo sunt pauci libri medici. Un président de Toulouse, nommé M. B. de Gramond, est ici; il a fait Historia Gullia, ab excessu Henrici Quarti, imprimée à Toulouse, qui

19

<sup>(1)</sup> De vino et pomaceo, libri II, Paris, 1588. Il y a une traduction par l'auleur même, Caen, 1599, in-8°. (R. P.)

ne va que depuis l'an 1610 jusqu'en l'an 1628; mais on n'en fait point ici d'état et n'a aucun débit. Il a dit au commencement, en parlant de l'histoire de feu M. le président de Thou, et en s'y comparant en quelque façon: Thuanus plura, ego majora. Mais le bon seigneur n'a que saire de craindre le coup, il ne viendra pas jusqu'à lui : il n'approche en rien de M. de Thou; son latin n'est guère bon, il flatte fort les jésuites. Il n'y a pas un éloge qui vaille; il y a peu de particularités. et n'est guère autre chose que le Mercure françois assez mal tourné, «Cum primum animum ad scribendum appulit, id » sibi negotii credidit solum dari, Richelio ut placerent, quas » fecisset fabulas; » car il a loué ce tyran mort partout où il a pu. Mais il n'est plus temps, la mort les a trompés tous deux : l'un est passé, l'autre est venu trop tard. Madame de Biassac eut son congé de la reine il y a environ dix jours, et madame de Lansac eut le sien il n'y en a que trois On a ôté le gouvernement de la Bastille à M. du Tremblay, frère du père Joseph, capucin, et a été donné à M. de Saint-Ange, maître d'hôtel de la reine. On a ôté la charge de surintendant des finances à M. Bouthilier, et a été donnée à MM. de Bailleul et d'Avaux. Ce premier étoit chancelier de la reine président au mortier (sic). Ce second est frère du président de Mesmes; il a été par ci-devant ambassadeur à Venise, en Pologne et en Suède, depuis à Hambourg, et qui est même un des députés que la reine envoie pour traiter de la paix générale : c'est un excellent homme, plein d'honneur et de mérite. Tout le monde croyoit ici que la reine donneroit les sceaux à M. le président de Bailleul, qu'elle aime fort il y longtemps; mais il y a apparence qu'il n'est pas réservé pour cela, puisqu'elle l'a fait être surintendant; à cause de quoi on croit ici que le chancelier, qui branle bien fort, sera un de ces premiers jours désappointé, et que les sceaux seront rendus à M. de Châteauneuf, qu'elle a tiré de prison d'Angoulème, où il étoit il y a dix ans passés. C'est un homme d'exécution, qui n'épargnera pas toute la séquelle et la troupe cardinal sque, à

laquelle les gens de bien espèrent que l'on fera bientôt rendre gorge de tant d'or et d'argent qu'ils ont pillé et volé per fas et nefas, sous le gouvernement de cet homme, dont les poëtes de ce temps faisoient rimer le nom à demi-dieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est de ces flatteurs poétastres et rimailleurs qui, par leurs flatteries, gâtent et corrompeut les esprits de nos princes et de ceux qui les gouvernent (1). Vous en verrez une très belle remarque dans l'histoire de M. le président de Thou, sur la fin de Henri II, en ces mots : « Nec inter postrema cor-» rupti sæculi testimonia recensebantur poetæ Galli, quorum » proventu regnum Henrici abundavit, qui ingenio suo abusi » per fædas adulationes ambitiosæ fæmina blandicbantur, ju-» ventute interim corrupta, etc. »

On dit que tous les princes sont en état de traiter de la paix universelle, hormis l'Espagnol, qui ne veut pas admettre les ambassadeurs du roi de Portugal, de qua contentione Deus ipse viderit. Nous avons une reine régente très libérale et qui ne refuse rien. On dit ici que depuis un mois elle a donné la valeur de six millions. Je souhaite qu'il lui en prenne mieux

(1) Gui Patin a raison, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on voit de pareilles bassesses. Mais ce ne sont pas toujours des poétastres, des rimailleurs qui s'en rendent coupables à beaucoup près. Martial n'a-t-il pas loué Domitien? Horace et Virgile n'ont-ils pas exalté les vertus d'Auguste, qui abandonna si lachement Cicéron à son assassin? Corneille n'a-t-il pas dédié une de ses pièces à Montauron, véritable Turcaret, etc.? Quel est le roi, le prince, le dominateur, le puissant, le riche, le savant, l'homme tant soit peu élevé sur l'échelle sociale, qui n'a ses flatteurs, ses dévoués, ses admirateurs, courbés, génuflexibles et l'encensoir à la main? Ceci est dans le cœur humain, dans notre faiblesse, dans nos préoccupations besoigneuses. Quelques hommes d'une nature privilégiée font seuls exception, mais rari nantes, et cela doit être, in gurgite vasto des intérêts et des passions. Napoléon, qui sut si habilement se servir des hommes, ne s'y trompait pas. J'ai cité ailleurs un mot de lui prouvant le cas qu'il en faisait : « Les hommes sont des pourceaux » qui se nourrissent d'or ; eh bien! je leur jette de l'or pour les attirer et » les mener où le veux. » (R. P.)

qu'à la feue reine-mère, laquelle, au commencement de sa régence, donna prodigieusement à tous les grands, la plupart desquels l'abandonnèrent quand elle n'eut plus rien à leur fourrer. Elle a affaire à d'étranges gens, qui sont des courtisans. Utinam bene illi cadat, et omnia ejus consilia sint fortunatissima, et ex voto bonorum!

La reine, en continuant son dessein, a pratiqué un proverbe grec, qui enseigne qu'il faut tuer les louveteaux après qu'on a tué les loups: Stultus qui, occiso patre, sinit vivere liberos. Elle a ôté la charge de surintendant des finances à M. Bouthilier, il y a plusieurs jours, et depuis deux jours elle a ôté la charge de secrétaire d'État à M. de Chavigny, son fils. On a aussi mandé au sieur de la Meilleraye, grand maître de l'artillerie, qu'il ait à venir en cour. Je pense que c'est pour lui ôter le gouvernement de Bretagne; il a outre cela de belles charges, et encore bien de l'argent caché, selon la doctrine de son cher prototype, qui ne faisoit la guerre et ne brouilloit tout que pour avoir de l'argent. Mais à propos de ce docteur à bonnet rouge, je veux vous faire part des vers latins qui me furent hier donnés sur sa mort:

Qui patribus populoque, et carnem rosit et ossa, Ouàm meritò carnem rosus et ossa perit!

Je pense aussi que vous vous souvenez bien comme il revint de Tarascon à Paris dans une machine, avec laquelle, comme par le moyen d'un pont, il se faisoit entrer dans des maisons, et comme on disoit aussi que son dessein étoit de devenir pape, ou au moins patriarche en France, voici d'assez bons vers sur sa machine et sur son pontificat:

Cum foribus sprelis, media in tabulata domorum Richelio placuit scandere ponte novo: Aut hæc in nostros fabricata est machina muros, Aut aliquid, dixit Gallia, triste latet. An ego, venit ad hoc post tot molimina, dixi Quo sese posset dicere pontificem. Le garde des sceaux, de Châteauneuf, est à une lieue d'ici en sa belle maison de Montrouge, où on croit qu'il n'attend que l'heure d'être rappelé pour reprendre les sceaux. Le chancelier d'aujourd'hui est toujours en branle, et on ne croit pas qu'il dure longtemps, combien qu'on dise qu'il ait reçu quelques bonnes paroles de la reine qui semblent le confirmer. Excusez ma prolixité, c'est qu'il ne m'ennuie pas de parler avec vous, adeo suave est tanto amico colloqui. Je vous baise les mains très humblement, et suis, monsieur, votre, etc.

De Paris, ce 19 juin 1643.

### LETTRE CLXVII. - Au même.

Je vous envoie deux livres pour l'Université, en suite de l'Apologie, que vous m'avez mandé avoir autrefois vue à Lyon; ces deux derniers sont excellents, et de la même main que le premier, qui est de M. G. Hermant, etc., agé de vingt-six ans, quem hic omnes mirantur et suspiciunt (1). Les plus savants de deçà admirent l'esprit de ce personnage, et même l'évêque de Belley, qui est mihi amicissimus, ne le peut assez louer: j'espère que vous y prendrez plus de plaisir qu'aux kyrielles de M. Duval. Il n'y a rien de nouveau à la cour, que M. de Nemours, âgé de dix-neuf ans, a épousé mademoiselle de Vendôme, qui en a plus de vingt-cinq; que Thionville est assiégée et pressée par le duc d'Enghien; et que M. de Guise est ici arrivé depuis trois jours, que l'on dit être marié; qu'il y a bien du trouble en Angleterre, et que tous les princes d'Italie ont fait des protestations contre le pape, etc. Swvit toto Mars impius orbe. C'est le levain et la graine du cardinal de Richelieu. On n'a pas encore ôté les sceaux à M. le chancelier : adhuc pendet dubius, sed nescio quamdiu pendebit. M. de Bassompierre dit

(1) Godefroi Hermant, né à Beauvais le 6 février 1617, recteur de l'université de Paris, chanoine de l'église cathédrale de Beauvais. Il mourut dans cette ville le 11 juillet 1690. (R. P.)

que madame la chancelière est une femme bienheureuse, qu'il y a plus de six semaines que son mari branle, qui néanmoins ne s'en lasse pas.

Depuis ce que dessus, j'ai reçu votre belle lettre du 7 de ce mois, de quá in universum gratias ago. C'est donc un chirurgien à qui j'ai donné votre petit paquet, qui n'est guère gros; je tâcherai d'en faire un meilleur une autre fois.

Nunc te marmoreum pro tempore fecimus : at tu Si fælura gregem suppleverit aureus esto.

Pour le livre du chanoine de Montpellier, il est bien chez celui qui l'a imprimé. Cet auteur s'est tard avisé; il ressemble au président Gramond de Toulouse. Ces gascons orientaux ne sont pas assez fins : ils font provision de marée le vendredisaint. Si ce Gariel s'appelle Pierre, il peut être chanoine de Saint-Pierre à Montpellier, qui fait espérer aux curieux, il y a longtemps, un livre des évêques de Montpellier, où il promet d'instruire le public d'un excellent évèque qui y vivoit il y a huitante ans, nommé Guillelmus Pelicerius, qui a été un homme incomparable en savoir, qui résigna son évêché à son neveu, quique, puriorum religionem amplexus, fit un petit mariage de conscience avec une femme, de laquelle il eut plusieurs enfants, auxquels tous il avoit soin de faire donner de beaux et illustres noms, comme Phæbus, Hyacinthe, Diane, Minerve, etc. Vous verrez son éloge in illustribus sancti Marthani. C'est lui que M. de Thou, Hist., tome premier, fait auteur du livre : Histoire des Poissons, auquel Rondelet n'a prété que son nom (1). Il avoit été ambassadeur pour le roi à

(1) Le livre dont il s'agit, de Piscibus marinis, libri XVIII, in quibus vivæ p scium imagines expressa sunt. Lugduni, 1554, in-fol., est bien de Rondelet. L'auteur reconnaît, dans sa préface, devoir beaucoup aux encouragements de G. Pelicier, mais rien ne justifie l'assertion de M. de Thou. L'Histoire entière des poissons, de G. Rondelet, Lyon 1558, in-4°, aurait été traduite, suivant certains biographes, par L. Joubert, et suivant d'autres par J. Desmoulins, (R. P.)

Venise, du temps de François I<sup>or</sup>. Si un malheureux apothi caire ne l'eût tué d'un quiproquo, il nous eût donné un beau Pline, in quo elucidando, il avoit travaillé longtemps avec de bons manuscrits qu'il avoit apportés de Venise. Tous ses livres et ses écrits étoient dans la bibliothèque du cardinal de Joyeuse, qui à peine sut-il jamais lire et écrire. Depuis sa mort tout a été dévolu aux jésuites, qui en feront leur profit quelque jour, et qui sont trop fins pour s'en vanter. Il y avoit entre autres six grands Plines, tous annotés. Ce M. Chanoine feroit bien mieux de louer dignement ce grand homme, que de s'amuser à louer le cardinal; mais, Dieu soit loué, il est en plomb. On dit ici que M. de Noyers revient en grâce et à la cour, multis præstantior unus, tel qu'étoit le médecin d'Homère. Je vous baise les mains, etc.

De Paris, ce 14 juillet 1643.

# LETTRE CLXVIII. — Au mème.

Le petit paquet qu'avez reçu ne mérite pas vos remerciements, je suis bien marri qu'il ne vaut mieux. Des Considérations sur la Sogesse de Charron, le vrai auteur, qui n'aime pas d'être connu, est M. P. Chanet, médecin de La Rochelle. J'ai eu le livre manuscrit entre mes mains fort longtemps pour en avoir le privilége. Les imprimeurs, au lieu de P. C., qui seroit Pierre Chanet, ont failli en mettant P. G. Il est âgé d'environ quarante ans; il est fort savant, sanguin, mélancolique, qui a fort voyagé; il est fils d'un ministre de Marans, qui est encore vivant. Il est de la religion de son père, qui médite autre chose; il est ici fort loué; on dit qu'il écrit presque aussi bien que Balzac.

On a mis ici au jour deux petits livrets qui sont rares et précieux en leur sorte, dont l'un est la Rome ridicule, du sieur de Saint-Amant, et l'autre est Clarissimorum virorum Antonii, et Loisellorum patris ac filii vita. Le cardinal de Richelieu est étrangement sanglé dans ce petit livre: l'un étoit avocat en parlement, et l'autre étoit conseiller de la grande chambre. On fait ici plusieurs harangues funèbres, mais tout cela est indigne de vous. Quand je vois ce galimatias si laudatif de diverses personnes mortes, je me souviens de ce beau passage de saint Augustin: Cruciantur ubi sunt, laudantur ubi non sunt (1). Les livres qui furent faits l'an 1606 et l'an 1607 contre le pape Paul V pour la défense des Vénitiens ont fait plus de tort à la papauté que les armes des Vénitiens n'eussent pu y faire, si notre grand roi Henri IV ne s'en fût heureusement mêlé et n'en eût fait faire l'accord par son autorité. Voyez ce qu'en a dit Barclay en son Euphormion, parte 2.

Je ne puis attendre de nos imprimeurs rien de bon. Sunt enim mera aucupia crumenarum, et impuri lucriones, solo reipublicæ literariæ incommodo nati. Les bons Estiennes, Plantins, Vincens et Gryphes sont morts: Vixque superest alius qui tantorum heroum semen suscitare dignus sit. Je vous prie de pardonner à ma liberté. Je vous baise très humblement les mains, et, après vous avoir derechef remercié de tous vos beaux présents, je vous prie de croire que je suis et serai toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 17 août 1643.

#### LETTRE CLXIX. — Au même.

Vous m'avez fort obligé de m'envoyer celle en l'attente de laquelle j'étois bien fort, pour tout ce que vous m'y avez appris. Le Rappel des Juifs m'a été donné depuis huit jours; je vous en fais un transport et vous le donne de bon cœur. Il n'y

(1) « Ballons poussés aveuglément par la main du sort, nous faisons deux ou trois bonds : les uns sur du marbre, les autres sur du fumier; puis nous sommes anéantis pour jamais. » (Voltaire.)

a nom d'imprimeur ni d'auteur; c'est néanmoins Morel qui l'a imprimé. L'auteur, à ce que j'apprends, est un gentilhomme gascon de la religion, nommé Is. de la Peyrere, qui a encore un autre livre à faire imprimer, par lequel il veut prouver qu'Adam n'a pas été le premier homme du monde, même par autorité de saint Paul Paracelse même a fait un traité, de Hominibus non Adamicis (1). Mais il me semble que toutes ces matières sont bien difficiles et bien conjecturales. J'ai vu en cette ville un homme qui disoit qu'au-dessus de la lune il y avoit un nouveau monde où étoient de nouveaux hommes, nouvelles forêts et de nouvelles mers aussi bien qu'en celui-ci. J'en ai vu un autre qui disoit que l'Amérique, et tota illa terra Australis nobis incognita, étoit un nouveau monde qui n'étoit pas de la création d'Adam, et que Jésus-Christ n'étoit pas venu pour le salut de ceux-là. Voilà d'étrangers gens, des gazetiers de l'autre monde fort semblables à nos prédicateurs, qui s'échappent souvent et nous disent merveilles d'un pays où jamais ils ne furent et où ils n'iront jamais. Toutes ces pensées extravagantes sont vraiment idea Platonis imaginariis suffultæ chimeris, et qui n'ont guère d'autre fondement que la légèreté du cerveau de leurs auteurs. La Peyrere hante ici chez M. le Prince, et est, à ce que j'apprends, grand ami de M. Bourdelot. M. Saumaise est ici. Je ne puis in'empêcher d'admirer la grandeur de l'esprit de ce grand personnage, qui sait tout et qui entend tout, et auquel j'ai grandissime obligation en particulier pour l'affection qu'il m'a témoignée. J'ai mis dans votre paquet, que j'ai commencé, quelques petites curiosités de ce pays qui ne sont rien au prix de ce que je vous dois : aussi ne sont-elles qu'une marque de ma reconnoissance, et non pas des moyens de m'acquitter de ce que je vous dois. Je n'y mets aucunes harangues funèbres qui se sont ici imprimées; je ne vous tiens pas curieux de ces pièces, qui sont

<sup>(1)</sup> Dans la longue liste des ouvrages et des opuscules de Paracelse, je n'ai point trouvé celui dont parle ici Gui Patin. (R. P.)

purement mendacia officiosa pour la plupart. Je vous remercie du rapport que m'avez envoyé fort beau de la damoiselle phthisique; la pauvre femme n'avoit garde d'en échapper; elle a fait son purgatoire en ce monde, comme font ceux qui y ont de mauvaises femmes. En tout son fait, omnia erant summa putredinis, et tabis, quæ sunt viæ ad mortem. Je n'ai jamais plus grand plaisir que de lire vos lettres et de vous écrire; c'est pourquoi je vous prie de ne pas trouver mauvais si j'ai bien de la peine de cesser, et tollere manum de tabula, quand je suis en train de vous écrire: adeo suave est cum absenti amico suavissimo agere, et amicè colloqui.

Pour les affaires de deçà, je vous dirai que la reine est ici reconnue tellement souveraine que tout tremble ad ejus nutum. Le cardinal Mazarin supremum potentiæ locum occupat, et parala jalousie qu'il a eue d'un compagnon qui le voulut contrôler, il a fait chasser du conseil de la reine et de Paris l'évêque de Beauvais, et l'a fait renvoyer en son évêché, huit jours après avoir eu le crédit de faire arrêter et envoyer prisonnier dans le bois de Vincennes le duc de Beaufort, second fils de M. de Vendôme. Il y en a quantité d'autres qui tremblent et qui n'attendent que l'heure d'un commandement, auquel il faudra obéir sur-le-champ.

Le sieur de Saint-Germain, aumônier de la reine-mère, qui avoit autrefois tant écrit contre la feue éminence, est ici. Il a une belle histoire à faire imprimer, que j'aimerois mieux qui fût imprimée à Anvers qu'à Paris, vu qu'il y auroit en ce pays-là plus de liberté et de vérité. Il n'y a ici que poltronnerie, flatterie, vanité et mensonge. La reine lui avoit donné toute assurance de venir ici pour y solliciter quelques affaires qu'illy avoit; mais j'ai peur que les ennemis qu'il y a n'aient assez de pouvoir de l'empècher de retourner en Flandres en son bénéfice de six mille livres de rente, que le feu cardinal infant lui avoit donné, et qu'ils ne le fassent retenir ici malgré lui.

Le cardinal et M. le Prince ont tout le crédit du conseil. Le

pauvre Gaston y est nudum et inane nomen sine vi et potentià. La reine a fait commandement à tous les évêques qui sont ici qu'ils eussent à se retirer chacun en son évêché.

M. Servien, secrétaire d'État, autrefois étoit estimé pour s'en aller être ambassadeur à Rome; on l'envoie à la paix générale d'Allemagne avec M. d'Avaux, et M. de Saint-Chaumont est envoyé en sa place à Rome. Tous les évêques se sont retirés d'ici au nombre de soixante-deux. J'ai ce matin acheté dans la rue Saint-Jacques un in-folio tout nouvellement imprimé à Lyon, chez Prost: c'est le commentaire d'un jésuite nommé Fr. Matthæus Fernandez in quatuor libros Meteororum Aristotelis. C'est un chétif et misérable livre. L'auteur traite la-dedans de beaucoup de matières où il n'entend rien du tout. Je vous baise les mains, et suis de tout mon cœur, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 14 septembre 1643.

### LETTRE CLXX. — Au même.

Le titre du livre intitulé: Du rappel des Juifs, qui vous semble scandaleux, n'est pas ce que vous pensez; il entend par là le rappel des Juifs à l'Église, etc., et y conte de fort belles chansons qui vous feront pitié quand vous les verrez. Il y a néanmoins aussi quelque chose de bon. Sunt bona, sunt quedam mediocria, sunt mala multa, etc.

M. Saumaise est encore ici; on parle de l'y arrêter et reterir tout-à-fait, moyennant quelque grosse pension, à quoi lui peut servir extrêmement la faveur de M. le président Bailleul, surintendant des finances, qui est son grand et intime ami; il n'y a pourtant encore rien d'arrêté: Il ne m'importe où il aille, pourvu qu'il soit bien et que ses œuvres soient imprimées. Les pensions ne sont jamais guère soigneusement payées de decà, à qui que ce soit; le savant Casaubon pensa en mourir de faim à Paris, sous Henri IV, sur quoi vous voyez une si belle épttre contre les financiers, in Epistolis Josephi Scaligeri, viri incomparabilis. C'est l'épître cinquante-huit; elle est de l'an 1601. D'un autre côté, il est haï en Hollande par les amis de Daniel Heinsius, auquel il a été préféré, publico decreto; joint que mademoiselle sa femme voudroit bien n'y pas retourner, et aimeroit tout autrement demeurer ici. Pour moi, ubinam sit, nihil moror, modo ei benè sit, modo vivat et valeat. Je ne sais ce que c'est pulvis nabathinus ad albuginem oculorum. Nabathæa est une province de l'Afrique. M. Grotius, en louant Scaliger, a dit:

#### Sæva tenet chartas Nabathæi munera cæli, etc.

par où il entend le papier. Fr. Feyneus étoit un professeur de Montpellier qui a eu grande réputation, qui vivoit vers l'an 1564. Vous m'en direz davantage quand il vous plaira.

Le duc d'Enghien étoit ici revenu quelques jours après la prise de Thionville; mais il a été obligé de s'y en retourner, pour contenir son armée dans le devoir et aider à M. de Guebrian contre l'armée bavaroise qui le menaçoit. L'armée du parlement d'Angleterre a eu de l'avantage sur le roi, qui a perdu quatre mille hommes, et les troupes du pape ont été mal menées par le duc de Parme. M. l'abbé de Saint-Cyran, très docte et très excellent personnage, mourut ici d'apoplexie, dimanche 11 de ce mois, âgé de soixante six ans. Il a toujours été cru être le vrai Petrus Aurelius (1). Il étoit aimé et révéré de tous les gens de bien de deçà, et surtout de la Sorbonne. Le père Caussin, que la feue éminence avoit fait exiler, est ici qui fait imprimer sa Cour sainte, en cinq tomes in-8°, et un volume in-folio, avec beaucoup de changements de ce qui a été par ci-devant.

J'ai autrefois ouï dire que les jésuites de Lyon vendoient en

(1) Il était, en effet, le véritable auteur de ce livre dirigé contre les jésuites. Voyez ce qui en a été dit pag. 117, à la note. (R. P.)

leur maison, à tous venants, une certaine confection purgative, comme une espèce de lénitif des boutiques, huit sols l'once; qu'ils en vendoient si grande quantité que les apothicaires de Lyon en étoient mal contents, en tant que cela les empéchoit de débiter leur lénitif et leur catholicon, et que quelques médecins s'en plaignoient aussi, sur ce que divers malades prenoient et usoient de ce remède à contre-temps et fort mal à propos. Je vous prie de me mander ce que vous savez de cela; si ces bons pères continuent ce trafic, ce que c'est que cette drogue, combien ils la vendent, et savoir si les apothicaires ou médecins de Lyon n'ont jamais fait aucune plainte contre eux là-dessus. J'ai vu aujourd'hui M. Saumaise. O l'excellent et incomparable personnage! Il m'a dit que pulvis nabathinus est une poudre faite ex saccharo nabeth, qui est une espèce de sucre duquel il est souvent parlé dans les Arabes, et que ce mot de Nabeth peut venir de Nabathœa, qui est en l'Arabie pétreuse, et qu'il en a parlé dans son livre de Manna et saccharo. Il m'a aussi appris que M. Samuel Petit, professeur à Nîmes, étoit mort de trop étudier. Cette mort m'a fort touché; j'ai céans quelques bons livres de lui. Il y a longtemps qu'il travaille sur le Josèphe grec et latin à y faire des notes, et m'a dit que l'ouvrage en étoit tout achevé, qu'il seroit imprimé. Pulvis nabathinus sera quelque poudre détersive ad albuginem, comme quelques médecins se servent aujourd'hui du sucre candi en telle maladie des yeux. Hic laboramus penuria novitatis. C'est pourquoi je finis en vous suppliant très humblement de croire que je suis et serai de tout mon cœur, et toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 26 d'octobre 1643.

### LETTRE CLXXI. - Au même.

Le bon M. Saumaise est parti le 4 de ce mois pour Hollande: utinam felici cursu naviget! C'est le grand bien de la république littéraire qu'il soit là, afin qu'il nous y fasse imprimer tant de beaux livres qu'il a tout prêts. Tandis qu'il est en chemin, je l'accompagne de mes vœux, comme sit Horace le bon Virgile, qui s'en alloit d'Italie à Athènes : Navis que tibi creditum debes Salmasium, finibus Atticis reddas incolumem, precor, et serves animæ dimidium meæ. On lui a offert ici des pensions, mais je pense qu'il a fort bien fait de ne pas s'y attendre: si Casaubon s'en est autrefois plaint, ce seroit bien pis maintenant. Les financiers étoient des saints en ce tempslà au prix de ceux d'aujourd'hui, quoi qu'en dise Joseph Scaliger en ses épîtres, Epistola 58, que je pense vous avoir indiquée par ci-devant. Je pense que le Zuccharum Nabeth des Arabes est quelque espèce de sucre qui ne se voit point dedecà. Nous verrons ce qu'en dira M. Saumaise en son traité. J'eus le bonheur de consulter ici pour votre ancien ministre, et presque le pape de toute la réformation, M. du Moulin : je fus tout réjoui de voir ce bonhomme encore gai à son âge. Ce fut M. Guénaut le jeune qui m'y mena: il est fort âgé, sed cruda viro, viridisque senectus. M. du Moulin revient des eaux de Saint-Myon, où il s'est gouverné, à ce que j'apprends, par le conseil d'un médecin de Lyon, nommé M. le Gras. Dieu le conserve, puisque, par son bon conseil, il nous a conservé un si digne personnage.

Je ne croirai ni homme ni femme démoniaque, si je ne les vois, mais je me doute qu'il n'en est guère. La démonomanie de Loudun a été une des fourberies du cardinal (et plût à Dieu qu'il n'eût fait que celle-là!) pour faire brûler un pauvre prêtre qui valoit mieux que lui, nommé Urb Grandier, qui avoit autrefois écrit un libelle diffamatoire, intitulé la Cordonnière, duquel ce prélat se trouva fort offensé, et qui est le premier qui fut jamais fait contre lui. Pour celle de Louviers, je tiens

pour certain que c'est encore quelque autre sottise : sed nondum liquet de specie, quamvis certo mihi constet de genere. Vous ne voyez que prêtres et moines s'en mêler sous ombre de l'Évangile; mais tout ce qu'ils en font est à cause de la fillette qui est au bout, et qui les fait enrager. Ce qui me fait soupçonner que toute cette prétendue diablerie ne provient que de l'artifice des moines, c'est que ce diable ne se montre ou ne se fait entendre qu'aux pays où il est trop de moines. Il ne se voit rien de pareil en Angleterre, en Hollande ni en Allemagne. Il a fait autrefois quelque bruit à Rome; mais le pape d'aujourd'hui, qui est un fin et rusé politique, y a tant apporté de précaution et tant de règles, que si le diable d'enfer a peur de ses exorcismes et de son eau bénite, ce diable supposé n'a pas moins peur du barisel et du bourreau de Rome. Pour les auteurs qui en ont traité, il me semble que le mieux de tous c'a été Joannes Wierus, libri de præstigiis dæmonum. Il est en latin et en françois(1); mais la meilleure édition est latine, in-quarto. Voyez ce que dit M. de Thou, de Marthe Brossier, l'an 1599, et le cardinal d'Ossat en ses belles lettres. Il me semble qu'entre les dialogues de Vanini, il y en a de Damoniacis; au moins en est-il parlé quelque part, et y en a de fort bonnes choses. Il s'est autrefois ici fait un petit traité touchant cette Marthe Brossier, par un de nos médecins (c'étoit le grand Piètre Maître Simon (2), qui mourut l'an 1618). Votre célèbre ministre de quo supra, M. du Moulin, a dit que nos moines ne savoient faire que ce miracle, de chasser ces prétendus diables; c'est en son livre de l'accomplissement des prophéties. La Démonomonie des sorciers, de J. Bodin, ne vaut rien du tout: il n'y croyoit point lui même; il ne fit ce livre qu'afin qu'on crût qu'il y croyoit, d'autant que pour quelques opinions un

<sup>(1)</sup> Cinq livres de l'imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries, pris du latin de J. Wier, par J. Grevin, l'aris, 1567, in-8°. (R. P.)

<sup>(2)</sup> Discours véritable sur le fait de Marthe Broissier, de Romorantin, prétendus démoniaque; par P. M., docteur en médecine (Simon Piètre, sous le nom de Michel Marescot), Paris, 1899. (R. P.)

peu libres, il fut soupconné d'athéisme, puisqu'il favorisa les luguenots. Depuis il se fit ligueur de peur de perdre son office, et enfin mourut de la peste à Laon, où il étoit procureur du roi, juif et non chrétien. Il croyoit que celui qui avoit passé soixante ans ne pouvoit mourir de ce mal, et lui-même en mourut l'an 1596. Pline avoit eu la même opinion. Il y a aussi quelque chose de gaillard de cette démonomanie dans le baron de Fenœste, I'e ou II partie, où se lisent des vers qui commencent ainsi:

Notre çuré la baille belle Aux huguenots de la Rochelle, etc.

Et néanmoins il y a encore de bonnes choses à dire sur cette matière qui n'ont pas été dites. Voyez le II tome des Diverses leçons de Louis Guyon, sieur de la Nauche, où il parle de certaines filles de Rome en grand nombre, qui furent rudement fessées par commandement du pape Paul IV, et cætera que memoriæ non succurunt.

Pour le docteur Meyssonier, longtemps il y a que je le connois, et son mérite particulier pour la reconnoissance duquel je lui souhaite de bon cœur une place aux petites maisons, qu'il mérite fort bien; ou bien, comme disoit cet avocat de Nîmes d'un mineur débauché qui plaidoit contre son tuteur: Je demande qu'il soit fait moine, vu qu'il s'amendera là dedans ou qu'il n'amendera jamais ailleurs. Il y eut autrefois un pendard d'Italien qui osa bien faire des vers contre Marc Antoine Muret; mais, parce qu'il y avoit des fautes, ce grand homme ne daigna lui faire réponse; il envoya seulement ce distique à ce Bressan pour lui faire peur:

Brixia, vestrates quæ condunt carmina vales, Non sunt nostrates tergere digna nates.

J'en dis de même des écrits de Meyssonier. Quand il tomboit entre les mains de Joseph Scaliger quelque ridicule pièce, il la déchiroit et disoit ces mots de mépris : Charta ad spurcos usus asservanda. Je souhaite au père Fabry meliorem mentem, Mais encore pourquoi lui en vouloit tant le père Fabry? que lui a-t-il fait? Scaliger ne peut-il pas dire à ces gens ce que dit Catulle aux poëtes de son temps qui faisoient de mauvais vers contre lui:

Quid feci ego, quidre sum loculus? Cur me tot malis perderent libellis.

Il faut maintenant que je vous dise quelque chose du pays de deçà. La reine continue d'être libérale et de prier Dieu, ut moris est devoto fæmineo sexui; le cardinal Mazarin est summus nostrarum rerum præfectus.

On dit ici qu'il court un procès-verbal de l'exécution faite à Lyon le 12 de septembre l'an passé; que c'est une pièce latine, bien faite, intitulée: Litis Lugdunensis interpunctio. J'en ai seulement ouï parler, mais je n'ai encore vu personne qui l'ai vue. Si vous en savez quelque chose, faites-moi le bien de m'en avertir. On m'a dit que le rouge ministre y est dépeint de vives couleurs. J'oubliois à vous dire que, touchant les démoniaques, vous pouvez voir un livre in-4" imprimé à Genève l'an 1612, intitulé : Jac. Fontani Aquensis professoris regii opera omnia, in quatuor partes distincta. Il y en a làdedans un petit traité pag. 532 : Lenius Lenucius in Lib. de occultis naturæ miraculis. Il sera encore meilleur de voir ce qu'en a écrit et dit M. Riolan le père en son commentaire in Libros Fernelii, de abditis rerum causis, et principalement en ce beau chapitre qui est intitulé : de Spiritibus, quorum gubernaculis tradunt mundum administrari. Aussi prendrez-vous grand plaisir de lire le petit livret que M. Duncan, médecin de Saumur, écrivit il y a sept ou huit ans sur le fait des religieuses de Loudun (1). Ce livret a toujours été fort rare et ne

(1) Traité de la mélancolie, savoir si elle est la cause des effets que Pon remarque dans les possédées de Loudun, tiré des réflexions de M. de la Mesnardière, sur le discours de M. Duncan, La Flèche, 1635, in-1. (R. P.)

ı.

20

s'est jamais vendu. J'en ai pourtant un céans, lequel je vous offre, comme aussi tout ce que dessus. Jacobus Carpentarius, qui fut autrefois recteur de l'Université et professeur du roi, puis docteur et doyen de notre compagnie, et qui mourut l'an 1574, a fait aussi un commentaire in Alcinorum Platonis; in quo multa habentur de dæmonibus. Il y suit particulièrement la piste et les opinions de Fernel, qui, en ce cas-là, a été grand platonicien, et qui a bien plus fort cru que moi en la démonomanie. Un certain P. Thyræus, Allemand, a beaucoup écrit sur cette marchandise (1); mais il n'y a rien qui vaille sur tout ce qu'il a fait. Mart. Delrio en a fait aussi un volume tout plein, in-folio, intitulé: Disquisitiones magicæ, qui est un livre tout plein de sottises. Je pense qu'il n'a écrit ce livre que pour faire savoir à la postérité qu'il étoit fort savant en diablerie. Andreas Cesalpinus a fait aussi un traité intitulé: Investigatio dæmonum peripatetica, qui est un petit in-quarto, de Venise (1593); mais il y a de bonnes choses dans un in-octavo intitulé: Raguse jus de divinatione, pour un certain miracle prétendu par quelques moines d'Italie, et le tout de la diablerie. Je vous prie de m'excuser de ma longueur et de mon importunité, et vous baise très humblement les mains, avec dessein d'être toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 16 novembre 1643.

### LETTRE CLXXII. — Au même.

J'ai reçu votre belle et bonne lettre, datée du 25 novembre, par laquelle vous m'avez extrêmement obligé, sur le fait principalement de M. Dalechamps, duquel j'honore fort la mémoire. Je confesse lui avoir grande obligation: il m'a aidé autrefois en la lecture de Pline, et ai appris quelque chose en son Histoire des Plantes. Vous me mandez qu'il est mort l'an 1588,

<sup>(1)</sup> De obsessis a spiritibus hominibus liber, Coloniæ, 1598, 2 vol. in-4. (R. P.)

et ainsi l'ai-je trouvé marqué en mes mémoires; je ne sais de qui je l'avois, car M. de Cahaignes, médecin de Caen, qui a fait Elogia illustrium Cadomensium, n'a pas remarqué ladite année, combien qu'il lui ait donné un éloge, mais assez stérile; j'espère de lui en donner quelque jour un plus ample. et de bon cœur, où je ferai mention de l'obligation que je vous ai pour la peine que vous avez prise de m'envoyer son épitaphe, afin que la postérité vous en sache gré. Pour la relation de M. de Thou, on m'a dit qu'il y en a deux différentes, toutes deux imprimées à Lyon. Si cela est, je recommande le tout à votre diligence. J'aurai soin, en récompense, de tout ce qui se fera de decà. J'amasse toutes les thèses, et rien ne m'échappera. Pour le sieur Meyssonier, vous m'obligerez fort de m'envoyer ses opuscules, et encore plus de me mander, en ami et en secret, ce que vous pensez du personnage, quem puto non admodum sapere. J'ai vu ici un placard de lui, contenant quelques règles prétendues de santé, quo nihil vidi miserabilius, cujus auctorem hic serio egisse, non puto si sapro. Je ne le tiens pas plus sage que ce fanfaron dans Plaute, qui crus fractum obligaverat Esculapio. Et depuis ma dernière, par laquelle je vous avois mandé que j'ai vu le sieur le Columbanus, rien n'est ici arrivé que la mort de M. le cardinal de Richelieu, le jeudi à midi, 4 de décembre. In dissecto cadavere, deprehensus est abscessus insignis in parte infima thoracis, a que mirum in modum premebatur diaphragma. Il n'a été que six jours malade durant lesquels il a eu beaucoup de foiblesse: argumentum puris intus latentis certissimum, præsertim in corpore extenuatissimo et emaciatissimo. Tout le sang qu'on lui a tiré étoit très pourri, sans aucune fibre, avec une sérosité laiteuse. Ejusmodi serum yalaxladis sanguini supernatans, indicium est in febribus certissimae malignitatis(1). Le qua-

<sup>(1)</sup> Ces détails, malheureusement peu étendus, sur la maladie, sur la mort et l'autopsie cadavérique du cardinal de Richelieu sont d'autant plus dignes d'intérêt qu'on ne les trouve nulle part que dans cette lettre de Gui Patiu.

(R. P.)

trième jour de sa maladie, desperantibus medicis, on lui amena une femme qui lui fit avaler de la fiente de cheval dans du vin blanc, et trois heures après, un charlatan, qui lui donna une pilule de laudanum: et hæc omnia frustra: contra vim mortis non est medicamen in hortis. Il étoit revenu de Ruel à Paris en intention de n'en sortir de tout l'hiver; car il avoit cela de commun avec les grands princes, il ne faisoit qu'aller et venir, stare loco nesciebat; mais la mort qu'il portoit en son sein l'a empêché d'aller plus loin, et a vérifié ce distique de Martial en mourant ici:

Nullo fala loco possis excludere, cum mors Venerit, in medio Tibure Sardinia est.

Le roi a laissé toutes les affaires en l'état qu'elles étoient, et les mêmes officiers; mais je crois que cela ne durera pas: ubi nova adfuerint, plura tibi scribam, comme aussi de ce qui se fera sur sa mort. Il sera enterré en Sorbonne. On m'a dit aujourd'hui que M. Citois, son médecin, se meurt aussi d'une sièvre continue. Vous avez à Lyon un certain père Labbe qui a fait plusieurs épitaphes et inscriptions, et même quelquesois avec beaucoup de flatteries. Si tout ce qu'il a fait se pouvoit trouver, je le destinerois volontiers, mais principalement celle qu'il a faite à feu M. le cardinal, où il l'appelle un grand mystère, mysterium es, etc. Je vous prie de vous en souvenir, et de vous charger encore de cette commission, pour laquelle je vous aurai très grande obligation. Je voudrois bien pouvoir recouvrer un livre que je n'ai jamais pu voir. que cite M. A. Duchesne dans son ouvrage: Historiæ Francorum scriptores, pag. 112, sous ce titre: Tabulæ historicæ, triomphales et funerales Henrici IV, cognomento magni, Galliarum et Navaræ regis. Auctore Petro Cornu in suprema Curia Delphinatus regio senatore, Lugduni sumptibus Horatii Carferon, 1615, in-folio.

Vous m'obligerez fort si j'en puis avoir quelque nouvelle. L'an 1567, il a été imprimé à Genève, in-quarto, le Cordelier, ou Franciscanus, de Buchanan, en vers françois, dont l'auteur est Florent Chrétien. Si jamais vous en découvrez une copie, je vous prie de ne la pas laisser aller; je voudrois l'avoir et qu'il m'eut coûté grand'chose. Quand vous vous souviendrez de la mort du cardinal de Richelieu, lisez attentivement le chapitre quatorze d'Isaïe, et repassez en votre mémoire les belles choses qu'il a faites en sa vie. Adieu, monsieur, etc.

A Paris, le 12 décembre 1643.

#### LETTRE CLXXIII. — Au même.

Vendredi, 11 de ce mois, j'ai donné au coche de Lyon un petit paquet de livres pour vous, port payé, dans lequel vous trouverez le traité de Marthe Brossier, qui est proprement de maître Simon Piètre; mais il passa sous le nom de M. Marescot, le bonhomme, qui étoit son beau-père.

J'ai vu pareillement le livre de Plantis, à Sanctis, etc., duquel s'est servi notre maître Guillaume Duval, en sa Fourberie des saints médecins, que je vous envoyai in-quarto il y a quelques mois (1). Il y a ici du bruit à la cour pour une querelle qui a été entre M. de Guise et M. de Coligny, qui est fils de M. le maréchal de Châtillon: ils se sont battus en duel, dans la place Royale, et se sont blessés l'un l'autre, mais pas un d'eux n'en mourra; chacun d'eux est blessé en trois endroits, mais légèrement et sans danger de mort. Un intendant des finances, chez lequel j'ai aujourd'hui dîné, m'a dit que M. le surintendant, qui est le président de Bailleul, veut obliger M. Saumaise en ami (je sais bien qu'il l'aime fort), et qu'il veut trouver les moyens de le faire revenir en France et

(1) Historia monogramma, sive pictura linearis sanctorum medicorum et medicarum in expeditum redacta breviardium; adjecta est series nova, sive auctarium de sanctis, præsertim Galliæ, qui ægris opitulantur certosque percurant morbos, Parisiis, 1643, iu-4. (R. P.)

de l'arrêter à Paris à bonne enseigne : quod utinam flat! et c'est pourquoi beaucoup de gens disent à Paris que M. Saumaise reviendra ici l'été prochain. Je souhaiterois volontiers qu'il ne revînt pas de deçà qu'il n'eût fait imprimer à Leyde tout ce qu'il a de prêt, en ce qui regarde la religion; d'autant qu'il n'en aura jamais ici guère de liberté, vu que nous sommes ici tous obsédés et entourés de moines et de moineaux de tout plumage, qui per fas et nefas veritatem in injustitia detinent. Le sieur Dupleix, qui est en sa maison, à Condom en Gascogne, et qui travaille à achever l'histoire du dernier roi depuis dix ans, a ici envoyé son fils pour recevoir des mémoires du duc d'Orléans, de M. le Prince, et du cardinal Mazarin, et quelques uns de moi aussi, touchant la mort du cardinal de Richelieu et du roi Louis XIII. J'ai peur que sur cette grande diversité de mémoires qui partent de malns et d'intentions différentes, il ne fasse rien qui vaille, et qu'il ne se fasse autant d'ennemis à cette seconde partie qu'il a fait à la première. Il aura lui-même bien de la peine à accorder tous les mémoires, tant faux que vrais, qui lui seront délivrés de la part de ces princes, qui voudront tous être crus et être mis dans l'histoire selon leur caprice ou le degré du crédit qu'ils auront, et ainsi ce sera une belle pièce que cette histoire écrite ad libidinem dominantium. Si vous prenez la peine de lire ma thèse, je vous prie de considérer le nez et les mœurs du gazetier, ubi actum est de morbis nasi. Je vous baise bien humblement les mains, et suis, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, le 24 de décembre 1643.

## LETTRE CLXXIV. — Au même.

Le paquet que je vous ai envoyé ne mérite pas vos remerciements; il ne peut être en votre endroit qu'une marque de ma reconnoissance; et comme j'ai grande envie de m'acquit-

ter de tout ce que je vous dois, voilà pourquoi, non est quod miki gratias agas, quam longè plura tibi debeam. A mesure que i'aurai le moyen et l'occasion de faire mieux et davantage. toto animo totisque viribus perficiam. Pour ma thèse, à ce que je reconnois par la vôtre, elle a bien été aussi recue à Lyon qu'à Paris. Les douze cents de mon bachelier ont été distribuées ici en quinze jours, de sorte qu'il m'en a fallu faire une nouvelle édition, à laquelle j'ai changé et ajouté simplement quelques mots sans grand dessein; j'eusse bien pu y en ajouter d'autres, mais je garde de ces poussées pour quelque autre fois, de peur que cela ne paroisse trop affecté. On en a fait ici beaucoup plus d'état que je ne mérite. Il est vrai que Pline et Sénèque m'ont bien servi; mais je n'en ai pris que le moins que j'ai pu, de peur de trop moraliser. J'ai dessein de faire et de rédiger par ordre toutes les preuves et les autorités de chaque mot de ma thèse, ce que je ferai dès que j'en aurai le loisir; mais ce ne peut être qu'après Pâques, à cause des empêchements que notre école nous fournit de jour en jour, et nous fournira jusqu'en ce temps-là; et néanmoins je tàcherai de vous répondre en bref en l'attendant, sur ce que vous m'en avez proposé. L'opinion de nos anciens que j'ai vue et pratiquée, et le commun sentiment de nos écoles, est que la fièvre de la petite-vérole, nil est aliud quan synochus summi putris a multa materià crassà et sordidà, in qua et ex qua papulæ emergunt tamquam symptomata morbi magnitudinem et cacoethiam adagentia, et qu'il ne faut traiter comme une sièvre continue. Habita semper ratione excellentis et sordidæ illius putredinis, a qua pendet morbi malitia et tot symptomatum que ab ea emergunt. Sans nous arrêter à l'opinion des Arabes, de Fernel, ni de Mercurialis, de chacune desquelles j'ai dit un mot, c'est chose certaine qu'Hippocrate et Galien n'ont jamais vu cette maladie. Il y a bien dans iceux quelques papules et quelques taches; mais il n'y en a en aucun endroit · talis congeries symptomatum qualis est in nostris variolis. Bref, là comme ailleurs, multa sunt similia, paucissima sunt eadem,

imò nulle. Je tiens l'opinion des Arabes fausse : quod sit à sanguine menstruo, parce qu'en ce cas-là nul n'en seroit exempt. Or, est-il que plusieurs ne l'ont jamais eue; et j'en ai vu en ma vie une infinité, et ceux qui n'ont jamais mangé de bouillie en sont beaucoup plus exempts. Je crois que c'est une des raisons qui m'en a exempté; feu ma mère ne m'ayant jamais nourri que de ses mamelles; la bouillie étant un aliment grossier qui fait beaucoup de colle et d'obstruction dans l'estomac et dans le ventre, et qui fournit beaucoup de disposition à une maladie de pourriture. Mes enfants n'y ont point été sujets aussi, quia eos a pulticulæ usu subtractos volui etiam invitis nutricibus, et interdum reclamantibus; mais j'en ai été le maître, idque prospero successu (1).

Balneum aque egelidæ est bain d'eau tiède, duquel je me suis quelquefois servi. M. Bouvard m'a dit, il y a plus de dixhuit ans, qu'il s'en étoit heureusement servi autrefois, en plusieurs et même en sa fille, laquelle est aujourd'hui femme de M. Cousinot, premier médecin du roi. Pline a dit quelque part : fontes egelidos pour tepidos. Je ne sais si ce mot est équivoque, mais je l'ai toujours vu prendre pro tepido: en ce sens il est usurpé par Suétone, par A. Cornélius Celsus et-autres. « Catullus ver vocavit egelidum propter tepiditatem; nunc » ver egelidum, nunc est mollissimus annus. - Lapidem be-» zoard, pauci habeo, est figmentum pharmacopolorum cre-» dulos ægros ludentium. » Il ne faut être ni chrétien, ni philosophe, ni médecin pour ordonner cette bagatelle, quæ nulla fulcitur autoritate, nulla ratione, nullo experimento. Pour les deux eaux distillées, « si retineant naturam suæ herbæ, sunt » calidæ, ideoque noxia in variolis, in quibus summa semper » adest intemperies, et profunda putredo; saltem habent in

(1) On voit que depuis longtemps la bouillie, si prodiguée pour nourriture aux petits enfants, était regardée comme un aliment indigeste et grossier. Tout ce qui a été dit depuis à cet égard dans le xviii siècle n'a été que la paraphrase plus ou moins diffuse de l'opinion de Gui l'atin. (R. P.) » se quoddam empyreuma, agris et nativo calori inimicum. » Decoctum lentium est astringens, tantum abest ut possit ju-» vare eruptionem variolarum, quæ solis evacuantibus perfi-» citur, verbi gratia vena sectione et catharsi tempore et loco » celebratis. Adde quod nullum esse puto in rerum natura » præsidium, quod proprie et per se variolas intro foris » expellat. Confect, alkermes et de hyacintho plurimum ca-» lent alieno calore et extranco, quo jam abundant corpora » eorum qui variolis laborant, et a quo calore extraneo suf-» focatur, atque strangulatur calor nativus tunc infirmus » propter putredinem, et naturæ conatum. Sunt arabica re-» media; arabum inventa neutiquam cardiaca; ea sola sunt » cardiaca quæ sanguinem et spiritus cordi subministrant: » sola alimenta illud præstant, ergo sola alimenta sunt car-» diaca. Imo ex balneorum. In Hippocratis de ratione victus in » acutis; aqua non roborat, quia non nutrit (1), etc. Genversa » est tumor pedum, qui olim Romæ apparuit, et postea eva-» nuit. » Ce que vous appelez le fourchon à Lyon est phlegmone carbunculosa, qu'on appelle ici le fourchet, qui vient assez souvent aux mains, mais je ne l'ai jamais vu aux pieds. « Pedes pulmonei tumidi, frequentissimum symptoma in hy-» drope pulmonis. Plantus pulmoneos pedes, dixit tumidos; » sicut Plinius pulmonea quadam poma vocata ait, I. Polide » tumentio. Vide Jos. Scalig. Explor., p. 44, édit. Leyden. Cor » lienosum, » est de Plaute, « et de melancholicis qui pal-» pitatione cordis sunt obnoxii. Per uretram intelligimus » ductum urinæ, quem inepti quidam magicis artibus frustra » alligant atque subjiciunt; cum sit merum vitium læsæ ima-» ginationis. » Montaigne en a parlé en ses Essais, et s'en est moqué sagement. Le peuple, qui est sot et impertinent, croit des merveilles sur ce qu'on dit de cheviller, de nouer l'aiguillette, etc. Que omnia rideo. Per dracunculos intelligo vermiculos pedibus præditos, qui nascuntur in venis, auctore Galeno;

<sup>(1)</sup> Il est impossible de raisonner avec plus de savoir et d'expérience sur la vraie méthode de guérir la variole. (R. P.)

cujus locum alias indicabo. M. de Baillou a fort parlé en ses épidémies d'une certaine toux à laquelle sont sujets les petits enfants, que les Parisiens appellent une quinte, quod quinta quaque hora fere videatur recurrere. Un de mes petits garçons, agé de trois mois, ayant été mal à propos porté dans la rue durant le grand froid par sa nourrice, en prit un tel rhume et une telle toux, que cinq semaines durant il en pensa étouffer. Quand la toux lui prenoit, c'était un accès à supporter de demi-heure ou de trois quarts d'heure, en toussant perpétuellement sans aucun relache : il me sembloit à toute heure qu'il s'en alloit étouffer. Deux saignées et force lavements le garantirent : il est aujourd'hui un des plus forts de mes cinq petits garçons, sine ulla noxa pulmonis. Ce mal est ici assez commun, je l'ai vu mille fois : sit a decubitu serosi tenuis et crudi humoris in pulmonem defluentis atque depluentis tum a cerebro, tum a venis thoraciis, quæ feruntur ad X diem. La saignée, les lavements, la bonne mamelle, l'abstinence de la bouillie, et les tenir chaudement en sont les grands remèdes. Peut-être que ce mal (1) n'est pas commun à Lyon. Dieu en préserve vos petits, quand il vous en aura donné : c'est un cruel mal pour les enfants et pour les parents qui les aiment. Le mot de maranea est du bon Érasme en ses épitres, où il se plaint que la goutte ne le tient plus seulement aux pieds et aux mains, mais aussi par tout le corps. Artes Dardaniæ mut artes magica. Cette façon de parler est tirée de Columella, qui a dit ces mots: « Quod si nulla valet medicina repellere » pestem Dardaniæ, veniant artes.» Joint que « Dardanias » inter artes magize principes annumerabatur, ab apulejo » in apologia pro sa. »

Voila ce que je sais sur vos questions, je souhaite que ces miennes réponses vous puissent contenter. Pour ma thèse, je ne la tiens pas si bonne que vous la faites, c'est que vous me voulez flatter; mais au moins elle est divertissante. En l'édition qui est in-quarto j'y ai ajouté, page 3, paulo post me-

<sup>1)</sup> Connu aujourd'hui sous le nom de coqueluche. (R. P.)

dium, un petit mot du scorbut, de quo multi scripserunt. A la quatrième page j'y ai transposé une ligne, en parlant du nez du gazetier; page 5, paulo post medium, après ce mot heroes, j'y ai ajouté une ligne et demie, laquelle est tirée d'Aristote, problème premier, section trentième, où il est parlé de Lysander, général d'armée des Lacédémoniens, qui étoit un grand esprit d'homme, mais un grand fourbe, et duquel on pourroit tirer de beaux parallèles avec le cardinal de Richelieu : « Qui » fuit empiricus in arte regnandi, hoc unum satagebat, ut » nimirum posset per fas et nefas ditescere, nec tam exercebat » artem regendi, quam fallendi homines. » Page 6, paulo post medium, j'y ai ajouté un mot de la fièvre quarte, qui est d'Aulu-Gelle, in noctib. Atticis lib. 17, cap. 12, j'y ai cité le mot de Phavorin exprès, qui étoit un brave Gaulois en la cour de l'empereur Adrien : « De quo multa leguntur apud » Diog. Laertium passim et apud Philistratum, de vitis sophis-» tarum, plura scripserat, quam Plutarchus, eaque optima. » Page 7, paulo ante finem, j'y ai ajouté un passage de la mort, qui est tiré de Sénèque : « In Consol. ad Marcian. Multa alia » succurrebant, quæ facilè potuissent subjungi, à quibus ta-» men data opera abstinui, ne nimius viderer, et ut cum » Julio Scaligero Cæsare dicam, merè intempestus. »

J'ai su, au bout de huit jours, la nouvelle de la mort de M. Petit, dont je suis fort dolent: ces gens-là ne devroient jamais mourir. Vous me mandez qu'il est mort le 12 de décembre, et on m'a mandé de Montpellier le 22; auquel doisje croire? est-ce qu'il y a distinction in stilo novo et veteri? Si placet, solve nodum. Habeo jamdudum exemplar obscurorum virorum, quorum auctor est Joannes Reuchlinus dictus Capnio, qui a été un excellent homme, et grand ami d'Erasme, et duquel il a fait un chapitre exprès dans ses colloques. Mais mon livre est d'impression d'Allemagne, de Bâle ou de Strasbourg: « Ante annos 60 Levinum Warmerum nunquam vidi » neque Stokeri praxim auream: cætera habeo. Populari » vestro Meyssonier meliorem mentem exopto: ne tandem » fiat consors ad Vincula divi Petri, aut saltem indigeat vin-

» culis Hippocratis et veratro ad saniorem mentem recupe-» randam. »

Notre nombre est diminué d'un Pierre Richer, qui est ici mort de la même maladie que le dernier roi, le 24 de janvier. Vous trouverez son nom dans la quatrième page du catalogue de M. G. Duval. M. Richer étoit un habile homme, savant et bon médecin, combien qu'il n'eût que vingt-quatre ans. Le livre des Professeurs du roi, par M. Duval, n'est pas encore achevé. Il sera curieux, sed eris opus verè pedagogicum. On ne fait ici que des livres de forfanterie et de dévotion monacale. Le pape a augmenté son collège de deux suppôts, savoir d'un jésuite qui s'appelle Lugo, et d'un chevalier de Malte, qui est le commandeur de Valencey, qui est frère ainé de celui qui est aujourd'hui archevêque de Reims. Les Suédois et le Dannemark sont ensemble en grosse guerre. On a mis aujourd'hui dans la Bastille deux prisonniers qui ont, à ce que porte le bruit commun, conspiré quelque chose contre le cardinal Mazarin. Je vous souhaite bonne et heureuse année et à toute votre famille, et vous prie de croire que je suis de cœur et d'affection, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 18 de janvier 1644.

#### LETTRE CLXXV. — Au mème.

J'ai peur que vous ne vous moquiez de moi, quand vous me dites que mes lettres sont pleines de termes obligeants. Il est vrai que je ne manque pas de bonne volonté, j'en suis tout plein; mais en récompense, je n'ai guère de rhétorique, je dis les choses grossièrement et comme je les entends, à la mode des soldats de Pompée, qui scapham vocabient scapham (1). Pour ma thèse, elle ne mérite pas toutes vos louanges, lesquelles j'attribue à votre bonne volonté, et amori in me two.

1) Il en donne même de fréquentes preuves. (R. P.)

Pour les points éclaircis, Dieu soit loué si vous en êtes content; mais je veux croire que vous les saviez mieux que moi.

« De papulis, modo criticè, modo symptomaticè erumpen-» tibus, idem tecum sentio, dum pravum... victum variola-» rum causis annumero, nec ipsum aerem excludo, sed longè » minus potentem agnosco. » Je tiens la bouillie pour mauvais aliment, tant à cause de la farine, qui n'est pas souvent assez bonne, qu'à cause du lait de vache, qui n'approche que de loin de la bonté de celui de la mamelle, qui est tiré tout frais, tout nouveau, tout chaud et tout spiritueux par l'enfant, au lieu que celui de vache est extrêmement foible en comparaison; joint que c'est un aliment visqueux, grossier, qui fait de la colle dans l'estomac d'un enfant, et force obstructions dans son ventre. Les anciens Grecs n'ont point connu la petite-vérole. Hoc babeo indubitatum atque certissimum. Aussi les enfants ne mangeaient-ils pas de bouillie de leur temps : Et sola mamma utebantur. Jacobus de Partibus, qui vivoit il y a cent quatre-vingts ans, a écrit que les femmes de son temps péchoient fort en l'éducation de leurs enfants, pour la bouillie qu'elles leur faisoient prendre, faite de lait de vache et de farine, et reprend cette erreur comme toute nouvelle, et qui n'étoit pas en vogue du temps des anciens qui ne l'eussent jamais approuvée. Galien a véritablement parlé de la bouillie; mais il ne paraît pas que les enfants en aient usé de son temps. « Ipsa quoque pulticula constituit dumtaxat partem victus » legis ipsorum infantulorum. Cum qua licet interdum suffi-» cientissima et alia pleraque errata interdum concurrunt. » Tous les bons auteurs qui n'ont pas été médecins, et qui ont parlé de la nourriture des enfants, tels qu'ont été Aristote, Platon, Plutarque, Sénèque, Aulu-Gelle, Erasme et tantd'autres, nusquam pulticulæ meminerunt, quasi novissent aut attigissent, aut damnassent.

Il vaudroit beaucoup mieux accoutumer les enfants à prendre du bouillon avec la cuiller ou humer petit à petit, y ajoutant quelque mie de pain à mesure qu'ils croîtroiént,

que de les réduire à ce grossier et visqueux aliment dont les nourrices de deçà crèvent leurs enfants, et durant qu'ils sont à la mamelle et après qu'ils sont sevrés. Mes cinq petits garçons n'ont point mangé de bouillie et n'ont été que peu ou point du tout attaqués de ce mal, et je n'en vois point de plus mal traités en cela que ceux qu'on rapporte ici qui ont été nourris aux champs, où les nourrices leur en fourrent jusqu'à la gorge : aussi leurs véroles sont-elles cruelles et horribles. et la plupart mortelles. Pour ceux qui n'ont pas mangé de bouillie et qui ont beaucoup de petite-vérole, elle leur est venue de quelque autre cause, comme il y en a dix mille. Il y a de malheureuses femmes qui donnent du vin à leurs enfants encore tout petits ou de la soupe au vin : in quo mihi peccare videntur gravissime; joint que vix ullus est hominum in cujus educatione, multis etiam modis non deliquerint ipsæ matres et ancillæ diversis etiam infantiæ momentis atque temporibus. Les nourrices ne font jamais la bouillie assez claire, et ne la peuvent faire à cause de la farine : tantillum salis nil quidem oberit neque tantillum sacchari, sed ad saporem tantium. Le sel ne peut ni doit y être mis qu'en petite quantité; pour le sucre, si on y en met trop, il tire quant et soi merveilleuse conséquence, et toujours mauvaise à cause d'une chaleur fixe qu'il contient, hepati et intestinis inimicum. J'avoue bien qu'étant fort bien faite elle nuit moins; mais à tout prendre, omnia reducta ratione, elle n'est pas assez pour la tendresse d'un enfant, auquel un tétin doit suffire jusqu'à ce qu'il soit capable de bouillons et d'œufs frais. Quod spectat ad Avicennam, parvi fucio hominem. Il n'a guère rien dit de bon qu'il n'ait pris des Grecs, mais il a bien dit des choses frivoles et vous a gâté la médecine par ses fatras de remèdes. Quand on me parle de lui, idem ferè sentio cum quodam Italo, qui scripsit Avicennam potius esse carnificem quam medicum. Son opinion de ne saigner les malades que quand les signes de coction apparoissent seroit un bel échantillon de sa preuve, que J. Fernel a réfutée lib. 2, meth. med. cap. 15. Nous ne savons ce que

c'est que cet auteur ni son livre, si la traduction en est bonne ou non, s'il a été médecin consommé dans la pratique (ce qui ne paroît pas), ou plutôt s'il a été jeune homme savant qui ait traduit cette médecine en arabe du latin d'Isidorus Hispalensis, comme l'ont écrit les Espagnols; ut ut sit, il y a des plus de vingt ans qu'un des grands hommes que j'aie connu jamais m'a détrompé de cet Arabe, in quo non nego esse quedam bona, sed pauca. Je n'ai pas de temps à lire un si mauvais livre; je crois que l'ébullition de la masse du sang est un pur effet de la pourriture qui y est sans s'amuser à la qualité de la cause d'icelle. Voilà ce que je vous puis dire sur tous ces sujets : quod spero æqui bonique consules, si vous daignez prendre la peine d'aider un peu à la lettre et à ma foiblesse, et peut-être aussi à la difficulté qui m'est naturelle comme à beaucoup d'autres de pénétrer jusque dans le dernier point de la vérité en toutes ces choses, où les apparences et les conjectures tiennent bien souvent lieu de vérité et de preuves certaines. Pour le mot d'Egelidam, non nego esse æquivocum, et interdum, quamvis rarius, significare frigidum, sæpius tamen tepidum significat.

Quant aux cardiaques: « ea sola propriè roborant cor, » quæ ad illud perveniunt; atqui soli spiritus et sanguis ad » cor perveniunt; ergo, quid enim confectioni decocto ba» phico cum corde? Habet illud medicamentum vaporem et 
» odorem; prætereà calorem insigniter devorantem: nullam 
» prorsus vim adversus malignitatem; quid ergo præstabit ut 
» et alia falsò dicta cardiaca in tanto putredine. Aspersio fri» gida roborat quidem per accidens, dum cohibet effluxum 
» spirituum; » en quoi elle fait mieux que toutes les confections chaudes, quæ caloris nativi robur et substantiam dissolvunt intensa sua caliditate. Les eaux nouvelles cordiales, 
combien que mal à propos, ne peuvent être nommées diaphorétiques, ne faisant rien qui en approche. « Cum nil tale 
» præstent, habent empyreuma a distillatione, prætereà nihil 
» nisí calorem nocivum. Præsentis malignitatis in morbis ha-

» beri velim rationem per remedia qua evacuant et educunt, » quæ refrigerant, quæ partes liberant ab humore patri in » eorum substantiam penetrante atque se se impingente : » qualia sunt enemata que alvum deplent; vene sectio, que » putredinem coercet dum putrem humorem e venis educit, » per quas tamquam per tubulos in singulas cooporis partes » effertur, in quibus sæpe labem imprimit atque inurit insu-» perabilem atque ullis artis nostræ præsidiis indelebilem. » Præsertim in pulmone et tenuibus intestinis, quæ nihil acci-» piunt nisi per venas, quæque ambæ sola sanguinis missione » possunt depleri atque levari. Enemata non perveniunt ad » tenuia intestina, neque inflictam malitiam possent delere; » qui dicuntur bechici syrupi omnes calent nec perveniunt ad » pulmonem, nec juvarent si pervenirent. Hæc omnia medi-» camenta sunt arabum nugæ, quas pharmacopolæ callidis-» simum et versutissimum hominum genus foverunt, ac re-» tinuerunt ad emungendos ægrorum loculos, indeque sanc-» tissimam artem nostram natura sua saluberrimam atque » salvatricem nefandis suis artibus prædatricem effecerunt, » et l'ont rendue telle qu'elle n'est plus que pour les riches, et que les pauvres n'y peuvent plus atteindre. « Neque aquæ » illæ, neque confectiones istæ possunt juvare motum naturæ » coeffundendo; quin potius, naturæ conatum impediunt » atque cohibent sua intemperie, nec possunt a centro ad cir-» cumferentiam quidquam depellere. » Vous me dites : «Ur-» gentioris malignitatis indicatio præpollet febrili incendio: » transeat; sed hoc præstat venæ sectio, non ista cardiaca; » venas deplet, naturam levat, partes vindicat, putredinem » emendat, copiam humorum minuit qui naturam gravant, » atque lacessunt, ægros denique mille meat: commodis tem-» pore et loco celebrata: et quod in rebus mortalium præstat » fortuna, illud idem præstat venæ sectio in variolarum cu-» ratione, utramque faciendo paginam accepti et expensi. » Voilà ce que j'en ai appris autrefois de mes bons mattres (quorum manibus bene precor), et que j'ai pratiqué depuis

vingt sur une infinité, « nec pænitet frementibus etiam et » frondentibus pharmacopolis, quorum triscurria ne quidem » pilifacio; veris tamen cedam, si meliora docere volueris, » neque tamen omissum velim victus legem exquisitissimam » esse servandam ex jusculis optimis carnibus saporatis, » herbis refrigerantibus medicatis, ovis aliquot sorbilibus, » gelativà, aquæ vel ptisanæ vel limonacii malo citrio potu: » plus enim tribuo, in hoc morbo, quàm toti Arabiæ, cum » ejus depulsio pendeat ab unica putredinis expugnatione (1). » Je vous prie de prendre en bonne part tout ce que dessus, et d'excuser ma foiblesse, ou plutôt mon ignorance; et finissant-là ce discours, que vous trouverez trop importun, je vous dirai ici avec le bon Virgile sur cette matière:

Hic tandem cestus artemque repono. Lib. V Eneïdos.

Passons à d'autres matières plus divertissantes, avec votre permission.

M. Merlet, huit jours avant la mort de M. Richer, fit un faux pas sur une montée, dont il pensoit s'être rompu la jambe, mais il n'y avoit que le péroné un peu luxé. Les rieurs disent qu'il eût mieux fait de se rompre le col; ce sera pour une autre fois, quand il plaira à Dieu de déliver notre école d'un terrible patelin, qui vere est mala merx, malus animus. Je vous remercie de tous les livres que vous m'adressez; j'aurai soin de les retirer selon votre enseignement. J'ai céans,

(1) On a fait honneur à l'illustre Sydenham d'avoir indiqué un traitement méthodique de la petite-vérole par les adoucissants et les antiphlogistiques; on voit ici que Gui Patin, avec son tact, son expérience habituels, avait découvert et pratiqué cette méthode bien avant le médecin anglais; encore, dit-il, qu'il l'avait apprise lui-même de ses bons maîtres. Tant il est vrai que le jugement, la pénétration, et ce je ne sais quoi qui fait les grands praticiens, contribuent singulièrement aux progrès de la médecine. Le véritable créateur d'une bonne méthode est celui qui en a fécondé l'idée quand elle était en germe. (R. P.)

21

il y a déjà longtemps, le livre de P. Servius: Juveniles feriar, c'est fort peu de chose, mera sunt mapalia; il a mieux fait in suis institutionibus Medicinæ, in-douze. Il a fait aussi depuis deux ans un autre livre fort impertinent, de Unguento Armario : je ne l'ai que vu, et jugé par là du personnage. Il est si sot et si crédule, qu'il ajoute foi à ces bagatelles paracelsiques et galéniennes. J'ignore la mémoire de M. Ranchin, mais j'ai bien de la passion pour Gaspard Hofmannus et ses écrits, de quibus magnifice sentio. Hélas! quand plaira-t-il à M. Huguetan que nous voyons ses belles institutions: quid moratur? Jamais livre de médecine n'eut un si bon et si beau débit. J'ai peur de mourir avant que de le voir achevé, tant je le souhaite. Il n'y a rien ici de nouveau, hormis le livre de M. A. Arnauld: De la fréquente communion, duquel on a fait quatre éditions depuis la Saint-Jean. Plusieurs ont éclaté contre lui, entre autre le père Petau, qui n'y a rien fait qui vaille; mais je ne vous en dirai pas davantage, M. Moreau s'étant chargé de vous mander toute cette controverse. M. d'Angoulême, vieux pécheur de soixante-douze ans, a épousé une fort belle demoiselle de dix-huit ans, et le tout pour le salut de son âme: encore est-ce quelque chose quand un prince en vient là.

Depuis tout ce que dessus écrit, il y a déjà plusieurs jours, je vous dirai qu'enfin le gazetier, après avoir été condamné au Châtelet, l'a été aussi à la cour, mais fort solennellement, par un arrêt d'audience publique prononcé par M. le premier président. Cinq avocats ont été ouis, savoir celui du gazetier, celui de ses enfants, celui qui a plaidé pour les médecins de Montpellier, qui étoient ici ses adhérents, celui qui plaidoit pour notre Faculté, et celui qui est intervenu en notre cause, de la part du recteur de l'Université. Notre doyen a aussi harangué en latin, en présence du plus beau monde de Paris. Enfin, M. l'avocat général Talon donna ses conclusions par un plaidoyer de trois quarts d'heure, plein d'éloquence, de beaux passages bien triés, et de bonnes raisons, et conclut

que le gazetier ni ses adhérents n'avoient nul droit de faire la médecine à Paris, de quelque université qu'ils fussent docteurs, s'ils n'étoient approuvés de notre Faculté, ou des médecin du roi, ou de quelque prince du sang servant actuellement. Puis après il demanda justice à la cour pour les usures du gazetier, et pour tant d'autres métiers dont il se mêle, qui sont défendus (1). La cour, suivant ses conclusions, confirma la sentence du Châtelet, ordonna que le gazetier cesseroit toutes ses conférences et consultations charitables, tous ses prêts sur gages et autres vilains négoces, et même sa chimie, de peur, ce dit M. Talon, que cet homme qui a tant d'envie d'en avoir par droit et sans droit, n'ait enfin envie d'y faire la fausse monnoie. L'arrêt sera imprimé avec les plaidoyers: dès aussitôt je vous en ferai tenir quelques exemplaires; j'espère que cela sera beau à voir.

Il y avoit ici quelques médecins étrangers des diverses universités, mais de Montpellier moins que de nulle part, qui eussent volontiers espéré que le gazetier eût gagné son procès (à quoi néanmoins il n'y avoit nulle apparence), et ce qui ne se pourroit faire jamais sans un horrible désordre; mais voyant qu'il l'a perdu, et qu'il est tout à plat déchu de toutes ses prétentions, et même que M. le procureur général entreprend d'en faire lui-même l'exécution, tant envers le gazetier qu'iceux siens adhérents, quelques uns colligunt vasa atque sarcinulas, et de mutando solo cogitant; quelques autres disent qu'ils tâcheront de se mettre au premier examen, que nous allons faire incontinent, qui sera chose assez mal aisée à plusieurs d'entre eux. Les apothicaires eussent pareillement bien désiré que ce gazetier eût gagné, pour tâcher de remettre en crédit leur bézoard et les autres forfanteries de leurs boutiques; mais ils sont aussi connus que le gazetier même. Son avocat parla fort contre nos fréquentes saignées, selon les mémoires qui lui en avoient été fournis; mais, outre qu'il

<sup>(1)</sup> Voyez la note sur Théophraste Renaudot, tom. 1, pag. 201.

en fut sissifié et moqué de tout l'auditoire, il en fut aussi tancé et rudement repris par M. l'avocat général, lorsqu'il donna ses conclusions. Le gazetier dit maintenant qu'il ne se soucie point de faire la médecine, vu qu'il y épargnera 2,000 livres qu'il lui coûtoit par an à faire des charités: credat Judœus Apella, non ego, mais que l'arrêt le blesse particulièrement, en ce qu'il lui désend de plus rien faire de tous ces autres trafics dont il se mèloit, et qu'il tàchera de s'en faire relever par la faveur de la reine ou du cardinal Mazarin, in quo sudabit plus satis, nec quidquam prosecturum puto. Les rieurs ne sont plus pour lui, le temps est changé: versa est alea.

M. le Prince s'en va plaider contre madame d'Aiguillon, afin de faire casser le testament du cardinal son oncle, au nom de sa bru, la duchesse d'Enghien. La duchesse d'Aiguillon a cherché la paix, et tâchant d'avoir composition, a offert 1,200,000 livres audit prince, qui ne veut pas boire à si petit gué: il dit qu'il veut en faire venir davantage.

Je veux vous faire part de quatre vers qu'on me vient de donner sur le procès et l'arrêt du gazetier, à l'imitation des quatrains qui sont dans les Centuries de Nostradamus.

Quand le grand Pan quittera l'écarlate, Pour Zopire venu du côté d'Aquilon Pensera vaincre en bataille Esculape; Mais il sera navré par le Talon (1).

Bataille est le nom de l'avocat du gazetier qui a perdu contre nous. Talon est le nom de M. l'avocat général qui a donné de rudes conclusions contre Renaudot et tous ses adhérents, soi-disant docteurs en médecine de la Faculté de Montpellier, et autres universités fameuses, desquels M. Talon dit que tous ces degrés se conféroient si aisément hors de Paris, que toutes ces universités étrangères auroient besoin

(1) Ces vers étaient de Gui Palin lui-même ; nous les avons déjà cités ; notice biographique, pag. x1. (R. P.)

de réformation en ce point, et que ce spécieux titre de médecin de Montpellier n'étoit à Paris qu'un prétexte qui couvroit ordinairement un charlatan ou un ignorant, qui même n'avoit peut-être jamais été à Montpellier: quod bonorum virorum et vere doctorum, salva pace dictum velim.

Il y a ici en cette ville un honnête homme médecin de Xaintes, nommé M. Murend, qui est tibi frater in Christo. Il est ici pour un procès: je lui ai fait récit de vous comme vous méritez. Il a bien envie de faire amitié avec vous, et d'avoir quelque petit commerce de livres et de la médecine par votre moyen: il vous en écrira. Il dit qu'il connoît M. Gras: rogo te ut habeas illum per me tibi commendatissimum; je le trouve honnête homme, sage et fort bon. Je vous demande pardon d'une si longue et si mauvaise lettre; excusez-moi du tout en tout, et croyez que je serai en récompense toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 8 de mars 1644.

## LETTRE CLXXVI.— Au même.

Pour le paquet que je commence pour vous, outre quelques thèses, j'y ai mis un livre très rare et duquel on fait ici fort grand état, qui est une requête que le recteur de l'Université a présentée au parlement, touchant la doctrine du père Ayraut, qui permet les homicides et les massacres, etc. Il y a anssi quelques avertissements sur le même sujet. C'est un livre in-octavo d'environ vingt-deux feuilles d'impression. Pour cette doctrine du P. Ayraut, vous la verrez particulièrement exprimée dans le petit livret intitulé: Théologie morale des jésuites, etc., que je vous ai envoyé. On m'a dit ici que depuis quelques années les jésuites de Lyon ont enseigné la même doctrine. Je vous prie de vous en enquérir sourdement, et si vous en découvrez quelque chose de m'en donner avis,

si cela peut arriver à votre connoissance. Je le ménagerai sí prudemment que personne n'aura occasion de s'en plaindre. Pour votre Parfait Joaillier, j'ai vu ce livre en latin, que j'ai céans; mais je ne le pensois pas traduit : aussi crois-je bien que c'est une nouvelle traduction. Je vous prie de me mander qui en est le traducteur, et si M. Huguetan l'a imprimé sur les manuscrits. Le livre est dédié à M. de Monconis de Liergues, lieutenant criminel de Lyon. Je sais bien qui il est; il a un fort beau cabinet et bien curieux. Il y a environ vingt-deux ans qu'il eut ici un horrible procès contre des conseillers de Lyon, qui s'opposoient à sa réception en l'office de son père : c'étoit une grande affaire, en laquelle M. d'Alincourt lui aida fort. Il eut un arrêt en sa faveur; il en fut fait un grand factum in-quarto, gros comme un livre, que j'ai quelque part céans, et que je vous offre, si vous en êtes curieux. J'ai ouï parler de cette accusation, qui fut horrible, et à des gens du palais qui la savoient bien, et à des Lyonnois; mais tous n'étoient pas de même avis. Le dit factum a été fait par M. Rouillard, avocat très savant. Le rapporteur étoit un conseiller de la grande chambre nommé, ce me semble, M. de Croisettes. Si vous n'êtes amplement informé de ce procès et du pourquoi, interroga seniores tuos, apprenez-le de M. votre père; et si vous n'avez vu le factum, je vous l'enverrai. Il est pour M. de Liergues, mais tout-à-fait admirable; comme le fait en étoit fort étrange, et presque aussi embrouillé que fut jamais la querelle de G. Scioppius contre Scaliger touchant sa noblesse.

Vous me faites trop d'honneur quand vous me dites que je vous ai satisfait sur les points de ma thèse: je le souhaite bien, mais je ne le crois pas. J'ai un peu travaillé à en ramasser les preuves, et ne s'en faut vingt passages que je n'ai tout trouvé et coté, ex proprio loco, unde memineram me desumpsisse; j'espère quelque jour de les achever et de vous en faire part. Pour le gazetier, je vous prie de croire que c'est un moqueur, et que le bruit qu'on vous a donné d'un arrêt

par lui obtenu au conseil est faux. Je ne doute pas qu'il n'y ait fait ce qu'il pouvoit, et même M. le chancelier l'a dit à quelqu'un; mais il n'en a pu venir à bout. L'arrêt de la cour que nous avons obtenu contre lui subsiste et subsistera. Je vous assure qu'il ne pense plus à la médecine; mais il a bien envie de faire autoriser un nouveau mont-de-piété, en récompense que son bureau d'adresse est à bas, aussi bien que sa juiverie, etc. Et même quelques uns de ses adhérents ont déjà quitté Paris, dont l'un est allé demeurer à Amboise, l'autre à Senlis, un autre en Normandie et un autre à Troyes. Nous voyons l'accomplissement du passage de la passion : Percutiam pastorem, et dispergentur oves. Nous avons l'arrêt entre nos mains, en vertu duquel on poursuit le gazetier, pour le paiement des dépens, tant de sa sentence que de l'arrêt, auxquels il est condamné. C'est un fourbe qui s'est, en ce procès, joué de l'honneur de la faculté de Montpellier, comme un chat fait d'une souris, ou comme fait le singe de la patte d'un chat, à tirer les marrons du feu. S'il eût gagné son procès (ce qu'il ne pouvoit jamais obtenir) il eut rempli, et par son avarice et pour nous faire dépit, tout Paris de force charlatans, auxquels il eut communiqué son pouvoir, qu'il eût fait ici passer pour des docteurs de Montpellier, dont l'ignorance toute claire et bien avérée eût fait grand tort à cette fameuse Université. Notre arrêt n'est pas encore imprimé; mais il le sera et en aurez des premiers, et par provision. Je vous avertis que le pauvre diable est bien humilié; il voudroit seulement bien que nous eussions pardonné à ses deux fils, et leur donner le bonnet après lequel ils attendent depuis quatre ans, et attendront encore (1). Il y a ici plusieurs personnes qui le menacent de nouveau, et qui sont de profession différențe, qui lui feront encore bien de la peine si son crédit ne se relève. J'ai vu le livre que vous citez de Chiffletius; mais je ne l'ai pas. Pour l'apoplexie, plusieurs l'appellent ictus sanguinis; mais le premier et le plus ancien de

<sup>(1)</sup> Isaac et Eusèbe Renaudot ont été reçus docteurs en 1647 et 1618. (R. P.)

tous, qui lui a donné ce nom, est Aurelius Victor, ubi de vero imperatore, quem Aurelius Antoninus imperii consortem sibi fecerat. C'est chose certaine que, venæ sectio summum est præsidium in apoplexia sanguinea. Mais je ne vous saurois dire pourquoi ce bon remède a été omis par Chifflet.

Je vous prie de dire à M. Ravaud que je lui baise les mains, et que la copie qu'il a de l'Epitome des Institutions de Sennertus, impression de Vittemberg, est fort bonne; qu'il n'a que faire d'en choisir d'autre, celle de Paris n'étant pas fort bonne et n'étant que postérieure; pourvu que son édition soit correcte, je pense que cela sera bon. Je vous offre les Institutions de médecine de Petrus Servius, que j'ai céans, combien que ce ne soit pas grand'chose. J'ai mandé à Rome son autre livre de Unguento Armario, que j'ai vu chez M. de Thou, combien que je croie qu'il ne vaille guère. L'impression de l'Epitome des Institutions de Sennertus, de Paris, n'a point de privilége. M. Huguetan devroit faire imprimer les Institutions de G. Hofmannus, ne forte superveniant Judai, intellige ipsam Epitomem, quam auctor habet penes se; et le tout pour les bonnes et judicieuses raisons que vous m'alléguez. Toute la relation historique et anatomique du petit Marion est aussi élégamment par vous décrite qu'elle est étrange et remarquable; c'est, ce me semble, cette espèce de fièvre hectique décrite par notre Fernel, lib. 4, Pathol., quam constituit ex prava visceris alicujus diathesi, natam.

On parle fort ici du duc de Lorraine et de son accord, et même, dit-on, qu'il sera bientôt ici. M. le duc de Bouillon, voyant qu'on ne lui vouloit pas rendre Sedan, s'est retiré malcontent en Suisse, M. de Vendôme à Annecy en Savoie; on craint aussi que M. d'Espernon ne brasse quelque chose en Guyenne. Les curieux disent que sans doute il y aura du remuement, et qu'il y a plusieurs choses qui se brassent in occulto; cela peut bien être, mais on ne sauroit moins dire. Ils disent que le roi d'Espagne ne manquera pas de faire tout ce qu'il pourra, more suo, pour nous brouiller et exciter en France quelque guerre civile; ce qui est assez malaisé néan-

moins, vu qu'il n'y a guère qu'un homme en France qui puisse autoriser un parti de cette sorte, et partant j'espère que cela n'arrivera point. On dit ici que les princes d'Italie sont d'accord avec le pape, duquel les neveux ont plus facilement et plus tôt transigé, ayant senti le déclin beaucoup plus évident et plus grand que de coutume de sa santé et de sa vie. M. d'Avaux, notre principal ambassadeur, est arrivé il y a déjà longtemps à Munster, où étoient déjà trois députés d'Espagne, l'ambassadeur de Venise et le nonce du pape. Dieu leur fasse la grace de nous y obtenir une bonne paix ferme et stable, et qui dure longtemps! Madame de Hautefort, dame d'atour de la reine, qui étoit en fort grand crédit par cidevant, a été pleinement disgraciée de la reine, avec commandement de sortir de la cour bien vite, ce qui a été exécuté. Quoi qu'il en soit, les degrés du Palais-Royal sont aussi glissants qu'aient jamais été ceux du Louvre. C'est un étrange pays, où les gens de bien n'ont guère que faire: exeat aula, qui vult esse pius. M. le Mazarin est le grand gouverneur; tout le reste tremble ou plie sous sa grandeur cardinalesque. On tient pour certain que la reine partira dans un mois tout au plus tard pour aller à Fontainebleau y passer une partie de l'été.

Il y a vingt-deux ans que fut ici imprimé in-quarto Pharmacia Renodæi, en latin, que M. L. de Serres, votre collègue, a traduite in-folio. On n'en trouve plus du tout il y a plus de six aus. Ce livre mérite bien fort une nouvelle impression et seroit bien reçu; je pourrois à cet effet en fournir une copie où il y a horriblement des corrections très utiles. J'en dirai de même des Œuvres de M. Du Laurens, in-quarto, en latin, et tout au moins de l'anatomie, qui est aussi nécessaire qu'elle est rare. Fernel tout entier seroit aussi fort bon, mais in-folio de beau papier; car tous les curieux et bibliothécaires, qui sont dorénavant ici en grand nombre, en cherchent partout sans le pouvoir trouver. Le petit livret in-octavo de M. Saumaise, de Calculo, seroit aussi fort bon, comme le livre qu'a fait Primerosius, médecin de Bordeaux, qui est de présent en

Angleterre, de Vulgi erroribus in medicina (1). Ce n'est qu'un petit in-douze. La Pratique de L. Rivière se débite ici fort bien et fort heureusement au profit du libraire. M. Rivière peut dire de son livre ce que Martial a dit quelque part de sa poésie:

# Sunt quidam qui me dicunt non esse poetam, Sed qui me vendit bibliopola putat.

Tous les opuscules de Th. Erasmus seroient fort bons in-. quarto ramassés tout en un volume si on les imprimoit de cicéro. Ce seroit un livre optimæ frugis. Il a du suc et de la chair, du sang et de l'esprit par-dessus tous les modernes. Leonardus Botallus, de Sanguinis missione, est aussi fort bon, tant à cause qu'il est rarissime qu'à cause que la sainte et salutaire saignée commence à s'épandre heureusement par toute la France plus aisément et plus favorablement que jamais. Tous nos libraires sont tellement embarrassés de deçà en l'impression des livres nouveaux qui portent privilége, ou en l'édition des romans, ou des livres de dévotion ou de controverse, ou de commentaires sur la Bible, ou de quelques jésuitess, qu'ils n'ont pas le loisir de penser à aucun de ce que dessus. La Chirurgie françoise, de Dalechamps, est très rare et très bonne. La dernière édition, qui est la meilleure, est in-quarto, avec les nouvelles annotations de feu M. Simon Piètre (2), qui a été un très grand et très digne personnage, et vraiment incomparable. Pardon de vous avoir si mal entretenu de tant de livres, et peut-être mal à propos. Parce que je ne vous vois point, je cherche à me désennuyer en causant ainsi librement avec vous.

Il est ici nouvellement arrivé un ambassadeur de Portugal que le peuple de Paris dit être envoyé pour demander en ma-

<sup>(1)</sup> Voyez la note, tome I, pag. 240.

<sup>(2)</sup> Je ne connais pas cette édition, et je ne trouve nulle indication qui justifie cette assertion. La dernière et la meilleure édition a pour titre : Chirurgie française, recueillie par J. Palechamps, augmentée par J. Girault, Paris, 1610, in-4. (R.P.)

riage la fille de M. le duc d'Orléans pour le fils ainé de leur roi. Je ne pense pas que telle soit la cause de son arrivée; mais si le royaume de Portugal n'étoit litigieux et si près d'Espagne, ce ne seroit pas une mauvaise affaire pour elle. Les sages disent qu'il ne vient que pour la mort du feu roi, d'autres pour aller, avec les autres députés des princes, à Munster, y traiter de la paix générale, où des trois députés d'Espagne qui y étoient arrivés, le second est mort, nommé Zapata. L'accord du duc de Lorraine est rompu; il demande des choses qu'on ne lui peut accorder. M. le maréchal de Gassion a pensé épouser la fille de M. le maréchal de Châtillon, mais tout est rompu. Le recteur de l'Université a de nouveau présenté une nouvelle et seconde requête contre les jésuites touchant de nouveaux livres qu'ils ont faits et de pernicieuses doctrines qu'ils y ont prêchées, laquelle vous recevrez aussitôt que la première. Il n'y a de decà rien autre chose de nouveau. Je vous baise très humblement les mains, et suis de toute mon âme, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 29 avril 1644.

#### LETTRE CLXXVII. — Au même.

Sur l'appréhension que j'ai que vous ne soyez malcontent de moi, pour avoir été trop longtemps à vous envoyer ma dernière, et avant qu'en attendre aussi la réponse, je prends la bardiesse de vous écrire celle-ci de nouveau, pour vous dire qu'un imprimeur de Lyon, nommé M. Barbier, qui est honnête homme et assez savant pour sa condition, m'a fait l'honneur de me visiter céans, où nous avons amplement parlé de vous : devinez si c'est en bien ou en mal. Je n'eusse jamais cru que l'auteur du Divorce céleste eut été un pur et naturel Italien; mais puisque cela est, il faut ainsi le croire. Mala sua sorte periit, pour avoir dit et publié, avant que de mourir, tant de belles vérités, que le pape ou ses officiers n'ont pu souffrir. Le factum qui fut ici fait pour M. de Monconis,

votre lieutenant criminel, est fort rare, et est connu de peu de personnes. Vu l'importance de l'affaire, je vous en envoie un, que vous trouverez dans mon premier paquet, dans lequel vous aurez trouvé le chétif ouvrage fait par M. Guil-. laume Duval, touchant les professeurs du roi, qui est une très certaine marque fugientis et senescentis ingenii in tanto homine. Quand vous aurez lu quelque jour le factum de M. de Liergues, je pourrai vous en mander ce que j'en ai ici ouï dire à des gens de marque et signalés qui étoient issus de Lyon, et à d'autres qui étoient de Paris et du parlement, et qui savoient le nœud de l'affaire. Parce que vous désirez que je vous dise quelque chose de ma famille, après m'avoir instruit de la vôtre, je le ferai très volontiers et très librement à cause de vous. Joint que absit verbum jactantia. Vous me demandez une chose que vingt autres personnes ont désirée par ci-devant de moi, qui néanmoins ne me connoissoient que par lettres la plupart, croyant qu'il n'y avoit en cela aucun mal. Comme je l'ai pris en bonne part, je leur ai dit ce que je vous dirai tout présentement. Mon lieu natal est un village à trois lieues de Beauvais, en Picardie (1), nommé Hodenc, troisième baronnie de la comté de Clermont en Beauvaisis. Le plus ancien de ma race que j'ai pu découvrir a été un Noël Patin, qui vivoit dans la même paroisse il y a plus de trois cents ans, duquel la famille a duré jusqu'à moi. De ses descendants, quelques uns se sont retirés dans les villes, et y ont été notaires à Beauvais et marchands drapiers à Paris; d'autres ont porté les armes, d'autres sont demeurés aux champs. Mon grand-père, de qui je porte le nom, avoit un frère conseiller au présidial, et avocat du roi à Beauvais, qui étoit fort savant, et duquel feu mon père honoroit fortement la mémoire. Mon grand-père étoit homme de guerre, comme tout ce temps-là fut de guerre. Feu mon père avoit étudié pour être ici avocat, où il fut reçu l'an 1588, huit jours

<sup>(1)</sup> Voyez la notice sur Gui Patin, pag. 111. Hodenc et non Houdan, comme le disent les anciennes éditions. (R. P.)

avant les barricades, après avoir étudié à Orléans et à Bourges sous feu MM. Fournier et Cujas. Il se fût arrêté à Paris pour toute sa vie, si la mort du roi Henri III, et le siége de Paris qui en suivit, ne l'en eût empêché. L'an 1590, il fut pris prisonnier par les ligueurs, et ne put être racheté à moins de 400 livres, qu'il fallut payer comptant, somme qui n'est pas grande aujourd'hui, mais qui l'étoit alors, et principalement en temps de guerre et aux champs. Feu ma grand'mère m'a dit que pour parachever cette somme ramassée çà et là, elle engagea ses bagues de mariage et son demi-ceint d'argent chez un orfévre de Beauvais, à gros intérêt, ce que je lui ai maintes fois ouï dire en pleurant et détestant le malheur de ce temps-là. Le seigneur de notre pays, voyant qu'il pouvoit tirer bon service de feu mon père, qui étoit un jeune homme bien fait, qui parloit d'or, et qui n'étoit point vicieux, fit tant, qu'il le retint près de soi pour s'en servir en ses affaires, annuente avo meo, imo urgente, et pour l'attacher davantage et le retenir au pays, dui procura le plus riche parti qui y fût, et lui fit épouser, avec de belles promesses qu'il n'a jamais exécutées, seue ma mère, laquelle s'appeloit Claire Manessier, descendue d'une bonne et ancienne famille d'Amiens. Feu mon père s'appeloit François Patin, homme de bien si jamais il en fut un. Si tout le monde lui ressembloit, il ne faudroit point de notaires. Il venoit à Paris tous les ans pour les affaires de son maître, où il avoit tout le crédit imaginable. J'y ai trouvé quantité d'amis que je ne connoissois point du tout, qui m'ont fait mille caresses à cause de lui, ce qui me l'a maintes fois fait regretter de plus en plus. De ce mariage sont sortis sept enfants adhuc superstites: deux fils, dont je suis l'ainé, et un frère qui est en Hollande; les cinq filles sont. toutes cinq mariées, et ont eu entre elles tout le bien de la mère, lequel, étant partagé en cinq, a suffi pour les marier; mon frère et moi avons eu le bien paternel, qui ne me vaut pas encore, apporté ici, cent écus de rente; mais ce n'est pas la faute de ces bonnes gens, qui ont vécu moribus antiquis,

sans avarice et sans ambition. Tout le malheur de feu mon père étoit d'avoir un maître ingrat et avare, et avec lequel il n'a rien gagné, nonobstant presque trente années de fàcheux service.

Le regret qu'il eut d'avoir quitté Paris et s'être arrêté à la campagne sur les belles paroles d'un seigneur, qui nimium attendebat ad rem suam, fit qu'il pensa, dès que j'étois tout petit, de me faire ici avocat, disant que la campagne étoit trop malheureuse, qu'il se falloit retirer dans les villes, et me disoit souvent ce bon mot du Sage: Labor stultorum affliget eos qui nesciunt in urbem pergere; à cause de quoi il me faisoit lire, encore tout petit, les vies de Plutarque tout haut, et m'apprenoit à bien prononcer. A ce dessein, il me mit au collège à Beauvais, agé de neuf ans, puis m'amena à Paris au collége de Boncourt, où je sus deux ans pensionnaire, y faisant mon cours de philosophie. Quelque temps après, la noblesse, pour le récompenser d'une façon qui ne leur coûtât rien, lui voulut donner un bénéfice pour moi, que je refusai tout à plat, protestant absolument que je ne serois jamais prêtre (benedictus Deus qui mihi illum mentem immisit in tenera adhuc ætate). Feu mon père, qui reconnaissoit en ce refus quelque chose de bon et d'ingénieux, ne s'irrita pas bien fort de mon refus; mais ma mère en demeura outrée contre moi plus de cinq ans, disant que je refusois la récompense des longs services que feu mon père avoit rendus à cette noblesse; mais il n'en fut autre chose. Dieu m'aida: je fus cinq ans sans la voir ni aller chez nous. Durant ce temps-là j'eus connoissance d'un homme qui me conseilla de me faire médecin à Paris. Pour à quoi parvenir j'étudiai de grand cœur depuis l'an 1612 jusqu'à l'an 1624, que je fus ici reçu, et alors père et mère s'apaisèrent, qui m'assistèrent de ce qu'ils purent pour mes degrés, et avoir des livres. Cinq ans après, duxi uxorem, de laquelle j'aurai de succession directe vingt mille écus sur père et mère vivant encore, mais fort vieux; sans une collatérale qui est une sœur sans enfants et fort riche.

Dieu a béni mon alliance de quatre fils, savoir est de Robert, Charles, Pierrot et François. Annum ætatis attigi 41, avec plus d'emploi que de mérite en ma profession, et moins de santé qu'il ne me seroit de besoin, quam potissimum labefacturus, vigiliæ juges et elucubrationes nocturnæ a quibus etiam necdum abstineo; sed hoc erat in fatis. Voilà, ce me semble, ce qu'avez désiré de moi, et peut-être beaucoup davantage. Excusez mon importunité et ma prolixité in re tam vili et tam exiguâ (1).

Le Notabilia super Guidonem scripta, à J. Falcone, est si rare, qu'à peine l'ai-je jamais vu. Si jamais j'en trouve un, je le retiendrai. Quelques chirurgiens qui en ont ici le gardent comme un trésor; il est in-quarto, impression de Lyon. Pour le livre de Meyssonier, du collége de Lyon, il témoignera toujours de son auteur, qui vieillit tous les ans sans devenir sage. Le voyage de saint Luc à Lyon a été forgé dans son cerveau, aussi bien que beaucoup d'autres extravagances; bien lui feroit s'il n'avoit que celle-là. On a donné au roi pour précepteur un nommé M. de Beaumont, docteur de Sorbonne, qui avoit par ci-devant été camérier du cardinal de Richelieu. Les loyolites prétendoient à cette place pour leur

(1) Cette autobiographie présente un double intérêt, d'abord celui des faits, puis celui de la manière dont ils sont présentés. Quel ton de simplicité, de naïveté, de bonhomie même! Qui reconnattrait ici ce critique à la plume acérée et d'une trempe si forte, cet homme qui, dans son apre franchise, n'hésite jamais à marquer d'une rude empreinte les hommes et les choses de son temps, surtout les grands comédiens du théatre de l'humanité; ce philosophe, assirmant qu'il n'y a rien à attendre de l'imposture des sentiments et de la servitude des pensées? C'est qu'au fond de son âme il y avait de la force, de la grandeur, une riche et vigoureuse nature. Cependant il est regrettable que Gui Patin, parlant d'un homme qui lui conseilla d'étudier la médecine, ne nomme pas Riolan. C'est en effet ce médecin qui le dirigea, qui l'aida de toutes manières, et lui fit donner la survivance de sa chaire au Collége de France. Une pareille réticence a lieu d'étonner : est-ce oubli? est-ce ingratitude? Il est difficile de prononcer. (R. P.)

père de Lingendes, mais la chance a tourné. Je vous baise les mains de tout mon cœur, et serai pour ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 13 juin 1644.

#### LETTRE CLXXVIII. — Au même.

, Je vous dirai que madame la comtesse de Soissons est ici morte âgée de soixante-sept ans. On lui a trouvé onze cent mille francs d'argent comptant; elle a laissé la valeur de cent mille écus au petit bâtard de feu M. Je comte son fils, et mille écus de rente à la mère. La mort nous a ici encore ravi un grand personnage optimum et doctissimum virum: c'est M. de Bourbon, qui demeuroit dans les pères de l'Oratoire. Il étoit chanoine de Langres, avoit jadis été professeur du roi en grec; mais il étoit savant en tout. Son mal a été une fièvre continue ex suppressú arthritide, qui l'a emporté en peu de jours âgé de soixante-dix ans. J'y perds un bon et grand ami; je prie Dieu qu'il me conserve le reste.

La reine d'Angleterre est en France, où elle se réfugie, tant pour le mauvais état des affaires de son mari que pour une indisposition qu'elle a, qui l'a obligée de consulter deux médecins de deçà qui y sont allés, savoir MM. Chartier et de Pois. L'historien Dupleix a été mandé par les grandeurs de deçà pour venir ici (et est en chemin) pour faire le deuxième tome de son Histoire de Louis XIII, et pour la continuer jusqu'à présent. Il y aura en cette vie des pas bien glissants; nous verrons comment il en échappera et quel éloge il fera au cardinal, qui a mis le feu aux quatre coins de l'Europe.

Tous les bigots sont en l'attente d'un nouveau pape, qui leur enverra en singulier présent un jubilé, pro jucundo adventu ad papatum. S'ils n'y gagnent des pardons, au moins ils y gagneront des crottes, et peut-ètre la toux, le rhumatisme

ou quelque autre maladie dont les médecins aussi se ressentiront de quelque chose. Je vous prie de m'aimer toujours et de croire que je serai toute ma vie de cœur et d'affection, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 2 de septembre 1644.

# LETTRE CLXXIX. - Au même.

Je n'ai langui dans l'attente des vôtres le mois passé que pour la peur que j'avois qu'il ne vous fût arrivé quelque chose. Je me réjouis bien fort de ce qu'êtes en bonne santé, et souhaite de tout mon cœur qu'y demeuriez longues années avec mademoiselle Spon et le fils que Dieu vous a donné. Ce que vous me dites des libraires de Paris est très vrai, il y a longtemps que je le sais très bien : sunt pessimi nebulones et lucriones tenacissimi, vilissimi, mendacissimi. Il n'y a rien que je déteste et que je haïsse plus que le mensonge, que j'abhorre plus que les démons de Loudun et de Louviers, et cette espèce de gens me déplait encore davantage en ce qu'ils mentent à toute heure fort impunément et sans aucune nécessité. Ce sont gens qui n'ont non plus de foi que d'esprit, et qui sont purement indignes de ce beau nom de marchand. J'en excepte les bons comme vous, qui sont en petit nombre. Le Macé, que vous m'indiquez, est un tyran en son métier, rude et barbare, et qui n'y connoît rien; mais il n'est pas tout seul, il y en a encore plus d'une douzaine d'autres qui ne valent pas mieux que lui et qui sont aussi ignorants. Dieu les veuille bien amender, autrement ils gåtent un beau et très innocent commerce. Ils sont si sots et si superbes, qu'ils s'imaginent qu'on leur doit encore de reste quand on les a bien payés. M. Meyssonier se trompe sur le fait de Louis Guyon, qui ne fut jamais médecin de Paris. Je doute pareillement s'il a gagné tant de bien à la pratique; ce n'est point qu'il n'eût bon

esprit, mais il paroit en beaucoup d'endroits qu'il ne pratiquoit pas le métier dont il parle; il avoit beaucoup voyagé et beaucoup lu, mais il n'a jamais guère vu de malades. Je sais bien qu'il étoit trésorier; mais je ne crois point qu'il ait beaucoup pratiqué, ce qu'il eût fallu faire en ce temps-là aussi bien qu'en celui-ci pour gagner cent mille écus, outre que je voudrois savoir quand il est mort et en quel lieu. Puisque M. Meyssonier a changé de casaque, voilà les affaires de la religion prétendue réformée en mauvais état et le parti du pape fortisié ex tanta accessione. J'ai peur qu'il ne fasse bien du bruit; mais je n'ai pas peur que de papiste il devienne fou, car il l'est déjà, et il y a longtemps que je le tiens pour tel. Quiconque lira ses écrits ne manquera pas de le deviner. La sainte bigotise du siècle superstitieux dans lequel nous vivons a fèlé la cervelle à beaucoup d'autres; mais la folie de M. Meyssonier n'est pas de cette nature, elle ne lui est venue que de la bonne opinion qu'il a de soi. Il eût pu enfin quelque iour devenir savant s'il n'eût pensé l'être déjà; mais ce sien malheur est commun à beaucoup d'autres. Il n'a plus qu'à continuer, il fera fortune, puisqu'il s'est avisé de ce grand secret de mettre le pape, les cardinaux et les moines de son côté: romanos rerum dominos, gentemque togatam. M. Moreau vous baise les mains, et est bien aise quand il entend parler de vous et que je lui raconte de vos nouvelles après que j'ai recu vos lettres. J'apprends ici de bonne part que le père Théophile Ravnaud a fait de nouveau un livre intitulé Heteroclita christiana, que les satiriques ont supprimé, le vous prie de vous en enquérir et de savoir si nous ne pourrions pas en avoir un à quelque prix que ce fût. On dit ici que ce père est petit-fils de la Renaudie, qui avoit fait la conspiration d'Amboise, et qui, pour l'ayoir lui-même vendue, en fut mauvais marchand. Qu'en croyez-vous, mousieur? l'avez-vous jamais out dire? Enfin les cardinaux nous ont fait un pape qui se nomme Pamphilio et a voulu être appelé Innocent X. Utinam nemini nocent, præsertim Gallis, quibus parum faviturus creditur!

Quelques jours avant l'élection du pape, est mort à Rome. hors du conclave, le bon et sage cardinal Bentivoglio, qui méritoit mieux d'être pape que la plupart des autres; il avoit fait un livre de Vita sua, et des emplois qu'il avoit eus durant icelle. J'aurois grand regret que ce livre ne fût enfin imprimé comme il est en danger d'être perdu. Le pape d'aujourd'hui a eu autrefois un oncle cardinal sous Clément VIII qui s'appeloit Hieronimus Pamphilius. Celui-ci est un fort habile homme, grand politique, combien que peu savant, mais bien résolu et fort intelligent aux affaires. De malheur pour lui il est vieux, agé de soixante-douze ans; il a fait loger dans le même palais deux siens favoris cardinaux, savoir, Palotta et Pancirolli, desquels ce dernier est ennemi juré de notre cardinal Mazarin. Ce pape a été autrefois dataire du cardinal Barberin in legatione gallica et hispanica, puis nonce à Naples, et enfin en Espagne, à la fin de laquelle nonciature il a été fait cardinal l'an 1630. llest d'une maison qui est descendue d'une bâtarde d'Alexandre VI. Il a un neveu qui épousera par accord fait avant son élection la nièce du cardinal Barberin, et par ce mariage toute la case barberine prétend de se maintenir, malgré la haine qu'on leur porte à Rome et malgré tous les ennemis qu'ils y ont. Deux maréchaux de France sont morts depuis peu, savoir, le maréchal de Saint-Luc, à Bordeaux, et M. de Vitry à six lieues d'ici. Si Dieu vous a donné un fils, comme vous avez pu le désirer, vous et mademoiselle votre femme, il nous a donné aussi une fille qui nous vient de naître, laquelle étoit summa votorum uxorie meæ: en sororculam quatuor habentes fratres, quorum unusquisque sororem habet.

J'attends de vous et espère que vous me manderez ce qui sera arrivé du procès entre les apothicaires et les jésuites de Lyon; on travaille de deçà contre eux; mais l'impression ne va pas fort vite pour la peur qu'on a du chancelier, qui les favorise trop. M. le cardinal Mazarin est malade à Fontaine-bléau d'une double tierce. M. de Noyers, vehementissimus et

accerrimus fautor gregis loyoliticae, a charge de se retirer de la cour (en laquelle il se fourroit trop avant pour tâcher d'y être employé) et de s'en aller en sa maison des champs, où il a tout loisir de planter des choux. Le cardinal Mazarin ne l'aime point, ni les jésuites non plus, qui sont autant de couteaux pendants qu'il a à son service.

Il est ici arrivé d'Hollande un petit livre nouveau intitulé Religio medici, fait par un Anglois, et traduit en latin par quelque Hollandois. C'est un livre tout gentil et curieux (1), mais fort délicat et tout mystique; l'auteur ne manque pas d'esprit; vous y verrez d'étranges et ravissantes pensées. Il n'y a encore guère de livres de cette sorte. S'il étoit permis aux savants d'écrire ainsi librement, on nous apprendroit beaucoup de nouveautés; il n'y eut jamais gazette qui valût cela; la subtilité de l'esprit humain se pourroit découvrir par cette voie. Nous attendons tous les jours de Hollande un livre nouveau de M. Saumaise intitulé de Cæsarie, touchant une querelle qui est survenue en ce pays-là, s'il est plus séant à un ministre de faire son prêche avec de courts cheveux qu'avec une grande perruque. Au même temps, un professeur nommé Poliander a écrit un autre livre de Comâ sur le même sujet. M. le cardinal Mazarin a enfin fait coucher l'affaire depuis deux mois, qui étoit sur le bureau depuis plus de quatre ans, savoir, de faire revenir M. Saumaise en France, ce qui lui est

(1) Ce petit livre, tout gentil et curieux, est de Thomas Brown, médecin à Norwich; il parut à Londres en 1642. — Le titre Religio medici ne signifie pas religion du médecin, mais d'un médecin; en esset, le livre n'est que le développement assez obscur et mystique des opinions de l'auteur. Il en a paru une traduction française à la Haye, en 1668, par Nicolas Lesèvre, avec des notes. Le traducteur prétend que le but de l'auteur a été de détruire cette odieuse opinion universelle, ubi tres medici, duo athei; il dit encore dans son avis au lecteur que Thomas Brown, par son ouvrage, « a voulu saire mentir le proverbe italien qui dit: Quanto più gran teologo, tanto più mal cristiano. »

(R. P.)

accordé sans aucune condition ni restriction; il viendra demeurer ici moyennant six mille livres de pension annuelle, qu'on lui donne à prendre sur l'élection de Paris. M. le président de Bailleul, surintendant des finances, est aussi fort de ses amis, ce qui lui aidera fort pour être bien payé. Je suis, etc.

A Paris, ce 21 octobre 1644.

## LETTRE CLXXX. — Au même.

Le nouveau pape commence à se gaudir du papat; il a donné tous les offices et bénéfices vacants, a fait du bien à tous ses domestiques, mais n'a pas fait encore de cardinaux, dont il a plein pouvoir et dix lieux vacants. Nous avons des nouvelles comme le duc d'Enghien a pris Trèves et Coblentz, qui sont places sur le Rhin très difficiles à garder, mais qui seront bien propres à faire hiverner nos troupes. D'un autre côté, le roi d'Espagne se rend le plus fort dans la Catalogne et reprend petit à petit les places qui l'avoient abandonné. Don Francesco de Mélos, qui étoit chef du conseil en Flandre, a été redemandé; il a passé par ici, s'en va en Espagne, redditurus rationem suce villicationis. Quelques politiques disent ici qu'il sera, étant arrivé à Madrid, employé pour les affaires du Portugal, et que, comme il est homme de grande négociation, il sera employé à faire révolter ce royaume, duquel il est natif, par les intelligences qu'il y a.

Nos libraires de deçà n'impriment rien que des livres de dévotion et des romans. M. Saumaise est encore en Hollande, où il a fraichement reçu une grande affliction par la mort de deux de ses filles, que la petite-vérole lui a ravies. Nondum constat de ejus reditu, parce qu'on ne lui a pas encore envoyé ses lettres. On imprime ici une réponse pour l'Université de Paris contre le livre du père Caussin et leur Théologie mo-

rale. La première qui entrera céans sera pour vous, ne vous en mettez pas en peine; il en viendra bientôt après encore un autre qui répondra au livre du père Lemoine. Le grand prieur de France, commandeur de la Porte, oncle du feu cardinal de Richelieu, mais plus homme de bien que lui, est ici mort d'apoplexie, ex immodica venere, âgé de quatre-vingt-deux ans (1). M. le comte d'Harcourt s'en va en Catalogne pour tâcher d'y mieux faire que le maréchal de la Mothe Houdancourt, ou au moins pour tâcher d'y être plus heureux. Je m'étonne bien qui vous a dit que j'étois l'auteur du petit Traité de la conservation de la santé, qui est derrière le Médecin charitable; cela ne mérite pas votre vu. Je l'ai fait autrefois à la prière du bon médécin charitable même, M. Guybert, qui m'avoit donné le bonnet, et me pria de le faire le plus populaire que je pourrois afin de le pouvoir joindre à son livre. Il ne mérite pas que vous y mettiez votre temps. Le passage du vin contre la peste est tiré de Riolan, in methodo generali, ubi de peste; mais il n'est pas dans Plutarque ainsi : c'est une faute de M. Amyot, qui l'a traduit; mais elle n'est pas toute seule, il y en a plus de six mille autres. Si je puis jamais prendre quelque loisir, je tacherai de raccommoder ce traité et de le rendre un peu meilleur qu'il n'est; et, en attendant, je vous prie de me faire la charité de ne dire à personne que je l'ai fait, car j'en al honte moi-même. Je n'ai rien à vous dire touchant les quatre ventricules ni leurs noms. Je pense que cela n'a jamais été mis en françois; je ne sais si les chasseurs ne l'ont point fait en leur jargon de chasse. Je vous baise très humblement les mains, et suis, monsieur, votre très humble, etc.

A Paris, ce 10 novembre 1644.

(1) Mourir ex immodica venere à quatre-vingt-deux ans, en vérité y a-t-il donc là de quoi se lamenter ? Gui Parin un'end la plaisanterie.

(R. P. )



### LETTRE CLXXXI. - Au même.

Pour réponse à la vôtre du pénultième de novembre, je vous dirai que Onuphrius Panvinius est un grand auteur qui mourut jeune à Palerme, agé de trente-neuf ans : erat Veronensis eremita Augustinianus. Josephus Scaliger eum vocabat putrem kistoriæ, et omnibus ejusmodi scriptoribus anteponebat.

M. le président de Thou a fait souvent mention de lui : multa scripsit, ex quibus habeo paucissima. Je pense néanmoins que celui que vous avez vu imprimé depuis deux ans à Padoue l'a déjà été autrefois. Si je puis recouvrer Aristarchus Semiuns, de Mundi systemate, cum notis, P. de Roberval, je vous l'enverral. Phytologia Salmasii opus est mihi incognitum, nondum quidquam de eo audici, nec facile credo. Son Dioscoride ne peut pas être imprimé; il sera grec et latin, grand in-folio. avec des commentaires sur chaque chapitre, où il v aura beaucoup d'hébreu et d'arabe, à ce qu'il m'a dit lui-même. Pour celui qui écrit de l'Université de Montpellier, je ne sais ni qui il est ni ce qu'il sera; mais il ne me fait non plus de peur qu'il me fera de mal. J'ai opinion que ce sera quelque travail de coone festu, qui lui fera beaucoup plus de peine que d'honneur : je ne saurois me mettre en état d'appréhender ses pincades pour notre Faculté. S'il faisoit si bien en ce sujet, qu'il peut nous en donner envie, et qu'il nous eût donné occasion de nous en ressentir, il ne manqueroit pas de réponse suffisante : si illi est machæra, et nobis est veruina dami. La meilleure pièce qu'il pourra mettre en son sac sera la réponse à l'arrêt que nous avons obtenu contre le gazetier, et entre autres un plaidoyer de M. l'avocat général Talon. La plupart des médecins de Montpellier ont ici étudié avant que d'y aller. prendre leurs degrés, et nous ont plus d'obligation qu'à ceux qui leur ont donné des bulles et du parchemin pour de l'argent. Ceux de Rouen, qui sont la plupart docteurs de Montpellier, ont publié et reconnu en lour factum, il y a deux ans.

qu'ils nous étoient bien plus obligés de leur avoir enseigné leur art qu'à ceux de Montpellier, qui leur avoient vendu leurs degrés. Nous savons bien comment on n'y refuse point les premiers degrés, et comment on y obtient aisément les seconds. Nous avons pour nous l'antiquité, le plus grand nombre des médecins des rois, les plus grands personnages qui ont le plus profité au public par les beaux écrits qu'ils nous ont laissés. Nous avons recouvré trois anciens registres qui nous faisoient faute, lorsque M. Moreau répondit au gazetier, il y a quatre ans, lesquels étoient cachés chez les descendants d'un de nos doyens du temps de Louis XII. Il n'y a que trois cents ans que Montpellier est en France, auparavant ce n'étoit que barbarie. Je ne vois guère de médecins illustres de Montpellier, avant G. Rondelet, qui avoit étudié à Paris, et qui devoit son institution à nos écoles. J'ai déjà peur pour cet écrivain que l'on ne disc de lui : Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Je ne serai pourtant jamais marri de voir un beau livre touchant cette université, que j'honore autant que je dois, et d'y apprendre de belles choses que personne n'ait encore révélées, qui ne manqueront pas d'être révélées s'il est besoin, et nobis expediat. Feu Fr. Ranchin, en ses Opuscules françois, avoue que la ville de Montpellier n'est pas ancienne, et même, dans ses opuscules latins, n'a pas produit grand nombre d'hommes illustres pour l'honneur de la Faculté de médecine. Ce sont presque tous gens inconnus, quos fama obscura recondit. M. Ranchin, l'avocat, en tout ce qu'il a mis de la Faculté de Montpellier dans la deuxième édition . Du monde de M. d'Avity, ne pourra pas l'autoriser, car luimême confesse que les docteurs de Montpellier n'ont vers soi d'autres titres. Il n'y a guère que cent ans que leurs priviléges ont été confirmés au parlement de Toulouse. Ce que ceux de Montpellier ont par-dessus nous sont la thériaque, les confections d'alkermès et de hyacinthe; mais c'est que nous avons bien le moyen de nous en passer, et avec bonnes raisons. C'est de la forfanterie qui vient des Arabes, et que nous

avons heureusement chassée de decà. S'ils étoient aussi savants et aussi gens de bien qu'ils devroient être, ils en feroient autant. Vous savez bien que Pline a eu raison d'appeler la thériaque compositionem luxuriæ, et qu'il y a bien à dire contre cette composition : aussi savez-vous bien que les deux autres ne servent qu'à échauffer les malades, et à faire des parties aux apothicaires. J'ai peur de vous avoir ennuyé sur cet article; j'aime mieux me taire, et vous dire que nous attendrons ce beau livre nouveau dans lequel son auteur fera fort bien de charrier droit, sans pourtant que j'aie aucune appréhension qu'il nous puisse faire mal. M. Vautier n'est pas médecin du roi, mais il l'étoit de la feue reine-mère, et fut mis prisonnier en la Bastille l'an 1630, d'où il n'est sorti que douze ans après Il vit le feu roi en sa maladie, comme M. Moreau et M. de la Vigne. M. le cardinal Mazarin étant tombé malade à Fontainebleau, il y est allé comme étant son médecin ordinaire: on ne parle pas de lui pour cela davantage du tout, et je vous prie de m'en croire. M. Séguin, premier médecin de la reine, l'a vu tous les jours avec lui, et un autre troisième qui étoit en quartier. Ce n'est pas grand cas d'avoir guéri une double tierce assez légère en un homme fort, tel qu'est M. le cardinal Mazarin, qui est de bonne taille et de bon âge. Pour premier médecin du roi, il ne le sera pas sitôt; il faudroit bien du changement. Le bruit que vous en avez ouï courut ici le mois de mai passé, et fut aussitôt étourdi par une réponse que fit la reine. Il est en une posture pour n'y venir jamais, étant médecin du premier ministre, qui seroit une affaire fort suspecte. Le cardinal de Richelieu ne voulut pas mettre son médecin, M. Citois, en cette première place, combien qu'il eût tout pouvoir, de peur d'augmenter le soupçon qu'on avoit déjà de lui, et de ruiner la grande fortune à laquelle il étoit déjà parvenu. La reine le connoît bien et ne l'aime point, et je sais bien pourquoi: elle sait bien aussi qu'il n'est pas grand médecin. Joint que M. Cousinot est si bien en son esprit, qu'il ne sortira de cette charge qu'en quittant la vie; ce qu'elle a

montré évidemment à la mort du feu roi, contre les efforts de ceux qui vouloient y en mettre un autre, qui est bien plus huppé que M. Vautier, et même M. Séguin, qui est près de la reine, et qui a tout le pouvoir qu'un médecin y peut y avoir. et a grand intérêt d'en reculer M. Vautier, à quoi il ne manquera point, tant par le crédit qu'il y a que par sa femme. que la reine lui a donnée très riche et très opulente, et qui gouverne l'esprit de la reine aussi, qui est la raison pourquoi il s'est marié. M. Vautier est fort riche, il a une bonne abbaye (1), force argent comptant, mais peu de crédit, hormis qu'il peut être considéré comme médecin du cardinal Mazarin, qui n'est pas si grande chose, vu qu'en cette nature d'affaire, tel qui est aujourd'hui en faction n'y sera pas dans un mois. M. Consinot, d'un autre côté, se tient assuré. Le pauvre homme n'a besoin que de santé, encore vivra-t-il : habet adhuc patrem in vivis. M. Vautier médit de notre Faculté assez souvent, et nous le savons bien; il dit que nous n'avons que la saignée et le séné, et se vante d'avoir de grands secrets de chimie. Il a donné fort hardiment de l'antimoine à divers malades, et même à des enfants, dont il a été fort mauvais marchand. Il ne nous veut pas du bien, mais il ne nous sauroit nuire. Feu M. Héroard, qui étoit bien autre que le premier médecin, qui mourut l'an 1627, a cherché tous les movens possibles à un homme pour nous faire du mal, et n'en a pu venir à bout; témoin le procès que nous gagnâmes contre lui l'an 1612, au grand conseil, où notre doyen, qui étoit M. Cl. Charles, déclama publiquement contre son avarloe. Toutes les Universités de France y avoient intérêt : notre Faculté lui fit perdre son procès; ceux de Montpellier y avoient mille fois plus d'intérêt que nous : ils nous prièrent de faire pour eux, ce que nous simes de bonne sorte, et il ne leur en



<sup>(1)</sup> On voit qu'à cette époque les médecins avaient encore des abbayes, quoiqu'ils eussent droit de se morier; leut costume était néanmoins présque olérical.

(R. P.)

coûta pas un sol. Ils nous en remercièrent aussi : nous gardons soigneusement toutes leurs lettres, et néanmoins, pour récompense, ils se sont joints au gazetier, qui est le dernier de tous les hommes contre nous : aussi en ont-ils eu la courte honte, comme ils méritoient. Quand M. Vautier seroit premier médecin du roi (ce qui n'est point viande prête), il ne nous pourroit pas nuire; au contraire, il auroit besoin de charrier droit et de nous avoir pour amis, ce qu'il feroit infailliblement pour se conserver. Tous les hommes particuliers meurent. mais les compagnies ne meurent point. Le plus puissant homme qui ait été depuis cent ans en Europe, sans avoir la tête couronnée, a été le cardinal de Richelieu. Il a fait trembler toute la terre; il a fait peur à Rome; il a rudement traité et secoué le roi d'Espagne, et néanmoins il n'a pu faire recevoir dans notre compagnie les deux fils du gazetier qui étoient licenciés, et qui ne seront de longtemps docteurs (1). Voyez après cela ce que peut faire M. Vautier, dont le plus grand crédit qu'il ait est qu'il est médecin d'un premier ministre : ce qui lui donnera plus de vogue, quelque argent, ou quelque ·bénéfice davantage, et rien de plus. Il se pique de trois choses qui ne firent jamais un homme plus sage, de savoir de la chimie, de l'astrologie et de la pierre philosophale; mais on ne guérit point de malades par tous ces beaux secrets. L'Hippocrate et le Galien sont les beaux secrets de notre métier, qu'il n'a peut-être jamais lus. Et en voilà assez sur ce fait, sur lequel je me suis étendu afin de vous faire entendre ce que

<sup>(1)</sup> Certes voilà une preuve décisive de cette puissance collective ou d'association si remarquable dans l'ancienne Faculté de médecine. Les grands, les princes, le parlement, ne concevaient pas même l'idée de résister à Richelieu, parvenu à l'apogée du pouvoir, et quelques médecins réunis en corporation se refusent à recevoir docteurs ses protégés: il fallait que l'esprit de corps fut bien redoutable pour amener de tels résultats. Il y avait, à la vérité, quelques inconvénients, mais aussi que d'avantages pour la dignité de la profession, pour les intérêts de l'humanité! (R. P.)

dessus. Il y a encore d'autres raisons plus mystiques pour lesquelles il ne seroit pas premier médecin du roi, quand même M. Cousinot mourroit devant, quod malum dii avertant. Mais ces raisons-là ne peuvent être sûrement couchées sur ce papier, ce qu'autrement je ferois très volontiers, à cause de vous. Je vous assure qu'on ne parle pas de lui ici plus que d'un autre, et que s'il avoit une si grande réputation, il la perdroit bientôt, vu qu'il n'est pas capable de la soutenir plura coram, si jamais le bon Dieu permet que nous nous rencontrions en même lieu. Je suis de tout mon cœur, monsieur, votre, etc.

De Paris, ce 6 décembre 1644.

#### LETTRE CLXXXII. — Au même.

Après vous avoir souhaité une longue santé en cette nouvelle année, je vous dirai, sur ce que vous souhaitez de savoir, que M. Cousinot, premier médecin du roi, est en bonne santé et en fort bon état pour sa charge. Je souhaite qu'il y soit fort longtemps, et je ne pense pas qu'il perde sa place qu'avec la vie. Je lui parlerai de vous la première fois que je l'entretiendrai. M. Vautier est bien loin de son compte; mais quand il seroit en ce zénith de la fortune, où il ne viendra apparemment jamais, il ne nous pourroit faire aucun tort: nous sommes au-dessus du vent et des tempêtes. Il est vrai, comme on vous l'a dit, qu'il y a ici un Anglois, fils d'un François, qui médite de faire faire des carrosses qui iront et reviendront en un même jour de Paris à Fontainebleau, sans chevaux, par des ressorts admirables. On dit que cette nouvelle machine se prépare dans le Temple. Si ce dessein réussit, cela épargnera bien du foin et de l'avoine, qui sont dans une extrême cherté (1). Pour

(1) Il est sacheux que Gui Patin ne parle plus de l'admirable invention dont il s'agit. Quel était le moteur de cette voiture? Était-ce la votre collègue, qui a entrepris de faire mourir de faim les scieurs d'Aix parsa nouvelle machine, je ne sais point son nom, et je serois bien d'avis que les scieurs d'Aix ne le sussent pas aussi. Mais à propos de collègue, que fait votre M. Meyssonier? Est-il grandement catholique? Renversera-il le parti de la prétendue réformation? Le pauvre homme n'avoit que faire de se hâter à ce changement, on le connoissoit déjà assez bien; qui en eût douté n'eût eu qu'à lire ses écrits, qui seront toujours le portrait de son esprit.

Je vous ai obligation du livre du sieur Potier (1), dont vous m'avez fait présent; mais je doute fort si le public en aura à M. Huguetan d'imprimer de tels livres, qui serviront plutôt à faire des charlatans que de grands docteurs. Ce livre est plein de mauvais remèdes, de vanteries, de saussetés, et plût à Dieu qu'on n'eût jamais rien imprimé de telle sorte! Il est trop de chimistes et de malheureux empiriques; mais il est fort peu de gens qui s'étudient à bien entendre les épidémies d'Hippocrate. J'ai oui dire à M. Moreau, qui est Angevin comme ce Potier, que c'étoit un grand charlatan et un grand fourbe, qui se méloit de notre métier; qu'il ne montoit sur le théâtre que pour mieux débiter ses denrées; qu'il étoit sorti du royaume et avoit pris le chemin d'Italie: aussi fait-il dans son ouvrage l'aristarque et le censeur des médecins. A l'ouir dire, il n'y a que lui seul qui soit savant et entendu. Ce qui me fait soupçonner tout son fait, c'est qu'il parle trop souvent

vapeur? Avait-on déjà mis en pratique la découverte de Salomon de Caus, alors si cruellement traité par le cardinal de Richelieu? On voit déjà combien les arts et l'industrie tendaient à prendre un merveilleux essor, combien on s'efforçait de connaître ce grand et admirable pays de l'inconnu, où les esprits supérieurs ont seuls le droit de pénétrer. Il y a loin sans doute de cette voiture à nos locomotives, mais l'idée était en germe; deux siècles l'ont amenée progressivement à son état de maturité, l'application industrielle au profit de la société. (R. P.)

(1) P. Poterii Opera omnia medica ac chemica, Lugduni, 1645, in-8°. (R. P.)

de son or diaphorétique, de son opium ou laudanum, et qu'it blame trop souvent les autres remèdes, dont le public reçoit tous les jours du soulagement. Son livre est une perpétuelle censure de la médecine commune; il n'y aura néanmoins que les sots qui l'admireront, et les honnêtes gens n'en feront jamais leur profit. Ce livre deviendra ridicule, ou il rendra ridicule tout le métier dont nous nous mélons vous et moi.

Le 22 décembre dernier, est ici mort un commis de M. Fiubet, trésorier de l'épargne, nommé Jean-Baptiste Lambert, fils d'un procureur des comptes, petit-fils d'un médecin de Paris, et neveu de M. Guillemeau notre collègue. J'ai été son médecin depuis huit ans. Il m'a laissé par testament, dans son codicile, la somme de trois mille livres, et un autre article qui vaudra plus que cela. Il avoit le rein droit tout consumé et purulent, dans le follicule duquel il y avoit seize pierres qui pesoient quatre onces; le poumon étoit aussi gangrené. Il est mort tout sec, sans aucune violence, avant eu beaucoup de temps à donner ordre à ses affaires. Il étoit riche de trois millions; il avoit gagné ce grand bien, 1° dans les partis, étant commis de M. de Bullion; 2° pour avoir été commis de l'épargne pendant dix-huit ans; 3º par son grand ménage, n'ayant eu maison faite que depuis Pâques dernier. J'étois fort en ses bonnes grâces, mais j'ai toujours méprisé la fortune dont il me vouloit faire part. Je suis, etc.

De Paris, le 20 janvier 1645.

### LETTRE CLXXXIII. — Au même.

Je viens de recevoir tout présentement la vôtre, sur quoi je vous dirai que je suis ravi lorsque je reçois de vos lettres. Je ne suis pas naturellement mélancolique, l'embarras et les intérêts du monde me touchent fort peu; mais si j'avois de la tristesse et du chagrin, je pense que vos lettres seroient capables de me l'ôter.

Pour le livre de M. Saumaise, de Episcopis et Presbyteris. l'auteur même m'a dit qu'il en feroit imprimer ci-après deux autres volumes. Le P. Petau n'y a point fait de réponse particulière, mais il a tâché d'y répondre dans le dernier des trois tomes de ses Dagmes théologiques. M. Saumaise écrivit ce livre en Bourgogne, où il étoit venu de Hollande pour la succession de M. son père, qui étoit mort doyen du parlement, sans seçours de livre, et presque tout de sa seule mémoire, L'ayant envoyé tel que vous le voyez en Hollande, M. Rivet le fit imprimer, quoique ce fût contre l'intention de l'auteur, qui espéroit d'y mettre encore quelque chose étant retourné à Levden, et il m'a lui-même témoigné qu'il avoit regret que cette affaire eût été autrement exécutée : ce qui me fait croire que, quelque jour, ce savant homme fera réimprimer tout ce qu'il a sur cette controverse, tout ensemble, avec une réponse à ce qu'en a dit au contraire le père Petau, qui avoit donné le premier l'occasion à cette dissertation, par un livre gros d'un pouce, sur un passage de son traité de Fænore trapezitica. Le père Petau dédia son livre au cardinal de Richelieu, qui le reprit d'avoir écrit contre un homme que le roi aimoit, et qu'il vouloit tacher de retenir en France; il lui dit qu'il feroit mieux de ne pas écrire et d'avoir soin de sa santé, de laquelle il est fort incommodé en sa vieillesse. M. Saumaise étoit alors à Paris, et ce fut en ce temps-là que M. le cardinal de Richelieu traitoit avec lui pour l'y arrêter avec une bonne pension, dont madame Saumaise sa femme étoit ravie; mais il n'y voulut pas consentir et se dégoûta des propositions générales qu'on lui en faisoit, pour une particulière qu'on y fit couler, qui étoit d'écrire en latin l'histoire de ce cardinal, ce que M. Saumaise m'a dit lui-même en secret, et me protestant qu'il eût été bien marri d'employer le talent que Dieu lui avoit donné au service et à l'histoire fardée de ce ministre qui avoit failli à ruiner l'Europe par son ambition. Ce P. Petau

est un des plus savants d'entre les jésuites, mais homme facheux, mordant et médisant, qui n'a jamais écrit que pour réfuter quelqu'un. Il a fait deux volumes in folio pour réfuter Joseph Scaliger, contre lequel il a vomi des charretées d'injures, bien qu'il fût mort vingt ans auparavant. Vous souvenez-vous de ce que dit Pline dans la préface de son Histoire naturelle, qu'il n'y a que les lutins qui combattent avec les morts? Il n'a écrit sur saint Épiphane que pour reprendre à chaque page le cardinal Baronius. Il a fait imprimer un autre tome intitulé Uranologium, afin d'y draper M. Saumaise. Il a aussi écrit contre M. de la Peire, contre un théologal d'Orléans, contre M. H. Grotius, avec lequel il est aujourd'hui grand ami, et dont l'on ignore la religion. Il a aussi écrit sur Tertullien des traités pleins d'injures de cabaret et d'harengères contre M. Saumaise, et même il a tout fraîchement écrit contre M. A. Arnauld, De la fréquente Communion, contre lequel il a perdu son estime. Son deuxième tome des Dogmes théologiques est aussi contre l'évêque d'Ypres, Jansénius, qui triomphe parmi les honnêtes gens. Bref, ce père Petau n'écrit que pour faire le baron de Feneste et pour contredire à tout venant, comme s'il étoit agité de quelque mauvais génie de sédition et de contradiction.

Au reste, je ne m'étonne pas si vous avez à Lyon des charlatans qui viennent d'Italie, où l'on sait qu'il y en a un si grand nombre, que beaucoup de gens l'appellent le pays dela charlatanerie; mais je m'étonne que le cardinal Mazarin les appelle ici, vu qu'il y en a déjà tant. Vale.

De Paris, le 16 février 1645.

#### LETTRE CLXXXIV. — Au même.

Pour réponse à votre lettre que je viens de recevoir, je vous dirai que je me tiens très obligé de la continuation de votre

affection, et du bon accueil que vous faites à mes lettres, lesquelles je vous écris sans cérémonie et avec le dernier caractère d'amitié, pour répondre à la vôtre dont je fais grande estime. Vous voyez même que je n'y mets aucun soin de style et d'ornements, et que je n'y emploie ni Phæbus ni Balzac.

Dans le premier paquet que je vous enverrai, vous y trouverez la thèse de M. Dupré, De la saignée fréquente et copieuse des médecins de Paris. Il est tout vrai que la saignée est un très grand remède en la petite-vérole, principalement faite de bonne heure; mais ce mal est quelquefois si malin, et le poumon quelquesois si engagé, que c'est solie de prétendre y donner secours par ce remède: c'est pourquoi le pronostic est dans ce cas d'un grand usage à un médecin. J'ai coutume de dire aux mères, qui ont ordinairement grand soin du visage de leurs enfants, qu'il faut premièrement être assuré de leur vie, et que je ne réponds jamais de l'événement de cette dangereuse maladie qu'après que je les ai vus plusieurs fois jouant en la rue avec les autres enfants. Il n'y a point de remèdes au monde qui fassent tant de miracles que la saignée. Nos Parisiens font ordinairement peu d'exercice, boivent et mangent beaucoup et deviennent fort pléthoriques; en cet état ils ne sont presque jamais soulagés de quelque mal qui leur vienne, si la saignée ne marche devant puissamment et copieusement; et néanmoins si ce n'est une maladie aiguë, on n'en voit point si tôt les effets, comme de la purgation. Environ l'an 1633, M. Cousinot, qui est aujourd'hui premier médecin du roi, fut attaqué d'un rude et violent rhumatisme, pour lequel il fut saigné soixante-quatre fois en huit mois, par ordonnance de M. son père et de M. Bouvard son beau-père (1).

(1) Soiwante-quatre saignées en huit mois pour un rhumatisme! à la bonne heure! Les ardents sectateurs de cette méthode trouveront dans ces lettres plusieurs exemples pareils. Gui Patin ne connaît pas de moyen thérapeutique plus puissant et qui fasse tant de miracles, selon son expression: aussi avait-il en horreur les lémaplobes. Il était imbu de ce principe de Botal, le premier qui vanta les saignées à ou-

ı.

Digitized by Google

Après avoir été tant de fois saigné, on commença à le purger, dont il fut fort soulagé, et en guérit à la fin. Les idiots qui n'entendent pas notre métier s'imaginent qu'il n'y a qu'à purger, mais ils se trompent; car si la saignée n'a précédé copieusement, pour réprimer l'impétuosité de l'humeur vagabonde, vider les grands vaisseaux, et châtier l'intempérie du foie qui produit cette sérosité, la purgation ne sauroit être utile. Je lui ai ouï dire à lui-même que la seule saignée l'avoit guéri, et que sans elle la purgation ne lui eût jamais servi. J'ai autresois traité en cette ville un jeune gentilhomme Agé de sept ans, qui tomba dans une grande pleurésie pour s'être trop échauffé à jouer à la paume, ayant même reçu dans le jeu un coup de pied au côté droit, qui provoqua la fluxion plus grande. Son tuteur haïssoit fort la saignée, et je ne pus opposer à cette haine qu'un bon conseil, qui fut d'appeler encore deux de nos anciens, MM. Séguin et Cousinot. Il fut saigné treize fois, et fut guéri dans quinze jours comme par miracle; le tuteur même en fut converti. Je vous dirai en passant qu'en ces maladies de poitrine, je me sers fort peu de sirops béchiques des boutiques, et que je crois que ce ne sont que des visions pour enrichir les apothicaires. Si on m'importune de ces drogues, je préfère toujours la gelée à tous ces sirops, qui ne font que de la bile dans l'estomac, et qui ne vont point au poumon.

Parlons d'autre chose. On fait ici grand état du livre intitulé Religio medici; cet auteur a de l'esprit (1). Il y a de gentilles choses dans ce livre. C'est un mélancolique agréable en ses pensées; mais qui, à mon jugement, cherche maître en fait de religion, comme beaucoup d'autres, et peut être qu'enfin il n'en trouvera aucun. Il faut dire de lui ce que Philippe de

trance, « que le sang dans le corps humain est comme l'eau dans une bonne fontaine : tant plus on en puise, tant plus il s'en trouve. »

(R. P.)

<sup>(1)</sup> L'auteur cet Th. Brown. Voyez la note page 340. (R. P.)

Commines a dit du fondateur des Minimes, l'ermite de Calabre, François de Paule: Il est encore en vie, il peut aussi bien empirer qu'amender. La plupart des livres que vous m'indiquez de la foire de Francfort ne sont pas nouveaux. J'en a plusieurs chez moi.

Pour Van Helmont, il n'en fera plus. C'étoit un méchant pendard flamand (1), qui est mort enragé depuis quelques mois. Il n'a jamais rien fait qui vaille. J'ai vu tout ce qu'il a fait. Cet homme ne méditoit qu'une médecine, toute de secrets chimiques et empiriques, et pour la renverser plus vite, il s'inscrivoit fort contre la saignée, faute de laquelle pourtant il est mort frénétique.

Tout le peuple de Paris est ici empêché à courir après le jubilé; s'il ne le gagne, au moins gagne-t-il force crottes et quelques catarrhes à force de s'échauffer. Ce sera de la pratique pour nous; mais par la grâce de Dieu, je n'en suis pas trop friand, et la laisse espérer à ceux qui en sont affamés. Je suis, etc.

De Paris, le 16 avril 1645.

# LETTRE CLXXXV. — Au même.

Ces jours passés, fut enterré ici un nommé François Cocquet, contrôleur de la maison de la reine. Il avoit les cheveux tout

(1) Jean-Baptiste Van Helmont, né à Bruxelles en 1877, mort à Vilvorde le 30 décembre 1644. Ce méchant pendard flamand a posé néarmoins les bases de notre médecine actuelle. Mais ces questions de l'avenir sont toujours si vastes, si formidables, si obscures, qu'il faut bien par donner quelque chose aux préjugés de l'époque. Van Helmont et son système ont été savamment appréciés dans ces derniers temps, dans des articles intéressants, par M. E. Littré (Journal hebdomadaire de médecine, Paris, 1830, t. VI, pag. 513 et suiv.); par M. Michéa (Gazette médicale de Paris, 1846, n° 3 et 6).

blancs, et n'avoit que quarante-quatre ans. Il étoit le plus beau dineur et le plus grand buveur de Paris: bon compagnon et fort friand. Il a été plusieurs fois malade de fièvre et de rhumatisme; ensuite il étoit tombé dans une jaunisse, de laquelle il est mort sans fièvre et sans pouvoir être secouru, quoiqu'il eût les meilleurs médecins du monde à sa dévotion. Voyant que la dogmatique ne lui servoit de rien, il prit trois fois de l'antimoine de trois divers charlatans, qui tous trois ne firent rien du tout, ni par haut ni par bas, et ce venin àcre et violent ne put passer à cause du feu qui étoit dans les viscères. Enfin il est mort avec grand jugement et grand regret de sa vie passée. On lui a trouvé la partie convexe du foie toute verte comme un pré, et la concave toute pleine de pus, dont il y en avoit environ deux livres; la vessie (sic) du fiel extrêmement pleine de bile épaissie, et le poumon sanieux et purulent. Le vin pur qu'il a bu a fait tout cela. Hippocrate nomme cette cause de maladie oir phuying, vini ingurgitationem, lib. de morbis internis. Fernel a fait merveille (1. 6, ch. 4) en parlant de ce mal en sa pathologie.

Nos apothicaires ne se servent point de notre Codex medicamentarius: aussi ne font-ils tantôt plus de compositions. Pour le livre, nous l'avons désavoué la plupart que nous sommes, tant pour le vin émétique, que nous tenons pour une méchante drogue, et pour une sotte préface qui y est, que pour plusieurs fautes qui y sont dans les compositions en divers endroits.

Nous avons dans nos registres un insigne décret de la Faculté de l'an 1566, contre l'antimoine(1), que vous pouvez lire dans le deuxième tome des Éloges de Papyre Masson, dans l'éloge du vieux Simon Piètre, qui étoit alors doyen. Si quelqu'un se peut servir de ce remède, qui est de sa nature pernicieux et très dangereux, ce doit être un bon médecin dogmatique, fort judicieux et expérimenté, et qui ne soit ni

(1) Voyez la note tome 1, pag. 190.

ignorant ni étourdi; ce n'est pas une drogue propre à des coureurs. On ne parle ici que de morts, pour en avoir pris de quelque barbier ignorant, ou de quelque charlatan suivant la cour. Nous ne le voulons point autoriser, parce que l'abus en est trop grand, même entre les mains de plusieurs médecins, à qui elles démangent d'en donner.

Le gazetier n'est pas mort. Il est vrai qu'il a été longtemps malade et enfermé sans être vu de personne. On dit qu'il a sué la vérole trois fois depuis deux ans, et je sais de bonne part qu'il est fort paillard. Depuis notre arrêt contre lui, il n'a dit mot contre nous. Le pauvre diable a le nez cassé; ses enfants ne sont pas reçus dans notre faculté de médecine, et peut-être ne le seront jamais (1).

Pour votre M. Meyssonier, je sais bien qu'il est fou il y a longtemps, je n'ai point besoin de nouvelle preuve. Quand il parle de Rome, c'est qu'il s'imagine qu'on feroit grand état de lui en ce pays-là. Je serois d'avis qu'il y allàt lui-même montrer son nez, sa femme et ses livres. Il y pourroit paroître comme un ane entre des singes, car ils sont bien plus fins que lui dans ces quartiers-là.

Je viens de recevoir une lettre pour vous, que M. Cousinot vous envoie, en attendant quelque autre chose qu'il fera expédier dans quelque temps, qui sont, comme je crois, des lettres de médecin consultant du roi, à ce que j'ai pu comprendre, bien qu'il ne m'ait pas donné charge de vous le dire; mais aussi pouvez-vous faire semblant de n'en rien savoir. Je vous baise très humblement les mains, et serai de toute ma vie votre, etc.

De Paris, le 2 juin 1645.

(1) Voyez les notes tome I, pages 201 et 327.

## LETTRE CLXXXVI. — Au même.

J'ai reçu votre belle lettre, dans laquelle j'ai trouvé les articles de nos plénipotentiaires, et les dépositions des témoins contre votre docteur nouvellement métamorphosé, qui maltraite sa femme. Quand je vois tant de désordres dans la vie humaine, j'ai pitié de l'homme qui, faute de devenir maître de ses passions, tombe dans de telles brutalités. N'est-ce pas une chose honteuse qu'un homme qui croit être si sage et si savant, soit si fou de battre sa femme et la laisser mourir de faim? Vous diriez qu'il veut la tuer et l'assommer, afin qu'elle soit sainte et martyre par les maux qu'il lui aura fait souffrir. Vous verrez qu'il aura encore assez d'ambition de prétendre par là du crédit en paradis: mais il se trompe. Je voudrois que, pour son bien et pour son amendement, quelqu'un lui dit à l'oreille le sens mystique de ces deux beaux vers de Virgile:

Non tibi regnandi veniat tam dira tibido, Quamvis Elysios miretur Gracia campos.

Cette pauvre belle-mère qui lui a donné sa fille en mariage voit trop tard qu'on n'a jamais bon marché de mauvaise marchandise. Des gens qui sont autant capricieux que ce docteur ne devroient point se marier, pour n'avoir pas tant de témoins de leur folie. Cette pauvre infortunée peut dire de soi-même, ce que la femme d'un certain jaloux d'Italie dit dans Vivès:

Discite ab exemplo Justinæ, discite matres, Ne nubas fatuo filia vestra viro.

Pour le sieur Stella, je ne sais pas véritablement d'où il étoit; mais en un certain panégyrique qu'il sit au cardinal de Richelieu, l'an 1634, il s'y nomme Tilemanus Stella Bipontinus. Ne vous étonnez pas si Duval en a parlé froidement

dans son livre. Cet homme ne sait presque rien de la vraie histoire, et il seroit même bien malaisé de la lui apprendre, tant il v est malpropre. Je lui ai donné plusieurs fois divers bons mémoires, mais le dessein et le style sont de lui tout seul. Il devroit avoir parlé d'Érasme, lorsqu'il parle de l'institution des professeurs du roi; mais comme il est cagot et trop scrupuleux pour un philosophe, il ne l'aime pas, et n'a jamais lu de ses ouvrages. Je lui ai même une fois ouï dire à table qu'Érasme ne savoit rien, dont il fut bien relevé. Dans le premier livre des épitres d'Érasme, il est parlé de ce noble dessein du roi François Ier, et même il v a une belle épître de Budé à Érasme, avec la réponse d'Érasme à Budé, où il est traité également de la nation et du nom des Guillaume, qui avoient toujours favorisé Erasme, parce que ces trois Guillaume l'avoient recommandé à ce bon roi Francois Ier, et avoient les uns sur les autres renchéri à dire du bien de lui: savoir, Guillaume Budé, Guillaume Copus son médecin, et Guillaume Parius son confesseur, qui devint évêque de Meaux.

Pour revenir au mot de Bipontinus, je pense que Stella vouloit dire qu'il étoit du duché des Deux-Ponts au palatinat du Rhin, d'où étoit ce Volfgangus, duc de Deux-Ponts, qui vint en France sous Charles IX, avec une armée pour secourir les protestants, et qui mourut de trop boire, à la Charitésur-Loire, l'an 1569, dont on fit ce distique latin:

Pons superavit aquas, superarunt pocula Pontem, Febre tremens periit, qui tremo orbis erat.

Je sais bien ce que c'est que le Facundus du P. Sirmond dont vous me parlez, et j'y ai vu le passage sur l'Eucharistie que vous demandez. C'est une affaire à démêler à M. Arnauld, ou au P. Sirmond qui y a fait des notes en la lettre Tt. Ce qui lui a déjà été reproché par Le Faucheur ou Aubertin, dans les doctes traités qu'ils ont faits de l'Eu-

charistie. Je me recommande à vos bonnes grâces, et suis de tout mon cœur votre, etc.

De Paris, le 22 août 1643.

#### LETTRE CLXXXVII. — Au même.

Je viens d'apprendre une chose que je ne dirai qu'à vous, et dont je suis fort saché: c'est que la samille de M. Saumaise est en désarroi. Il pensoit l'an passé à revenir demeurer ici, et de fait on en traita exprès. Les amis qu'il avoit de deçà lui conseilloient la plupart de n'y pas venir, et de ne pas quitter le certain pour l'incertain; qu'il pourroit être payé un an ou deux de sa pension, et peut-être jamais plus après. Le nonce du pape s'en mêla aussi pour l'empêcher : de sorte que, voyant toutes ces difficultés, il abandonna l'affaire, avec résolution de n'en parler jamais: joint que les Hollandois lui témoignoient qu'ils avoient grand regret qu'il les quittât. Madame sa femme, qui désiroit fort de venir demeurer ici, voyant ses prétentions manquées, a commencé d'être plus acariàtre et plus mauvaise que jamais; et en est venue à telle extrémité, que voyant son mari résolu de ne bouger de la, elle l'a quitté, ne voulant plus demeurer en ce pays-là, et s'en est venue ici avec deux de ses enfants. Je ne sais pas de quel cœur il supportera cette affliction, mais j'ai peur qu'elle ne le touche fort. Il est délicat, malsain, et je crois qu'il a maintenant autant besoin d'une femme qu'il ait jamais eu. On dit qu'il est au lit avec la goutte. Son livre de Primatu papæ, en latin, est achevé, avec une grande préface contre le P. Petau. Il y a ici trois hommes qui écrivent contre lui; savoir: Desiderius Heraldus, qui a autresois travaillé sur Arnobe et sur Tertullien; un nommé A. Fabrotus, et un professeur en droit à Angers, Allemand de nation, nommé P. Sengebertus. M. Saumaise sait bien tout cela, et en est bien

aise. Il dit que quand ces livres seront faits tous trois, il y répondra tout en un volume. Néanmoins toutes ces petites querelles nous font tort et nuisent au public. Si ce grand héros de la république des lettres alloit son grand chemin, sans se détourner pour ces petits docteurs; s'il faisoit comme la lune, qui ne s'arrête point pour les petits chiens qui l'aboient, nous pourrions jouir de ses plus grands travaux, qui nous feroient plus de bien que toutes ces menues controverses; sans faire tant de petits livrets, il nous obligeroit fort de nous donner son grand Pline, qui est une œuvre digne de sa critique, et auquel il pourroit triompher très justement par dessus tous ceux qui y ont jamais travaillé. L'histoire de Pline est un des plus beaux livres du monde, c'est pourquoi il a été nommé la Bibliothèque des pauvres. Si l'on y met Aristote avec lui, c'est une bibliothèque presque complète. Si l'on y ajoute Plutarque et Sénèque, toute la famille des bons livres y sera, père et mère, ainé et cadet. Il obligeroit aussi fort bien ceux de notre métier s'il faisoit imprimer son Dioscoride, avec son Commentaire sur chaque chapitre, ou son Arnobe, ou tous les volumes qu'il m'a dit lui-même avoir tout prêts à mettre sous la presse : de Rebus sacris et Personis ecclesiasticis. Et à propos des ouvrages de ce grand homme, j'ai cherché l'endroit où l'on m'avoit dit qu'il médisoit des médecins. C'est dans ses observations au droit attique et romain, où il les accuse d'être mercenaires. Il a tort, ayant été souvent malade en cette ville, et si bien assisté par des médecins, qu'il est encore sur ses pieds. Lui-même m'a dit qu'il devoit la vie à feu M. Brayer, et à M. Allain, qui l'avoient retiré d'un très mauvais pas, où l'avoit jeté un certain charlatan, qui, au lieu de le faire saigner, lui avoit donné de l'antimoine par deux fois, et qui plus est, ces médecins le traitèrent, comme on dit que faisoient saint Côme et saint Damien, sans en vouloir recevoir de l'argent; dont se sentant fort obligé à eux, leur envoya à chacun Exercitationes Pliniana. C'est peut-être qu'il étoit mécontent des médecins de Hollande, à cause de trois enfants qu'il y a perdus depuis un an, de la petite-vérole; et pour dire la vérité, tous ces médecins de Flandre et de Hollande sont bien rudes et bien grossiers en leur pratique. Je ne laisse pas de m'étonner comment ces façons de parler sont échappées à un homme si sage, tel que M. Saumaise et qui connoît tant d'habiles médecins ici et ailleurs. Il lui est permis d'augmenter le nombre de ceux qui ont médit de notre profession, dont Pline est comme le chef; mais il n'aura jamais l'honneur d'entrer en ce nombre avec Clénard et Agrippa. Pour Michel de Montaigne, dont je fais grand cas, il a honoré les médecins de son approbation en leurs personnes, et ne s'est attaqué qu'à leur métier; et néanmoins il s'est trop hâté : s'il eût eu quatre-vingt-dix ou cent ans avant que médire de la médecine, il eût pu avoir quelque couleur de raison; mais ayant été maladif de bonne heure, et n'ayant vécu que soixante-dix ans (1) il faut avouer qu'il en a payé trop tôt l'amende: les sages voyageurs ne se moquent des chiens du village qu'après qu'ils en sont éloignés et qu'ils ne peuvent plus en être mordus. Je laisse là Neuhusius et Barclay, et les autres fous qui ont cherché à paroître en médisant de la plus innocente profession qui soit au monde. Je suis votre, etc.

De Paris, le 12 septembre 1645.

# LETTRE CLXXXVIII. — Au même.

Depuis ma dernière, j'ai appris que le comte d'Olivarez est mort en Espagne, avec grand regret du roi; car, quoiqu'il semblât disgracié, il ne laissoit pas toujours d'avoir grand crédit dans l'esprit de son maître, et de fait le gouvernement

(1) Montaigne ne vécut même que cinquante neuf ans, il était né en 1833, et il mourul en 1892. (R. P.)

est encore entre les mains du comte de Haro son neveu. Les Espagnols font courir le bruit que le jour de sa mort il arriva le plus grand orage qui se vit jamais; et même qu'une petite rivière se déborda si furieusement, qu'elle pensa noyer tout Madrid. Je laisse tous ces prodiges qu'on dit arriver à la mort des grands, à Tite-Live et à quelques autres anciens historiens, et à la superstition des Espagnols. Je crois qu'ils meurent tout-à-fait comme les autres, en cédant à la mort, qui ne manque jamais de venir en son temps. Nous avons ici vu mourir le cardinal de Richelieu naturellement, comme les autres, sans miracle, aussi bien que sans orage, un des beaux jours de l'année, quoique ce fût le 4 de décembre. Ce seroit une belle affaire si la terre étoit délivrée de cette engeance de tyranneaux qui ravagent tout; mais je pense que cela n'arriverajamais, car Dieu le permet à cause des péchés du peuple; joint que si la tace en venoit à manquer, comme celle des loups en Angleterre, je crois qu'il en renaîtroit d'autres aussitôt, puisque nous voyons tous les jours cette vérité, que l'homme est un loup à l'homme même. La signora Olympia, belle-sœur du pape, et qui lui gouverne le corps et l'âme, gouverne aussi le papat. On dit qu'elle vend tout, prend tout, et reçoit tout. Elle est devenue, aussi bien que les avocats, un animal qui prend à droite et à gauche; ce qui a fait dire un bon mot à Pasquin: Olympia, olim pia, nunc harpia. Et comme cette femme est en crédit, j'ai peur qu'on ne nous débite encore quelque jubilation spirituelle, comme si elle avoit parlé au Saint-Esprit.

Ces jours passés, mourut à Pignerol M. le président Barillon, homme d'honneur et digne d'un meilleur siècle, et M. le président Gayant, fort vieux et disgracié, est mort ici. Ces deux hommes étoient véritablement ex ultimis Gallorum, et il n'y en a plus guère de leur trempe. Un sac de pistoles, et quelque chose bien moindre quelquefois, emporte aujour-d'hui la générosité des François, qui, au lieu d'être honnêtes gens et courageux comme leurs aïeux, sont devenus de misé-

rables pécores. J'ai peur que la vertu ne finisse ici, tant je vois de corruption.

Enfin, nous avons appris que M. Grotius est mort à Rostock d'une sièvre continue à son retour de Suède (1). On dit que ce n'est pas sans soupçon de poison de la part des luthériens, à cause de ce qu'il a écrit de l'Antechrist en faveur du pape. Mais je ne pense pas qu'on empoisonne en ce pays-là comme on fait en quelques endroits d'Italie. On n'a point bien pu savoir sa religion depuis vingt ans. Dans sa querelle contre M. Rivet, il sembloit favoriser le parti des catholiques romains; il étoit Hollandois et avoit été Arménien; il étoit ambassadeur d'une reine luthérienne; il est mort dans une ville luthérienne entre les bras d'un ministre luthérien, lui qui haïssoit fort Luther et Calvin. Quelques uns disent qu'il est mort socinien, et que, quelque mine qu'il fit, il l'étoit dans son âme. Cette secte est aiusi nommée de Lælius et Faustus Socinus de Sienne, qui ont répandu leur pestilente doctrine dans la Pologne, la Transylvanie et la Hongrie. C'étoient deux Italiens d'un esprit subtil, oncle et neveu, qui, voulant raffiner en matière de religion, vinrent à nier comme les Turcs la divinité de Jésus-Christ, que les saints Pères ont si solidement confirmée. Depuis que Grotius étoit sorti de Paris, on avoit imprimé de lui à Amsterdam un nouveau livre contre M. Rivet, dans lequel il se range fort du parti du pape, et se sert de l'autorité du P. Petau, qu'il appelle son ami. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, le 24 octobre 1645.

(1) Hugues Grotius, né à Delft, le 10 avril 1583, mo. t à Rostock, le 28 août 1645; son corps fut embaumé et transporté à Delft. Les ouvrages de polémique de Grotius sont oubliés depuis longtemps, mais son livre principal, celui qui lui a acquis des droits à la reconnaissance des hommes : de Jure telli ac Pacis, est toujours consulté. Il existe une traduct on sous le titre de : le Droit de la guerre et de la paix, traduit avec des remarques, par J. Barbeyrae, Amsterdam, 1724, ou Leyde, 1759, 2 vol. in-1. (R. P.)

## LETTRE CLXXXIX. — Au même.

Depuis ma dernière, il n'est rien arrivé ici qui soit digne de vous être mandé, si ce n'est que les ambassadeurs de Pologne, l'évêque de Varsovie et le palatin de Posnanie, qui viennent querir la princesse Marie pour être leur reine, ont fait une superbe et solennelle entrée le dimanche 29 octobre avec une telle pompe qu'on n'a jamais rien vu de pareil. Ils sont entrés par la porte Saint-Antoine et sont allés loger au bout du faubourg Saint-Honoré, dans l'hôtel de Vendôme, si bien qu'ils ont passé au travers de Paris de bout en bout : aussi ont-ils été vus d'une infinité de peuple, qui courut dès le matin retenir sa place sur les chemins par où ils devoient passer. Tout ce jour-là j'eus fort affaire pour des gens qui n'avoient pas la force de quitter leur lit; mais je vous assure que dans les autres rues où ils ne passoient pas, il y avoit une si grande solitude, que je me représentois une ville déserte par la famine ou la pestilence, dont je prie Dieu qu'il nous préserve vous et moi. J'aurois pu m'avancer hors de la porte Saint-Antoine, où j'eusse pu voir le tout aisément; mais je n'en voulus pas prendre la peine. Ces spectacles publics ne me touchent guère; ils me rendent mélancolique, moi qui suis naturellement joyeux et gai, au lieu qu'ils réjouissent les autres. Quand je vois toute cette mondanité, j'ai pitié de la vanité de ceux qui la font. Il est vrai qu'on ne fait point cette montre pour les philosophes de l'humeur et de la capacité desquels je voudrois bien être; mais c'est pour le vulgaire, qui est ébloui de cet éclat et en passe le temps plus doucement. Je fus ce jour-là quelque peu de temps davantage qu'à mon ordinaire dans mon étude et m'y employai assez bien. Mes voisins disent que j'ai grand tort de n'avoir point été à cette cérémonie, et que c'étoit la plus belle chose du monde. Ils me reprochent que je suis trop peu curieux et trop mélancolique, et moi je dis qu'ils sont trop peu ménagers de leur temps. Je m'en rapporte à vous. Si vous me condamnez, je vous promets que la première fois que le pape viendra à Paris, j'irai exprès jusqu'à la rue

Saint-Jacques au-devant de lui, où je l'attendrai chez un libraire en lisant quelque livre, et ce ne seroit encore que pour vous complaire; car, à vous dire la vérité, si le roi Salomon avec la reine de Saba faisoient ici leur entrée avec toute leur gloire, je ne sais si j'en quitterois mes livres; mon étude me plaît tout autrement, et je m'y tiens plus volontiers que dans les plus beaux palais de Paris.

Pour ce que vous souhaites d'être informé du sieur de Mayerne Turquet, médecin du roi d'Angleterre, il est, à ce que j'apprends, natif de Genève, fils d'un homme qui a fait l'histoire d'Espagne, qui est aujourd'hui imprimée en deux volumes in-folio. Ce Père a aussi fait un volume intitulé: la Monarchie aristo-démocratique, qui fut contredit par Louis d'Orléans (c'est celui qui a fait des commentaires sur Tacite) dans sa Plante humaine, imprimée à Lyon et à Paris. Turquet fit une réponse à Louis d'Orléans en 1617. Il demeuroit à Genève, ou près de là, dans la religion du pays, et Louis d'Orléans est un vieux ligueur, bateleur et méchant homme. Il avoit écrit rudement et satiriquement contre Henri IV, et néanmoins ce bon roi lui pardonna. J'ai connu le personnage; il a vécu quatre-vingt-sept ans; il mourut d'une pleurésie en cette ville l'an 1627. Je l'ai quelquefois entretenu; il ne parloit que de Carolus Scribonius, jésuite d'Anvers, où il avoit été réfugié pendant son exil, de Juste Lipse, qui étoit un autre animal bigot et superstitieux, et du P. Coton, qui avoit été son intercesseur envers Henri IV. Cet homme a laissé deux enfants, dont l'un étoit aveugle, l'autre étoit aux galères à Marseille, où il a été envoyé pour un homicide qu'il avoit fait en colère. Mais revenons à M. de Mayerne, qui est encore aujourd'hui en Angleterre; je crois qu'il est médecin de Montpellier. Il vint à Paris l'an 1602, et, comme il se piquoit d'être grand chimiste, il eut querelle avec quelques uns des nôtres, d'où vint qu'on fit un décret de ne jamais consulter avec lui; il eut pourtant quelques amis de notre ordre qui voyoient des malades avec lui. De cette querelle provint une apologie dudit Théodore Mayerne Turquet, de laquelle il n'est non plus l'autour que

vous ni moi. Deux docteurs de notre compagnie y travaillèrent, Seguin, notre ancien, qui a toujours porté les charlatans, et son beau-frère Akakia, qui mourut l'an 1605 de la vérole, qu'il avoit rapportée d'Italie, où il étoit allé avec M. de Béthune, ambassadeur à Rome; ce qu'ils avoient fait en dépit de quelques uns de nos anciens, qui étoient d'honnêtes gens, et qui tâchoient avec fort bon dessein d'empêcher que les chimistes et les charlatans ne se missent ici en crédit pour vendre leur fumée aux badauds de Paris. Ce Mayerne est encore aujourd'hui en Angleterre, fort vieux, presque en enfance (1). On dit qu'il a quitté le parti du roi et qu'il s'est rangé du côté du parlement. J'ai vu un de ses enfants en cette ville, étudiant en médecine, qui depuis est mort en Angleterre. On dit qu'il est fort rude à ses enfants, tant il est avaricieux, et qu'il les , laisse mourir de faim. Il est grand chimiste, fort riche, et sait le moyen de se faire donner force jacobus d'une consulte de cinq ou six pages. Il est entre autres baron d'Aubonne, belle terre dans le pays de Vaud, proche de Genève, de laquelle étoit seigneur, en l'an 1560. Un certain évêque de Nevers nommé Paul Spifame, quitta son évêché et quarante millelivres de rentes en bénéfices pour embrasser à Genève, où il s'en alla, le parti de la sainte réformation huguenote, où, après avoir servi puissamment ce parti et avoir fait en Allemagne quelque légation pour Louis de Bourbon, prince de Condé, et pour tous les huguenots de France, il eut la tête coupée environ l'an 1566, sous ombre qu'il étoit adultère, et qu'il tenoit en sa maison une femme qu'il n'avoit pas épousée; mais ce ne fut que le prétexte. La vraie cause de sa mort et le premier mobile fut le pape, qui employa l'autorité de Catherine de Médicis pour gagner les syndics de Genève à perdre ce pauvre homme. Si le prince de Coudé eût eu encore assez de crédit, il l'eût volontiers empêché, mais il ne le put.

Cet ami qui vous demande des nouvelles de l'apologie de



<sup>(1)</sup> Théodore Turquet, de Mayerne, né à Genève le 28 septembre 1878, mort à Chelsea le 15 mars 1688.

M. de Mayerne, n'est-ce point M. Courtaud de Montpellier, qui prétendroit en faire bouclier contre l'arrêt que nous avons obtenu contre le gazetier Renaudot? Peut-être que non; mais il n'importe: tout ce que je vous ai dit est vrai. Il faut même que vous sachiez que cette apologie de Mayerne ne manqua pas de réponse. M. Riolan, le père, y répondit par un livret exprès, élégant et savant à son accoutumée, dont je vous enverrai un exemplaire.

On dit ici que nouvelles sont venues de Catalogne; que M. le comte de Harcourt est enfin maître de Balaguier, et voilà que je viens d'apprendre que les Hollandois ont pris Hulst sur l'Espagnol après un mois de siége. Jamais la foiblesse du roi d'Espagne n'a tant paru, quoique peu d'années auparavant il semblat qu'il voulût dévorer la domination de toute la terre habitable.

Nous avons ici perdu, le 10 de ce mois, un honnête homme qui méritoit beaucoup. C'est un président au mortier nommé M. de Novion, frère de l'évêque de Beauvais. C'étoit le plus habile et le plus hardi pour les affaires, et qui parloit pour le bien public tout autrement que tous les autres. Le parlement a perdu depuis quatre mois trois hommes qui valoient leur pesant d'or, savoir: M. Briquet, avocat général; M. le président Barillon, qui est mort à Pignerol, et M. le président Gayant, qui est mort ici; mais M. de Novion valoit lui seul autant que les trois autres. Je vous baise les mains, et suis, etc.

De Paris, le 16 novembre 1645.

# LETTRE CXC. — Au même.

Je vous souhaite bon jour et bon an, et vous déclare que depuis ma dernière, datée du 20 décembre dernier, je n'ai appris chose digne de vous être mandée, sinon pour ce qui regarde Duret, de quo te monitum velim, que les deux éditions de 1588 et de 1621 sont toutes deux pareilles; que la pre-

mière est très correcte, et que, ôté quelques fautes qui sont de plus dans la seconde, et entre autres une ligne oubliée en une certaine page, c'est la même chose. Ce livre a aussi été imprimé en Allemagne en grand in-octavo fort plat, il v a environ quinze ans, ou plus, de sorte que c'est ici la quatrième édition, laquelle sera semblable à la première, tant qu'il me sera possible. Jean Duret, qui est ici mort en l'an 1629, n'y a jamais ajouté une virgule. La veille de Noël, durant la messe de minuit, dans le logis de M. le duc d'Orléans, s'est fait un meurtre et un grand vol, dans la chambre de M. de la Rivière, qui est le Topanda dudit duc : on y a tué et coupé la tête à un valet de chambre, et on a enfoncé un coffre-fort, duquel on a emporté grandes sommes d'argent. Il y a apparence que les voleurs y en ont trouvé beaucoup, vu qu'ils n'ont pu tout emporter, et qu'ils y en ont laissé encore de reste; et tout cela est arrivé au-dessus de la chambre où dormoit madame la duchesse d'Orléans, tandis que ledit la Rivière étoit à Limours avec M. le duc d'Orléans. Ledit valet de chambre fut étouffé d'une corde, et puis après son corps fut mis en quartiers, et après jeté dans un privé; ce que les voleurs firent, afin qu'on crût que ce valet de chambre ne se voyant p on le soupçonnât être le voleur même, et qu'ainsi on n'en recherchat aucun autre. Voila les conjectures qu'on en a et ce qu'on en dit de decà. J'apprends que sur quelques soupçons, on a arrêté prisonniers un garçon barbier, un garçon apothicaire et une femme, et que les dépositions du logis portent qu'on a vu sortir du logis deux hommes fort chargés. Voilà une horrible cruauté exercée sur ce pauvre et innocent valet de chambre, que je plains fort, combien que je ne sache pas à qui il a jamais été. J'apprends qu'ils ont volé douze mille livres, et qu'ils ont laissé de l'argent qu'ils n'ont su emporter: aussi ont-ils laissé quinze mille livres en pistoles, faute qu'ils ne les trouvèrent, qui n'étoient pourtant pas loin d'où ils mirent la main. M. de la Rivière n'a point de regrét, ce dit-on, à son argent, et je le crois volontiers d'un homme qui en a tant d'autre, et qui ne manque pas d'esprit; mais il offre de donner douze mille florins à celui qui lui donnera des nouvelles de son pauvre garçon. La même nuit, à Chartres près de Paris, un jésuite nommé le père de la Touche, qui venoit d'Orléans, se tua de divers coups d'un perce-lettre et d'un poignard. On dit qu'il étoit fou et égaré de son esprit. On a trouvé sur lui des papiers qui en témoignoient quelque chose.

M. de Longueville, voyant qu'il n'y a point d'apparence à la paix générale, de laquelle on nous berce depuis tant d'années, a délibéré de revenir à Paris, et de partir de Munster le 2 de janvier. Le jésuite qui s'est tué s'appeloit Hippolyte de la Touche. Il étoit né dans le faubourg Saint-Jacques, fils d'un lieutenant au régiment des gardes. Il étoit procureur de la maison des jésuites de Bordeaux, d'où il s'est enfui, après les avoir volés rudement. Il avoit sur lui de bon argent et des lettres de change pour en recevoir d'autre à Paris, après lequel reçu on dit qu'il s'en fût allé en Angleterre. La mort a toujours tort; ils diront tout ce qu'ils voudront de lui, le pauvre diable n'y est plus pour y répondre. Quoi qu'il en soit, il étoit méchant et bien enragé aussi de se traiter de la sorte. Ils disent qu'ils l'avoient chassé de chez eux comme un fou.

On ne parle ici que de malheurs et de désordres: præsentemque intentant cuncta ruinam: luctus ubique, pavor, et plurima mortis imago. Guerre, massacre, menaces de pis: et outre tout cela, plusieurs armées en divers lieux pour la campagne prochaine: Dii meliora! Je vous baise les mains, et suis de toutes les puissances de mon âme, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, etc.

De Paris, ce 10 janvier 1648.

# LETTRE CXCI. — Au même.

Depuis ma dernière, datée du 10 de janvier, j'apprends ici que les bourgeois se sont assemblés plusieurs fois et sont allés au Palais parler à M. le premier président et aux autres grands magistrats pour les prier de ne point vérifier l'Édit des maisons, par lequel les partisans prétendent de lever une somme notable sur chaque maison qui est dans le domaine du roi, et tôt après sans doute on attaqueroit celles qui se trouveroient sur les autres domaines par la même raison. Cela a fait du bruit au Palais. Le fils de M. d'Émery, surintendant des finances, président des enquêtes, y fut attaqué de quelques coups de poing donnés. Son valet de chambre, pensant défendre son maître, mit l'épée à la main; les bourgeois se jetèrent sur lui, lui prirent et rompirent son épée, et le gourmèrent bien. Le président de Torcé, son maître, fut sur-le-champ s'en plaindre à la grand'chambre, où arrêt fut donné contre quelques bourgeois, chez lesquels deux jours après on envoya des compagnies de soldats les chercher, sed non erant; et ainsi il n'y a eu personne de pris. Toute la ville a été en rumeur. de voir des soldats de cà et de là en bandes par la ville. Sur le soir du dimanche 12 de janvier, on entendit tirer force coups de mousquet, comme si chacun eût apprêté ses armes à feu pour le lendemain.

Les Écossois et les Anglois vont faire la guerre ensemble à cause de leur roi prisonnier, que les Écossois ont grand regret d'avoir rendu l'an passé aux parlementaires, comme ils témoignent par le manifeste qu'ils en ont fait. Enfin, Dieu merci et vous, je reçois tout présentement le paquet qu'il vous a plu m'adresser, dans lequel j'ai trouvé les χρηστομαθ: γρυστολ:, et le livre nouvellement imprimé par M. Huguetan, du docteur Matt. Moronus, duquel je vous remercie. Je vous avoue que le livre m'a extrêmement plu d'abord, et que je ferai tout ce que pourrai afin qu'il soit imprimé ici, et tâcherai que ce soit

au contentement de l'auteur. Four votre Moronus, quis ille sit? ignoro plenissimè, et albus sit an ater, nescio; et je doute bien fort aussi de son dessein et s'il pourra y avoir réussi. Voilà que je l'envoie chez mon relieur; ut ut sit, bonus an malus, je vous en remercie. Vous m'obligerez si vous m'instruisez qui est cet auteur et de quel mérite vous pensez qu'il soit.

J'ai vu ce soir M. Riolan, où nous nous sommes trouvés chez un hydropique, que j'ai vu par ci-devant deux fois avec l'ordinaire. « Melius habet a tanto morbo, et haud dubie est » convaliturus post frequentissime purgatum corpus ex sena, » rheo, syrupis ex floribus mali persici et de rosis solut. » cum 31. Diaprunis solut. interdum etiam ex jusculo solu-» tivo facto ex xIII. fol. oriental. et xI. manna calabrina. » Il a été purgé trente fois de deux jours l'un de ces remèdes, et principalement du dernier, à quo uterque humor tum crassus, tum aqueus facile et feliciter educitur. J'ai averti ledit M. Riolan que j'avois reçu ce manuscrit dont je lui avois parlé l'autre jour par votre ordre. Il ne m'a pas témoigné d'être curieux de le voir; mais seulement, m'a-t-il dit, faites-le imprimer hardiment; je le traiterai comme il mérite, et toujours plus équitablement qu'il n'a fait mon père. Je lui montrerai qu'il ne sait pas l'anatomie, et que pour un homme qui a tant lu Galien il ne l'entend guère bien; et là-dessus nous nous sommes séparés. De tout ce que dessus vous en manderez à l'auteur ce qu'en jugerez à propos si vous lui écrivez bientôt. Je me tiens assuré qu'il sera bien aise d'en savoir le tout, vu que par sa dernière il me prie en ces termes : Quæso te, mi bone, repete ad me illa Riolani, que contra me deffendit, non ut refutem, sed ut rideam. Vous voyez la jalousie qui est entre ces deux grands hommes, et qui tous deux ont bien envie de se soutenir.

M. Riolan est véritablement asthmatique, mais il témoigne grande allégresse pour le présent; je pense que c'est l'édition de ses œuvres qui le réjouit. Outre plus, il a bec et ongles, et je crois que son Anthropographie ne s'achèvera pas qu'il ne censure vivement M. Hofmann, super anatomicis, que scripsit in institut: et in epitome earundem institutionum, Entre eux le débat s'ils ne se veulent accorder.

Le roi, la reine, M. le duc d'Orléans, M. le Prince, le cardinal Mazarin, M. le chancelier et autres grands furent au Palais le mercredi 15 de ce mois, où furent vérifiés quelques édits, et entre autres un pour faire douze maîtres des requêtes nouveaux; un autre sur ceux qui tiennent du bien du roi par engagement; un autre par lequel divers officiers de ville et de finances sont créés; un autre par lequel sont supprimés les aides, etc. M. Talon, avocat général, harangua devant la reine, à ce qu'on dit, divinement, et contenta si fort les gens de bien, qu'on ne parle ici que de ce qu'il a dit, combien que personne n'y profite de rien. Tout le monde est ici au désespoir de la continuation de la guerre.

Les maîtres des requêtes, qui sont ici en aussi grand nombre que les disciples du Sauveur du monde, savoir, soixante-douze, ont été assemblés au Palais-Royal, où par commandement de la reine et par la bouche du chancelier ils ont été interdits et leur a été défendu de plus venir au conseil du roi pour s'être assemblés tout ensemble en particulier, et avoir délibéré et signé qu'ils s'opposeroient à toute nouvelle création de maîtres des requêtes; et depuis ce temps-là on leur a encore signifié que le roi leur défendoit de juger d'aucune chose souverainement aux requêtes de l'hôtel, qui est la scule juridiction qui leur reste pour trois mois de l'année.

Enfin le bonhomme M. P. Seguin, l'ancien de notre école, est mort le 28 de janvier âgé de quatre-vingt-quatre ans, d'une tièvre continue qui a succédé à sa paralysie, et qui lui a suffoqué la chaleur naturelle. C'est aujourd'hui M. Nicolas Piètre, qui est notre ancien, âgé de soixante dix-sept ans, qui est bien un autre homme, fin, adroit, plus rusé que Machiavel, grand médecin à peu de drogues et hai des apothicaires, do nomen, et parce qu'il est fort homme de bien, de quo mentiri, fama veretur. Je souhaite que quinze ans durant il soit

notre ancien, comme l'a été M. Seguin, que nous avons enterré le 30 de janvier avec grande cérémonie dans Saint-Germain-l'Auxerrois, où son fils est doyen, qui étoit aussi la paroisse du défunt et la mienne aussi.

J'apprends par une lettre de M. Heinsius, qui est à Padoue, la mort de quelques savants hommes d'Italie, et entre autres de Janus Nicius Erythræus; qu'il a fréquenté Scioppius qui est à Padoue, et qu'il le reconnoît pour fou, en ce qu'il travaille à un ouvrage qu'il dresse contre Luther, Calvin et le pape tout ensemble.

Il est mort un grand poëte latin à Amsterdam, nommé Gaspard Barlaus, scriptis multis clarissimus. Ce pauvre homme s'est imaginé qu'il étoit de paille, et qu'il ne devoit pas s'approcher du feu, de peur de brûler; enfin, son mal augmentant, miserando mortis genere, il y a trouvé un remède, c'est qu'il s'est jeté dans un puits, où il s'est tué.

Un médecin d'Auvergne, nommé Marcellin Bompart, demeurant à Clermont, a ici envoyé un petit manuscrit intitulé: Miser homo, qu'il a fait à l'exemple de ma thèse, étant: Totus homo a natura morbus? Il a fait autrefois imprimer ici un livre, Nouveau chasse-peste, et un autre des Conférences d'Hippocrate avec Démocrite, qui sont des traductions des épitres d'Hippocrate; il étoit ici l'an 1631 et 1632. On le voyoit souvent plus malade que sain, erat enim obnoxius doloribus nephriticis a calculis, qui unoquoque mense, minuti et vix hordei granum adæquantes, cum multo dolore acerrimisque torsionibus ejiciebantur. Je lui disois quelquesois qu'il étoit plus malheureux qu'une femme, laquelle n'accouche guère que tous les ans, et lui faisoit plusieurs pierres chaque mois. Outre mes visites, il avoit aussi quelquefois celles de M. Nico'as Piètre, de M. Merlet et de notre M. Riolan. Il a dressé une épltre pour nous quatre à cet opuscule qu'il nous a dédié.

J. Petrus Lotichius, qui a par ci devant travaillé sur le Pétrone, qui est un gros in-quarto, m'a fait prier par un médecin de Metz, qui est fort mon ami, nommé M: Ducles, de

tacher de trouver ici un libraire qui voulût entreprendre une seconde édition de ce Pétrone, vu que toute l'Allemagne est tellement désolée, que rien de parcil ne se peut espérer. Je lui ai fait réponse que la guerre empêche de telles entreprises ici, aussi bien qu'à Francfort, où il demeure à présent, et de plus que la cagoterie du siècle présent empêcheroit d'imprimer ici Pétrone: que cela ne se pouvoit guère bien imprimer qu'à Genève, ou en Hollande, vu qu'ailleurs les moines y avoient aujourd'hui trop de crédit. Mais c'est assez, il faut que je finisse, avec protestation que je serai toute ma vie de cœur et d'affection, monsieur, votre très, etc.

De Paris, ce 7 de février 1648.

## LETTRE CXCII. — Au même.

Depuis ma dernière, laquelle sut du 7 de sévrier, un mé chant rhume m'a tant pressé qu'ensin il m'a sallu tout quitter, et me mettre au lit, où j'ai été saigné sept sois (1). « Pro co » ryza, brancho, tussicula, sebricula et dolore ad latus » dextrum in sorti inspiratione. Quæ quidem singula sympto» mata ortum ducebant ab intemperie præservida hepatis et » prava humorum colluvie in prima corporis regione lati» tante. » J'en suis quitte, Dieu merci; il ne me saut plus que des sorces, principalement aux genoux, lesquelles je n'ai point perdues au jeu, comme cet autre dans le satyrique. Je n'ai été en mon mal incommodé que de la trop grande visite de tant d'amis qui me venoient voir à toute heure, et je n'étois pas toujours prèt d'être vu Le bonhomme M. Riolan y venoit presque tous les jours. Il m'a dédié son petit Enchiri-

(1) Gui Patin était de bonne foi dans ses opinions médicales, on en voit ici la preuve. Lorsqu'il est malade, il se fait saigner à outrance, et dans l'occasion il est comme tant d'autres le martyr de ses doctrines.

Digitized by Google

(R. P.)

dium, dont vous verrez les raisons dans l'épitre qu'il m'a faite: il m'en a allégué d'autres raisons dans mon lit. Comme je lui parus fort étonné de cet honneur qu'il me vouloit faire, et entre autres de l'obligation qu'il dit m'avoir de ce qu'en toutes mes leçons et mes conférences que j'ai eues l'an passé avcc mes écoliers, je louois toujours feu M. Simon Piètre, son cher oncle et son bon maître, auquel il a, dit-il, de très grandes obligations, et dont il m'aimera toute sa vie. Ce M. Simon Piètre a été un des grands hommes qui fût jamais. Il mourut l'an 1618; il étoit frère aîné de M. Nicolas Piètre, qui est aujourd'hui notre ancien, et un homme incomparable, si on fait exception d'une certaine humeur particulière et stoïque qui le maîtrise quelquefois.

Pour le bonhomme M. Hofmann, je vous prie de croire qu'il m'est très fortement recommandé, et que je le chérirai et honorerai toute ma vie, lui et sa mémoire et les siens. J'honore sa grande érudition, et ne me plains point de son humeur. Je me tiens encore plus étroitement obligé à l'honneur de votre amitié, qui m'a procuré une si avantageuse connoissance. M. R. Chartier a septante-quatre ans; bien vieux et bien usé, force dettes et force procès, parce qu'il ne veut point payer ses créanciers, et même qu'il ne le peut. Il y aura dans sa maison grand désordre après sa mort, des enfants de deux lits, force créanciers, peu de bien, force papiers imprimés de grec et latin sur Hippocrate et Galien, et rien de parfait. Il y a maintenant une presse qui roule pour en faire encore un tome, et après tout cela la mort viendra tanquam fur de nocte, et quae parasti, enjus erunt?

A notre vieux bonhomme. M. Seguin, autrefois savant et grand valet d'apothicaire, depuis devenu animal trop dévot et plus que bigot, a succédé un docteur d'une bien autre trempe, qui est celui qu'avez deviné, M. Nicolas Piètre, un des premiers médecins du monde, et des plus rusés et déniaisés de la sottise du siècle. C'est un homme incomparable à tout prendre. Je n'ai point eu d'autres nouvelles de M. de

Sorbière. Vous diriez que cet homme est un storque, qui se retire à bon escient de la communication des hommes. Quand il m'écrit, c'est une petite lettre de six lignes éloignées les unes des autres.

Pour votre autre lettre datée du 25 de février, qui étoit le jour du mardi gras, qui fut le premier jour que je relevai de maladie, et que M. Riolan, bon gré malgré moi, m'enleva de céans, et m'emmena dans son carrosse chez lui, afin de m'y traiter, et que nous y dinassions ensemble, y adjoignant ma femme et un de mes enfants, où il nous fit si grande chère, et étoit si fort réjoui de ce que j'étois guéri, ce disoit-il, et de ce que son Enchiridium anatomicum et pathologicum étoit achevé, que je ne vous le saurois exprimer. Je suis bien aise que vous soyez bon ami de M. Bauhin : c'est un honnête homme qui m'écrit quelquefois, et je lui fais réponse. Il y a vingt ans que nous nous connoissons; je fais état de son amitié, mais je n'en ai jamais vu une plus sèche : je vous le dirai en un mot, il ne vous ressemble en rien. Je l'ai autrefois prié de m'apprendre ou de me faire savoir quelque chose de Bàle; je lui ai envoyé des livres de deçà, et même un Hofmannus, de Medicamentiis officinal., sans gré ni réponse. Vous diriez que cet homme sort d'une botte ou de quelque enthousiasme extatique, et alors il m'écrit six lignes en une page. Si nous ne faisions autrement vous et moi, l'un et l'autre, à peine nous connoîtrions-nous. Néanmoins je le veux bien: quisque suos patimur manes.

La thèse de M. Guillemeau est sur la presse pour le 26 mars : il y parloit des apothicaires, des Arabes et de leur pharmacie. et ce bien malgré moi; mais je ne lairrai point de vous donner une copie de ce qui a été retranché. Tout le monde n'est pas également hardi en ce pays : ceux qui pensent être suges y adorent aussi le veau d'or et révèrent la fortune des méchants. Comme je pressois un homme de ce parti sur ce châtrement de thèses, il me dit que tout le monde n'étoit point si heureusement hardi que moi, et que Bezoard idolum futuo-

rum étoit bien pensé, mais qu'il n'étoit pas besoin de le dire ni de l'écrire. Je me moquai de cette objection ridicule, et lui demandai s'il dormoit bien la nuit, s'il n'avoit point peur du loup-garou ou des esprits qui reviennent de nuit; que pour ceux du jour je n'en avois nulle appréhension. Voyez jusque où va la peur de perdre un teston ou la bonne grâce d'un apothicaire, dont je fais moins d'état que du trique-nique, comme dit le bon M. Estienne Pasquier en ses Recherches de France. Pour moi, je me console avec le bon roi David, et dis de bon cœur après lui, discite justo, quoniam bene. Quand les apothicaires m'empêcheront de travailler, je leur aurai obligation; ils me lairront du loisir pour écrire plus souvent à mes amis. C'est folie à nos gens de flatter ces pharmaciens pour être employés, ils n'en ont point pour eux-mêmes. Tout le peuple, voire même le médiocre et la plupart des grandes maisons, sont trop embarrassés dans le désordre du siècle, dans la bombance et le luxe du temps, et dans les incommodités que la guerre cause à tout le monde, et la plupart de nos apothicaires sont si secs que rien plus. Il y en a ici trois ou quatre douzaines qui ressemblent bien mieux à des gens qui vont donner du nez en terre faute d'emploi, qu'à de bons marchands. Nous avons ici jeudi prochain une thèse, dont plusieurs se plaignent qu'elle est fort mal faite; en voici la conclusion: ergo the chinensium menti confert. Le dernier corollaire parle de ce thé, les quatre autres n'en approchent point. J'ai fait avertir le président que chinensium n'est pas latin; que Ptolomée, Cluvérius, Joseph Scaliger et tous ceux qui ont écrit de la Chine (qui est un mot dépravé en françois), écrivent sinenses, sinensium ou sinæ sinarum. Ce président badin et ignorant m'a mandé qu'il avoit bien d'autres auteurs que les miens qui disent chinenses : quant à ses auteurs, je doute s'il y en eut jamais un bon. Ce président n'a fait cette thèse sur cette herbe, sur le thé, que pour flatter M. le chancelier, duquel est venue la réputation de cette drogue, quæ statim evanuit cum sonitu, et de la bonté de laquelle ceux mêmes

qui la vantent n'oseroient jurer, n'en pouvant assigner aucun bon effet. Vous trouverez dans votre paquet une grande thèse de théologie dédiée au cardinal Mazarin, en huit feuilles de papier collées ensemble. Vous ne vîtes peut-être jamais une si grande et chère gravure : la thèse a coûté 9,000 livres.

Pour nouvelles de deçà, M. de Longueville est ici grand ministre d'Etat et du conseil d'en haut; M. le Prince, son beaufrère, est allé à Dijon y tenir les états de la province. Il sera ici de retour devant la fin du mois, et partira au commencement d'avril, pour aller en Flandre avec MM. les maréchaux de la Meilleraie et de Grammont. Je me recommande à vos bonnes grâces de toute mon affection, et suis, monsieur, votre très humble et très, etc.

De Paris, ce 10 de mars 1648.

## LETTRE CXCIII. — Au même.

Depuis le 10 de mars, que je vous écrivis une lettre de quatre grandes pages, je vous dirai que j'ai reçu une lettre de M. Hofmann avec une épitre à M. Gras, pour son traité de Anima; voilà que je vous l'envoie afin que vous la voyiez et la montriez à M. Gras. Je vous prie aussi d'y changer le titre, et de l'accommoder comme vous l'entendrez, vu même que l'auteur ne le trouvera pas mauvais, et qu'il n'est pas comme il devrait être. J'ai un imprimeur qui me promet d'y travailler avant Paques. Tandis que nous ferons l'impression de deçà, vous verrez cette épître et me la renverrez à votre loisir : c'est assez que je la recoive quinze jours après Paques, avec très humbles prières à votre bonté de témoigner à M. Gras que je suis son très humble serviteur. Le massacre qui fut fait la veille de Noël à l'hôtel d'Orléans durant la messe de minuit, avec un vol de 10,000 moins 10 pistoles, est découvert : ce sont deux valets de chambre, tous deux chirurgiens de leur premier métier, dont l'un, nommé du Frésne, étoit valet de chambre et de plus maître d'hôtel de M. Goulas, secrétaire de M. le duc d'Orléans. L'autre est un nommé Campy, valet de chambre et chirurgien de M. le comte de Franguetot, qui a une charge chez la reine. L'affaire a été découverte par le babil très impertinent d'une misérable femme, qui est celle de Campy; mais Dieu l'a permis ainsi, afin que ces grands crimes soient punis. Comme Campy s'enfuyoit en Flandre, il a été pris en une petite ville de Picardie, nommé Ham, et dès qu'il s'est vu si bien pris, il a avoué quelque chose : il est aujourd'hui arrivé, et a été mis dans le grand Châtelet. L'autre y est aussi dans un cachot, où on ne les gardera pas longtemps, vu que tous deux ne peuvent nier le fait. Du Fresne est extrêmement coupable, vu qu'il étoit domestique de M. le duc d'Orléans, et que ce pauvre Pàris, qu'ils ont massacré, étoit son ami intime. Joint qu'il avoit un bon maître, 30,000 écus de bien, et 4,000 livres de rente en offices, que son maître lui avoit fait avoir chez M. le duc d'Orléans. On dit que le prince de Galles, qui est ici, s'en va en diligence en Écosse, pour y être chef d'un parti qui s'y forme pour le roi d'Angleterre, son père, lequel parti sera composé d'Écossois, Hibernois, et du grand secours que le roi de Danemark lui veut donner: de hac contentione Deus ipse viderit.

Nous avons ici, tout nouvellement venu d'Anvers, le second tome de Famianus Strada, de bello Belgico, qui a été imprimé sur l'in-folio de Rome. On l'imprime aussi de même ici in-octavo, et sera fait dans huit jours. C'est un beau et agréable historien; mais re deuxième tome me déplait, d'autant qu'il ne va que depuis l'an 1578 jusqu'en 1589, qui n'est qu'environ onze ans. Au moins, s'il ent été jusqu'a la mort d'Alexandre, duc de Parme, qui mourut l'an 1592, in cujus gratiam et gloriam videtur tantum opus suscepisse. On dit que le roi d'Espagne a empêché que l'auteur ne donnat au public le reste de son histoire, parce que Philippe II y étoit accusé d'avoir fait emprisonner ce prince de Parme. Vide Thuanum,

tomo quinto, Historiarum sui temporis, in elogio Alexandri Parmensis. J'ai vu l'in-folio venu de Rome, qui est tout pareil à l'in-octavo, hormis quelques figures en taille-douce qui sont à l'in-folio, qui représentent quelques villes et quelques castramétations.

Pour mon voyage vers M. Hofmann, il n'est pas encore prêt. Je ne me soucierois point de mes affaires de deçà, si la guerre nous en donnoit une sûre permission; mais comme tout s'en va dans la rigueur et à l'extrémité, il n'y a point d'apparence que je pense à entreprendre ce voyage. Mon dessein eût été d'aller d'ici jusqu'à Lyon pour vous y embrasser, et après quelques jours, d'en partir et d'aller à Genève, pour y voir quelques singularités dont je serois curieux; et de là, si vous me l'aviez conseillé, d'aller à Bale y voir M. Baultin, et le tombeau du grand Erasme; après cela de prendre le plus court et le plus sûr, de gagner Nuremberg, y aller joindre M. Volcamer, qui m'introduiroit et mèneroit chez M. Hofmann, que je serois ravi de voir et d'embrasser, avec sa vieille Pénélope, et coram mutuas audire et reddere voces. Et je vous jure que je serois ravi de faire ce voyage et que ni la peine, ni le temps, ni l'argent nécessaire pour cela ne me coûteroient rien, pourvu que je visse de la sûreté de ma personne et de celle de mon fils aîné, que je mènerois quant et moi. Et quand je serois en train de revenir, je tâcherois de me mettre sur le Rhin, et de venir à Nimègue, où j'ai un frère et icelui unique, qui seroit ravi de me voir, et moi lui. De là je visiterois quelques belles villes de Hollande, savoir : La Haye, Leyden, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht. Je chercherois à Rotterdam le lieu de la naissance de l'incomparable Érasme, et à Leyden je visiterois avec un dévotieux respect le tombeau du très grand Joseph Scaliger. Mais mon premier dessein n'est venu que de la promesse et de l'espérance qu'on nous faisoit ici de la paix. Aujourd'hui l'on dit que tout est perdu, quod pacis spes tota decollavit; c'est pourquoi je n'oserois plus y penser ; et néanmoins, à vous dire

vrai, je serois ravi de voir et d'embrasser le bonhomme Hofmann, et de lui témoigner par ce voyage combien je l'honore et l'affectionne.

Il est vrai que je lui en ai témoigné ma passion par une lettre, ce que véritablement j'effectuerois si le temps ou plutôt la paix me le permettoit, en nous donnant sûreté par les chemins: quam quidem securitatem quia nemo potest præstare, neque ego peregrinabor. Je vous baise les mains, et je suis de toute mon affection, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 13 mars 1648.

# LETTRE CXCIV. — Au même.

Je reçus hier au matin un petit paquet, venant de Hollande, pour le port duquel je payai dix sous qu'on me demanda: la suscription étoit de la main de M. Sorbière. Dès que j'eus levé cette enveloppe, je trouvai un petit livret nouvellement imprimé à Leyden, in-douze, sur le passage du chyle et sur le mouvement du sang. Si tels n'en sont les mots, au moins en voilà le sens. En dedans du premier feuillet il y avoit de la même main, à M., M. Patin, etc. Le livre est dédié à M. du Prat, docteur en médecine. Il n'y a point de nom d'auteur exprimé; il y a seulement au bas du livre à la fin deux S. S., qui disent, ce me semble, Samuel Sorbière. Comme je n'avois point le loisir de le lire, et que d'ailleurs je me souvins que j'en avois parlé à M. Riolan, à qui j'avois promis de l'envoyer dès que je l'aurois reçu, je le lui envoyai tout-àl'heure. On le laissa chez lui en son absence. Ce matin, dès le point du jour, M. Riolan m'est venu voir, qui m'a dit que ce livre a été fait à Paris par un homme qui est à Paris; que ce livre est tout plein de fautes; que cet auteur n'y entend rien; qu'il n'est point médecin; que c'est une pitié de se mêler

du métier d'autrui; et par le long discours qu'il m'en a fait, j'ai reconnu qu'il entend M. Gassendi, et m'a dit que dès qu'il aura reçu quelques cahiers de la copie de son Anthropographie, qu'il s'en va y répondre par un àutre livret en françois, qui sera deux fois plus gros que celui-ci, d'autant qu'il contiendra la réfutation de toutes les faussetés de celui-ci, et puis après qu'il y proposera la vraie circulation du sang, dont il établira et étalera les vrais fondements. Voilà l'histoire du petit livret. Quand j'en saurai autre chose, je vous le manderai. M. Riolan dit aussi que Fortunius Licetus, in lib. de Quesitis per Epistolam (il y en a ici quatre parties nouvellement vênues d'Italie), a voulu parler de la circulation du sang, mais qu'il n'y entend rien; que c'est un ennuyeux traité, pour l'importune quantité de citations que Licétus y apporte du Galien et de l'Aristote, qu'il le réfutera tout du long dans le grand traité qu'il en mettra dans son Anthropographie, et que cette réfutation seule tiendra plus de six pages. Un de nos docteurs, qui est bien plus glorieux qu'habile homme, nommé Morisset, voulant favoriser l'impertinente nouveauté du siècle, et tâchant par là de se donner quelque crédit, a fait ici répandre une thèse du thé, laquelle conclut aussi bien que ce président a la tête bien faite (1). Tout le monde a improuvé la thèse; il y a eu quelques uns de nos docteurs qui l'ont brûlée, et reproches ont été faits au doyen de l'avoir approuvée. Vous la verrez et en rirez. J'attends le présent que me fait M. Ravaut de son Polyanthea. Et à ce que je vois, vos libraires de Lvon sont bien plus honnêtes et plus généreux que ceux de decà : je lui en écrirai exprès, quand je l'aurai reçu, et l'en remercierai; combien que je croie et me persuade facilement que je vous en ai la première obligation. Mais vous êtes en grand train de m'obliger en toute façon, et



<sup>(1)</sup> On voit que l'usage du thé commençait à devenir à la mode, même avant le casé; mais cette impertinente nouveauté du siècle trouvait encore bien des détracteurs. (R. P.)

moi en état de mourir ingrat, puisque je n'ai pas moyen de me revancher de tant de courtoisies et de bienfaits que j'ai recus de vous depuis tantôt six ans: nisi mihi Deus tamquam è machina affulserit. La nuit entre le 15 et le 16 de mars s'est ici sauvé de la Conciergerie, où il étoit détenu prisonnier depuis dix-huit mois, un certain M. de Roquelaure, qui s'étoit pareillement sauvé des prisons de Toulouse il y a environ deux ans, où il étoit détenu pour diverses impiétés qu'il étoit accusé d'avoir faites et proférées. Comme il avoit été longtemps ici prisonnier, il avoit trouvé le moyen de gagner les bonnes graces de madame Dumont, la geolière, qui est fort belle femme, et de qua mala fabula fertur per urbem, et même on trouve qu'il s'est sauvé par son cabinet. M. le premier président, en ayant été averti dès le matin, envoya prendre prisonniers Dumont et sa femme, leur a ôté leur charge et les a envoyés prisonniers, l'un dans le grand, et l'autre dans le petit Châtelet. Le même jour il est arrivé ici nouvelle que le bâtard de Monteron a tuć en duel, près de Toulouse, un autre frère de ce M. de Roquelaure. Le 16 de ce mois, votre archevêque, M. le cardinal de Lyon, a perdu son procès pour la deuxième fois au grand conseil touchant son prieuré de la Charité. Il y a tantôt un an qu'il en fut dépossédé par arrêt du grand conseil au profit de M. des Landes, payeur conseiller de la grand'chambre. Les parents du cardinal avoient dressé une nouvelle batterie et espéroient de lui arracher ce bénéfice de trente mille livres de rente par une requête civile, de laquelle ils ont été déboutés par tous les juges, qui ont été loués partout de n'avoir rien donné à la recommandation et à la brigue de tous les parents et amis du feu cardinal qui s'en étoient mêlés. L'avocat général de ce semestre, nommé M. Bailly, fils d'un maître des comptes, et abnepos Michaëlis Marcscotii doctoris medici, qui hic obiit anno 1605, fut le premier de cet avis, et sit merveilles par sa harangue à démêler tant d'intrigues et de fourberies qui étoient en ce procès. C'est un jeune homme de vingt-cinq ans qui a déjà fort bien fait

en d'autres causes depuis six mois qu'il a cette charge. Les deux massacreurs et voleurs ont tout avoué et auroient déjà passé le pas n'étoit que MM. du parlement (j'entends ceux de la Tournelle) en veulent avoir connoissance, et qu'ils ont évoqué la cause à leur tribunal. Du Fresne est aussi accusé de plusieurs autres crimes, et entre autres d'avoir fait plusieurs vols sur les grands chemins en habit déguisé, avec une fausse barbe et autres outils qui ont été trouvés chez lui. Lui et Gampy ont fait le massacre seuls, et la femme de Campy, laquelle ne savoit encore rien pour lors de ce massacre, leur aida à faire le vol, à partager les pistoles, et à serrer tout ce qui fut volé.

La reine s'en va faire un voyage à Chartres pour la Notre-Dame du 25 de mars, à laquelle elle a fait un vœu pour la santé du roi, qu'elle y mène quant et soi. M. le cardinal Mazarin n'y va point. On parle fort ici de la trahison qui a été découverte à Naples contre M. de Guise, dans laquelle se trouve criminellement enveloppé un sien favori nommé de Modène, la nouvelle de la mort duquel n'est point encore venue, combien qu'on tienne pour très certain qu'il en mourra. On dit qu'il vient ici des députés d'Irlande querir le prince de Galles afin qu'il aille commander leur armée contre les parlementaires de Londres. Le duc de Bavière est menacé de nos armes et de celles des Suédois plus qu'aucun autre.

La paulette est ici publiée pour les officiers de finance et pour les présidiaux, et non pour les cours souveraines, desquelles il n'est point parlé du tout. On croit qu'il y aura une déclaration du roi toute expresse pour eux. Néanmoins, les maîtres des requêtes en sont nommément et particulièrement exceptés, qui sont ceux auxquels le conseil semble vouloir plus de mal pour l'opposition qu'ils ont faite aux nouveaux compagnons qu'on vouloit leur donner il y a près de trois mois.

M. Naude m'est venu voir aujourd'hui; il y avoit longtemps que je ne l'avois vu. J'ai eu le bonheur de l'entretenir trois bons quarts d'heure : c'est toujours le même, hormis que

Digitized by Google

j'ai reconnu une chose en lui dont j'ai regret, vu que toute sa vie je l'en avois toujours connu fort éloigné: c'est qu'il commence à se plaindre de sa fortune et de l'avarice de son mattre, duquel il n'a pu, se dit-il, encore avoir aucun bien que douze cents livres de rente en bénéfice, et qu'il se tue pour trop peu de chose. Je pense que c'est la peur de mourir avant que d'avoir amassé du bien pour laisser à des frères et à des neveux qu'il a en grande quantité; et par cet exemple je reconnois aisément que les passions entrent aussi bien avant dans l'esprit des philosophes (1). J'en suis pourtant bien marri, vu que c'est un honnête homme et digne d'un meilleur traitement auprès d'un tel maître. Le Châtelet avoit envie de juger les voleurs prévôtalement et les faire exécuter aussitôt; mais il a été ordonné que la cour en connoîtroit, de sorte qu'au lieu que dès samedi dernier ils eussent été exécutés, ils ne le peuvent être que jeudi ou vendredi prochain. Le fripon Dufresne est natif de Villeneuve d'Avignon. Voilà ce que je sais pour le présent. Je vous prie de me conserver en vos bonnes grâces, et de croire que je serai toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, le 22 mars 1648.

# LETTRE CXCV. - Au même.

Pour réponse à la vôtre, que je viens de recevoir, je vous remercie de la joie qu'avez de ma convalescence; ce ne sera que pour vous servir quand j'en aurai le moyen. Vous usez donc de manne avec du séné; je pense que le sirop de roses pâles vous vaudroit mieux, minus calet et tutius purgut. Le mal que vous me dépeignez de votre aîné me fait peur; la petite-

(1) Parler de philosophie est une chose, être philosophe en est souvent une autre. Cette distinction fait partie de la grande science des misères de l'esprit, qui tient elle-même à celles du cœur humain avec l'immensité de ses désirs et leur insaisissable inconstance. (R. P.)

vérole et la rougeole sont les pestes du poumon : utinam tandem convalescat / Le lait d'anesse ne lui servira guère si vous ne lui faites garder un grand et exact régime de vivre, et si vous ne le purgez de six en six jours, à cause de l'ordure que fait le lait. Dieu vous conserve les vôtres et à moi les miens! J'aime bien les enfants; j'en ai six, et il me semble que je n'en ai point encore assez (1). Je suis bien aise qu'ayez une petite fille; nous n'en avons qu'une, laquelle est si gentille et si agréable que nous l'aimons presque autant que nos cinq garcons. Pour le portrait d'Alstedius, je ne l'ai jamais vu, combien que j'en aie céans grande quantité; je m'en enquerrai et vous l'enverrai aussitôt si je puis le recouvrer. Tout est ici bien froid à la rue Saint-Jacques. On réimprime ici in-octavo le livre de la Perfection du Chrétien, attribué au cardinal de Richelieu, comme s'il étoit raisonnable que les fourbes fissent des livres aussi bien que les sages, les fous et les ignorants. J'ai écrit à M. Hofmann vendredi dernier qu'il m'envoie yencon: παθολ: avec promesse de lui donner du mien propre; puisque nous sommes en état de ne rien tirer des libraires, je lui enverrai un Botal. Le bonhomme ne connoît pas grand'chose à la saignée. Pour le grand Simon Piètre, qui mourut l'an 1618, il étoit frère de Nicolas Piètre, notre ancien aujourd'hui, et étoit le fils ainé de M. Simon Piètre, qui mourut l'an 1584. Il n'a rien écrit que des annotations françoises sur les opérations de chirurgie de notre E. Gourmelen, et d'autres annotations françoises sur la chirurgie de Paul Eginette, traduite en françois par Dalechamps, de l'impression de Paris, qui est inquarto. C'est lui qui a donné les six conseils de son père. Il étoit professeur du roi et faisoit de fort bonnes leçons à Cambrai. Les honnètes gens qui l'ont autrefois connu adorent aujourd'hui sa mémoire. Je n'ai rien vu écrit du thé præter Jac.



<sup>(1)</sup> Quatre moururent d'assez bonne heure; Robert Patin, l'ainé de tous, et Charles Patin furent les seuls qui ont survéeu, encore le premier succomba-t-il dans sa jeunesse. (R. P.)

Bontium; on s'en moqua ici. Je ne sais si l'Histoire du Brésil en parle, je ne l'ai point. Ni Bontius, ni Renodœus, ni Vesale, de Decocto rad. Chinæ, n'avoient vu ni consulté Ptolomée, Scaliger ni Cluverius, pour apprendre qu'il faut dire sinæ et sinenses. Adde quod error communis non facit jus. Vos deux traducteurs de la chirurgie de Fabrice d'Aquapendente, qui ont si mal réussi, me font souvenir que tous les traducteurs font de même; au moins puis-je assurer qu'il n'y a livre traduit de ma connoissance et que j'aie jamais vu dans lequel il n'y ait la même chose, c'est à-dire beaucoup de bévues et trop de fautes. Je m'étonne comment M. L. de Serres a du loisir dans Lyon de s'amuser à traduire. Pour les médecins de la campagne, je ne m'en étonne point; je sais bien qu'il y en a bien de repos faute d'avoir la réputation de bien savoir la pratique, ou pour y avoir mal réussi. La même chose se voit à Paris tous les jours, combien que les jeunes médecins y puissent être mieux éclairés par la fréquentation qu'ils peuvent y avoir avec les anciens. Le roi et la reine partirent hier pour aller à Chartres, religiosi voti nomine. Ils seront ici de retour vendredi au soir et n'y séjourneront que le mercredi, jour de la fête. M. le Prince et M. de Longueville, deux beaux-frères, sont allés à Coulommiers en Brie, ville qui appartient au dernier des deux, pour s'y ébattre. On dit que M. de Modène a eu la tête tranchée à Naples pour la trahison qu'il vouloit faire à M. de Guise, son maître et bienfaiteur.

Les prisonniers du grand Châtelet, massacreurs et voleurs, ont été condamnés, il n'y a que deux heures, à être rompus tout vifs, et la femme de Campy à être pendue; ils en appellent au parlement, où ils seront transférés anjourd'hui. Il y a grande apparence que jeudi ou vendredi sans faute ils seront exécutés. Dii meliora! Je vous baise les mains de toute mon affection, et suis de toutes les facultés de mon âme, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 24 de mars 1648.

## LETTRE CXCVI. - Au même.

Je vous envoyai, le 24 de mars, un paquet de lettres dans lequel deux des miennes étoient contenues avec l'épître de M. Hofmann pour M. Gras, ut præfigatur tractatui de anima. Depuis ce temps-là, je vous dirai qu'il est mort ici un habile homme d'avocat et considérable en sa sorte, éloquent et savant, magni nominis et cælebs, nommé M. Hilaire. Ce fut lui qui plaida contre M. le Prince pour madame de Comballet, et qui défendit le testament du cardinal de Richelieu. Il a été un des accomplis personnages qui aient jamais été dans le Palais. Il n'y avoit pas quinze jours que sa mère étoit morte chez lui; il avoit quelque peu moins que soixante ans. M. Hilaire étoit un homme purement atrabilaire, qui tamen, morum suavitate, étoit aimé de tout le monde. Le premier médecin du roi l'a vu en sa maladie et lui a donné de l'or potable, nonobstant lequel, sui desiderium statim reliquit.

Enfin les voleurs ont été exécutés vendredi 27 de mars, au bas de la rue de Tournon. La femme de Campy a premièrement été pendue; les deux massacreurs, savoir, Campy et Dufresne, ont été rompus tout vifs. Dufresne devoit être le dernier exécuté, qui néanmoins le fut le premier, et fut pris pour cela d'autant qu'il se mouroit dans la charrette; il cria fort aux premiers coups du bourreau et se tut au huitième, de sorte qu'il mourut avant que d'avoir tous les coups. Campy cria rudement à tous les onze et ne fut point étranglé: aussi ne mourut-il qu'une heure après, désespéré et presque enragé. Dufresne dit le jour de leur supplice, au matin, qu'il n'eût voulu échapper de la que pour tuer la putain qui l'avoit perdu par son babil (c'étoit la femme de Campy), quâ tamquam pellice utebatur, en dût-il être rompu tout vif et damné au bout.

Je prendrai la hardiesse de vous faire part de ma joie et de la réjouissance qui est en notre famille de ce que mon fils

aîné, âgé de dix-neuf ans, un peu moins, a été aujourd'hui reçu bachelier en médecine avec six autres compagnons, parmi lesquels il a été des meilleurs. Cette licence du 7 prochain sera composée de quatre fils de maîtres et de trois autres particuliers. Voilà des thèses qui nous viennent à faire. Le fils de M. Moreau répondit merveilleusement bien sous M. Guillemeau, et methodo hippocrated, au grand contentement de notre école et de grande quantité d'honnètes gens qui étoient venus pour l'entendre. C'est un jeune homme de très belle et de très grande espérance; il a prodigieusement de l'esprit et de la mémoire, et là même, la veille de Paques fleuries, il remercia, comme fils de mattre, notre Faculté au nom de tous ses compagnons par une belle harangue, laquelle dura longtemps, et néanmoins il la prononça si bien qu'il en fut loué de tous et de M. son père aussi. Ils sont admis à l'examen particulier pour après Paques, ut moris est, et puis on les fera licenciés vers la Pentecôte. Celui-ci aura infailliblement le premier lieu de sa licence et sera quelque jour un grand personnage. Il y avoit dans la Conciergerie une chambre pleine de femmes prisonnières pour divers crimes. Une d'elles s'avisa d'un stratagème pour se sauver, qui étoit d'avoir une scie et de scier une poutre qui les séparoit d'un des coins de la grande salle du Palais; elles l'ont entrepris et en sont venues à bout. de sorte qu'en une belle nuit, quatorze se sont sauvées par le trou qu'elles avoient trouvé moyen de faire. Une quinzième malheureuse femme y est restée, laquelle n'a pu passer par le trou d'autant qu'elle étoit grosse.

Tout s'apprête ici pour la guerre. M. le maréchal de la Meilleraie, grand maître de l'artillerie, est parti pour Arras il y a huit jours. M. le Prince sera à Amiens le lendemain de la fête de Pâques, et tôt après l'armée marchera, laquelle sera obligée de donner bataille à l'archiduc Léopold s'il se présente pour l'empêcher en son chemin. Nous avons ici un des plus honnêtes hommes et des plus illustres de notre compagnie bien malade, qui est M. de la Vigne, Marasmode febre detinetur, ab antiqua intemperie prefervida hepatis et aliorum viscerum stipata fluxu hepatico et lethali. Nous en pourrions perdre trente autres qui ne vaudroient pas celui-là.

Enfin, ce beau livre tant attendu de M. Saumaise, de Annis climactericis, est arrivé; il est dédié à M. de la Tuillerie, qui est notre ambassadeur en Hollande. Ce livre est tout plein d'astrologie et de termes aussi bien que de choses où je ne connois rien. Je tàcherai néanmoins d'en tirer quelque profit pour l'argent que j'en ai donné. Il parle quelquefois de quelques maladies (1). Nous attendons ici de Hollande Epistolarum Hug. Grotii centuriam ad Gallos, dans laquelle il y a quelques lettres à ce même M. Saumaise.

Tous les généraux et officiers sont partis pour l'armée de

(1) Du temps de Gui Patin on ajoutait encore foi aux années climatériques; on n'y croit plus aujourd'hui. Mais il ne s'agit que de s'entendre. Le corps humain a en lui-même la loi continue et palingénésique de son développement et de son déclin ; observé à certaines époques, il est certain qu'on trouvera des différences remarquables : il y a donc de véritables métamorphoses septénaires. C'est dans ce sens que Frédéric Hoffmann a dit, ut in tota rerum natura, sic quoque in nostro microcosmo, omnia certo numero, pondere, mensura et tempore fiunt. Mais si l'on entend par années climatériques des époques fixes où doivent arriver nécessairement telle ou telle maladie et où la vie est en danger, c'est une erreur complétement démentie par l'expérience. Barbier du Bourg a fait une excellente thèse sur ce sujet, en 1747: Utrum anni climacterici, cateris periculosiores? neg. Mais dans les siècles précédents, fidèles aux anciennes doctrines des causes astrologiques, les années climatériques passaient pour infaillibles. Un certain Codronchus ou Codronchi, imbu de cette idee, publia l'ouvrage suivant : De annis climactericis, necnon de ratione vitandi corum periculum, etc. Bononia 1620. Ce médecin fait une longue liste de ceux qui sont morts dans les années climatériques ; Adam est le premier de cette liste. Il est dit dans Moïse qu'il mourut âgé de 930 ans. Codronchus en retranche 20, et ne lui en accorde que 910. Ce nombre lui était indispensable. Divisant donc ces 910 par 7, le quotient est de 130; ainsi le septénaire ou les sept années du système climatérique est de 130 pour ce patriarche. Qui croirait maintenant à de pareilles réveries? Toujours est-il, néanmoins, que dans son

Flandre. M. le Prince a passé à Amiens fort leste et en belle compagnie; mais de deux maréchaux de France qui sont allés devant lui, savoir, MM. les maréchaux de Grammont et de la Meilleraie, ce dernier est demeuré malade à Arras d'une suppression de goutte, à laquelle il est fort sujet. On assure ici que l'archiduc Léopold n'est pas si fort qu'il pensoit; il espéroit du secours d'Angleterre, que les parlementaires sont obligés de se réserver à cause des Hibernois catholiques et des Écossois malcontents, dont il y en a trois partis en Écosse. On ne parle ici que de vols domestiques, de valets et servantes qui volent leurs maîtres et maîtresses, et qui de là se font pendre. J'ai pitié de tant de pauvres malheureux qui se laissent duper; le diable est bien déchaîné.

Je vous veux annoncer une réjouissance pour la papimanie, laquelle fait ici parler bien du monde, le personnage étant fort connu. Des quatre prétendus réformés qui nous restoient en notre Faculté, le nombre en est réduit à trois, ayant plu à Dieu de toucher le cœur (je n'oserois dire l'àme, car je doute s'il en a une ) à notre maître Élie Beda, dit par la ville et soidisant des Fougerais, comme du nom de quelque seigneurie. Il va dorénavant à la messe, porte le chapelet, fait le bigot comme les autres, et tout cela par l'intervention du père de Lingendes, jésuite, et de quelques dames. Ne vous étonnez donc plus de votre M. Meyssonier, en voici un autre qui a fait comme lui; mais celui ci est bien plus fin, plus rusé et plus madré que le vôtre. Ceux qui l'ont vu à la messe ne doutent pas de sa conversion; mais nous autres, qui le connoissons pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un dangereux cancre et grand imposteur, doutons bien fort si par ci-devant ayant été grand et insigne charlatan, l'eau bénite qu'il prendra le

cours la vie subit des modifications appréciables sans qu'on puisse néanmoins les astreindre à des formes numérales. Ces révolutions ont pour but l'accomplissement de cette grande loi de la nature qui veut que tout meure et que rien ne périsse, que tout naisse et que rien ne soit immortel. (R. P.) pourra changer et le faire meilleur, plus sage, plus retenu et moins charlatan qu'il n'étoit. Je vous envoie le livret de M. Lussauld, médecin de Poitou (1), qui est celui même que vous m'avez dépeint par votre dernière, de la réception de laquelle je vous suis très obligé et m'en vais vous y répondre. Premièrement M. Lussauld est celui-là même que vous me dites homme qui fait l'entendu et qui méprise presque tout. Il dit qu'en son livre il a négligé l'élégance du latin et les autorités, et qu'il ne s'est amusé qu'au raisonnement. Il dit qu'il s'en va faire un plus grand œuvre pour le faire imprimer. Si sa campagne lui donne du loisir, il le peut faire, il ne manque pas d'esprit. Le roi d'Angleterre est encore vivant, mais je ne puis croire ceux qui se promettent de lui qu'il reviendra à bout de ses affaires; il faut être bien crédule pour s'imaginer de telles fables (2). J'entreprendrois très volontiers un voyage d'Allemagne jusqu'à Nuremberg et Altorf pour y saluer et y entretenir M. Hofmann; mais cela ne se peut faire durant la guerre, et je ne doute point que lui-même ne voie bien la difficulté de l'entreprise, voire même l'impossibilité. Après ce. que vous me dites touchant le livre de M. Sorbière, il n'y a nulle difficulté que M. Riolan n'ait deviné le vrai auteur de ce livret: mais je ne sais pas pourtant s'il en écrira exprès, vu que son Anthropographie l'occupe tout entier. Il emploie tout son loisir à revoir sa copie et ne la baille que feuille à feuille aux imprimeurs, à cause de quoi son ouvrage n'avance guère. Je n'ai jamais vu l'arrêt des médecins de Tours contre les apothicaires, imprimé; combien que celui qui en sollicita

- (1) Disp. de functionibus fætus officialibus, Parisiis, 1648, in-4. -L'auteur a publié ensuite: Apologie pour les médecins contre ceux qui
  les accusent de déférer trop à la nature et de n'avoir point de religion,
  Paris, 1663, in-12.

  (R. P.)
- (2) Il s'agit du malheureux Charles Ier, et son supplice prouve que Gui Patin connaissait bien l'état positif des affaires de son temps, même celles de l'Angleterre. On sait qu'il y dominait alors un esprit de fanatisme et de férocité pédantesque, que beaucoup d'Anglais avaient la Bible et le pistolet à la main.

  (R. P.)

ici le procès me promit en partant qu'il le feroit et qu'il m'en donneroit une douzaine, ce qu'il n'a pas fait. Je demanderai à M. Perreau, notre doyen, s'il n'en a point vu, sinon je vous promets que j'en écrirai à Tours tout exprès.

Le Theatrum vitæ humanæ est de vrai un fort bon livre; mais je doute du débit de votre libraire; car s'il le prend sur la dernière édition de Cologne, elle est toute châtrée de ce qu'il y avoit de çà et de là contre les prêtres et les moines; s'il la prend de l'ancienne, il est à craindre qu'on ne lui fasse la même chose que vos jésuites ont faite à M. Huguetan sur son Alstedius Encyclopedia.

Pour notre bon ami M. Naudé, je vous puis jurer que ce n'est pas tant l'avarice qui le fait plaindre que le peu de reconnoissance qu'il a de son patron, après lui avoir rendu tant de services et avoir fait ès pays étrangers tant de voyages pour lui et par son commandement. Mais quoi, c'est que le bon seigneur ne fait rien à personne; au moins je ne vois personne qui se loue de sa libéralité; il prend beaucoup et ne donne rien, et étouffe les espérances de profiter de tous ceux qui s'étoient mis près de lui, ut ditescerent (1).

(1) Gui Patin est toujours prêt, comme Joh, à cracher sa colère dans de véhémentes sorties contre Mazarin; il nous semble pourtant qu'il ne lui rend pas assez de justiec sous le rapport de la politique. A la vérité, l'idée qu'il se faisait de cette dernière n'était pas faite pour qu'il l'honorat beaucoup : c'était à ses yeux une école de mensongs et de tromperies. D'autres juges plus compétents que lui n'en opt pas en meilleure opinion, témoin Frédéric le-Grand, qui s'y connaissait et qui fit l'Anti-Machiavel, sans doute, dit Voltaire, pour cacher au plat et en dégoûter les autres. Écoutons l'illustre monarque : « Comme on est convenu parmi les hommes que duper son semblable est une action 'ache et criminelle, on a été chercher un moyen qui adouctt la chose, et c'est le mot politique qu'on a choisi infailliblement. Ce mot n'a été employé qu'en faveur des souverains, parce que décemment on ne peut nous traiter de coquins et de fripons. » (Manuscrit de Frédéricle-Grand, intitulé Matinées royales, ou instructions sur l'art de régner, publié par Auguis et le Constitutionnel, 14 juin 1845.)

Je ne vous dis rien de Naples ni de M. de Guise, qui y a été arrêté prisonnier: ce sont affaires de princes qui jouent au plus fin les uns sur les autres; cela a toujours été et sera toujours. On dit qu'on l'a mené en Espagne, où il ne peut être gardé que prisonnier, et qu'on se gardera bien de le faire mourir, vu qu'ils ne gagneroient rien à sa mort, et qu'en le gardant il peut être utile à quelque chose de bon, quand ce ne seroit qu'à une bonne rançon ou à être échangé avec quelque illustre prisonnier. On dit ici qu'il y a eu du bruit à Bordeaux, et qu'on y a pendu quelques gabeleurs, et qu'à Marseille ont été tués quelques gardes du comte d'Alais, gouverneur de la province. Toutes les compagnies souveraines de Paris grondent ici pour la paulette et pour le retranchement qu'on veut leur faire de leurs gages.

Il y a ici du bruit touchant un capitaine des gardes nommé de Sangton, qui a été arrêté prisonnier sur ce qu'il se méloit de traiter du mariage de Mademoiselle, fille de M. le duc d'Orléans, avec l'archiduc Léopold. On dit même que ladite Mademoiselle est retenue en sa chambre et qu'elle a des gardes par ordre de la reine; mais elle u'a pu être convaincue d'aucune intelligence secrète, d'autant qu'elle n'en a jamais rien écrit, et même se disant et protestant fort innocente de toute cette accusation; elle n'en a jamais voulu demander pardon à la reine, etiam urgente parente, domino Gastone.

On a mandé à M. d'Avaux qu'il eût à partir de Munster et à s'en revenir. On dit qu'il est en état de disgrace; que M. de Longueville s'est plaint de lui; que le cardinal Mazarin dit qu'il a fort désobligé la France. Mais l'Histoire secrète dit encore qu'on lui met sus un plaisant crime d'État, savoir, est qu'il a voulu briguer à Rome un chapeau de cardinal pour soi-même par l'entremise de quelques amis qu'il a près de soi à Munster qui ont crédit vers le Padre santissimo, et que cela a été découvert par le cardinal Spada, qui en a écrit de deçà, et qui a fait connoître ce dessein de M. d'Avaux au cardinal Mazarin: fabulosa tamen plerique putant hac omnia, et

qu'on veut faire accroire qu'il a mangé le lard, asin de le retirer de Munster avec quelque couleur de disgrâce, n'étant permis à aucun particulier de briguer le cardinalat sans per mission et sans le bon plaisir du roi.

J'attends de jour en jour des nouvelles de M. Hofmann et m'ennuie de ne rien apprendre de sa santé. J'ai peur de tout : utinam sim vanus aruspex! Un illustre conseiller d'État, du nombre des ordinaires, mourut hier ici, savoir, M. Talon, frère aîné de celui qui est avocat général du parlement aujourd'hui. Il a fait cette charge lui-même autrefois avec éclat et réputation, laquelle depuis il a ternie par les intendances qu'il a eues en Dauphiné et en Provence. Il étoit homme adroit et rusé, fort entendu, et qui en vouloit avoir; il savoit le bien et le mal, et en étoit tant plus à craindre. Même le défunt cardinal se servoit de son conseil dans ses violences. Mais enfin il faut que je cesse de vous fournir une si importune lecture, avec protestation que je serai toute ma vie et de toute mon âme, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 8 de mai 1648.

#### LETTRE CXCVII. - Au même.

Depuis ma grande lettre du 8 de mai, je vous dirai que le lundi en suivant, 11 mai, M. le duc d'Anjou, frère du roi, a été baptisé dans le palais Cardinal, en présence de la reine et de toute la cour, et a été nommé Philippe de France. Son parrain a été M. le duc d'Orléans, son oncle, et la marraine la reine d'Angleterre, sa tante. On ne parle ici que de moyens d'avoir de l'argent, et même les plus grands ne songent à autre chose. M le premier médecin se plaint qu'il n'est pas assez riche; ce n'est pas que je le hante ni le voie : c'est lui qui l'a dit à un de mes amis qui est le sien, combien qu'il ait plus de 25,000 écus de rente, tant de ce qu'il a de sa charge,

de son abbaye, et du revenu de l'argent qu'il a en banque, que de ce qu'il gagne encore tous les jours avec les courtisans (j'entends ceux qui ont encore bonne opinion de lui : «Plures enim quibus pulchre innotuit ab eo abstinent, » propter infaustum et infelicem successum quem in multis » viderunt ex illius stibio. ») Il dit qu'il ne sera pas content s'il ne lui vient encore un bon bénéfice de 20,000 livres de rente. Cet ami lui dit qu'il se devoit contenter de tant de biens qu'il avoit; qu'il n'étoit chargé ni de femme ni d'enfants, et qu'ayant déjà une abbaye, il ne devoit pas souhaiter d'avoir davantage de bien d'église. M. Vautier lui répondit sur-le-champ qu'il ne se tenoit point la conscience chargée ni son ame en danger pour le bien qu'il avoit, et qu'il ne seroit pas plus tôt damné pour trois abbayes que pour une. On dit que M. le Mazarin même manque d'argent. Un trésorier de la marine, nommé Boucher d'Essonville, sieur du Bouchet, a été ici depuis peu ruiné, et obligé de faire une grande et malheureuse banqueroute, faute de lui avoir voulu fournir et avancer une somme notable pour l'armée que nous envoyons en Italie. Il a pour ses raisons allégué et remontré que le roi lui devoit benucoup; mais nonobstant tout cela, tout son bien a été saisi, su charge de trésorier de la marine, ses maisons de la ville et sa belle maison des champs, et tout cela par ordre exprès dudit sieur cardinal : talia cum dominis faciant ; quid de aliis sperandum? Je m'étonne comment on n'a pas meme saisi sa femme, qui est belle, bonne et grosse. Il n'v a pas longtemps qu'un auditeur des comptes, nommé M. Nivelle, fit banqueroute aussi et tout fratchement, c'est-à-dire depuis trois jours. Un trésorier des parties casuelles, nommé Samson, en a fait autant; et pour vous montrer qu'il est vrai que res humanæ faciunt circulum, comme il a autrefois été dit par Platon et par Aristote, celui-là s'en retourne d'où il vient. Il est fils d'un paysan de cinq lieues d'ici; il a été laquais de son premier métier, et aujourd'hui il n'est plus rien, sinon

qu'il lui reste une assez belle femme, que j'ai autrefois traitée malade : elle est fille d'un tailleur qui étoit riche.

Le droit annuel qui avoit été accordé aux cours souveraines a été révoqué par le roi, voyant l'union que les cinq corps ont fait ensemble, savoir, le parlement, les mattres des requêtes, le grand conseil, la chambre des comptes et la cour des aides, pour tâcher d'empêcher qu'on ne leur arrête leurs gages, comme M. d'Emery, surintendant des finances, a voulu faire. Les cours souveraines des bonnes villes de France ont aussi envoyé leurs députés pour tâcher de se maintenir dans leurs droits, en s'adjoignant à ceux de deçà. On a aujourd'hui rompu à la Grève deux insignes voleurs de grand chemin, dont l'un des deux a avoué qu'il avoit tué plus de trente hommes. On dit ici que M. de la Rivière, grand favori de M. le duc d'Orléans, s'en va être cardinal, que la reine et M. le Mazarin en sont d'accord. Pour ce qui est de mon fils aîné, utinam evadat in virum bonum et eruditum medicum. Je lui souhaite toutes ces qualités, afin qu'il ait l'honneur de vos bonnes gràces, et qu'il soit, comme j'espère qu'il sera un jour, votre très humble seviteur. Je ne le nourrirai et élèverai qu'à cette intention, et ne vous demande vos bonnes grâces pour lui qu'autant qu'il les méritera. Il est encore tout jeune; il pourra quelque jour vous allez voir à Lyon, d'autant que j'ai envie qu'il pérégrine un peu avant que de l'arrêter tout-àfait de deçà; mais ce ne sera pas qu'après qu'il sera docteur, fiat, fiat.

Pour la vôtre que je reçus hier, datée du 19 de mai, je vous en remercie. Il y a huit jours entiers que je suis embarrassé près de ma belle-mère, laquelle a été fort malade d'une pleurésie, dont elle est, Dieu merci, quitte moyennant quatre saignées, qu'elle a fort bien portées, combien qu'elle ait bien près de huitante ans; le bonhomme n'en a guère moins, et sont tous deux à la veille de me laisser pour ma part une succession de 20,000 écus, et vir sapiens non abhorrebit. J'aurai alors un

peu meilleur moyen de servir M. Hofmann comme je voudrois, que je n'ai pour le présent. Je vous envoie une copie de ma dernière, que je lui ai écrite : voyez s'il y a de ma faute, je vous en fais juge. Si vous voulez que je le traite autrement, je m'y offre, et en ferai tout ce qu'il vous plaira: si modo præscribas agendi modum et legem cum tanto viro et tam venerando sene. S'il ne tient qu'à de l'argent, je suis prêt d'en donner tout comptant, modò mittat γρισοη: παθολ:, que je puisse mettre avec les physiologiques, et en faire un bon volume, qui sera profitable au public, et honorable à son auteur, et aurai soin aussi qu'il y ait du profit pour lui, afin qu'il ne prenne occasion de dire: Cum labor in danno est, crescit mortalis egestas : sponsorem enim me constituo legitimi honorarii. Si vous jugez tout ce que j'écris à propos, vous m'obligerez de lui mander. J'ai vu et vous renvoie l'épître que M. Hoffmann vous a faite. Quænam sint illæ χρησοη: τεχνολ: Hofmanni planè nescio. Ce n'est pas grand'chose que cette épître; considérant ce que vous lui êtes, il vous devoit faire une plus belle et plus longue épître, et dire qu'il avoit bien de l'obligation à ses muses qui lui avoient fait un tel ami que vous. Mais le bon homme est stoïque et ne se connoît guère à louer personne. Pour la thèse de M. Guillemeau, elle n'est pas si agréable à tout le monde de deçà, comme quelqu'un se promettoit. Pour les Arabes, je vous en dirai mon sentiment. Pour la doctrine, tout ce qu'ils ont de bon, ils l'ont pris des Grecs; pour leurs remèdes, ils ont vécu en un temps qu'il y en avoit de meilleurs que du temps d'Hippocrate; mais ils en ont bien abusé. et ont introduit cette misérable pharmacie arabesque, et cette forfanterie de remèdes chauds, inutiles et superflus, qui sont encore aujourd'hui trop en crédit par toute la terre, et de la quantité desquels les malades sont vilainement trompés. A quoi bon toutes ces compositions, tous ces altératifs sucrés et miellés, contre l'abus desquels les plus savants hommes de l'Europe se sont déclarés et élevés depuis tantôt cent ans, comme contre une tyrannie insupportable? Cela n'est bon

qu'à échauffer un malade et à faire faire des parties à l'apothicaire pour lui couper sa bourse, eo solo Græris feliciores mihi videntur Arabes, quod senom agnoverint, cujus ope et opere carere non possumus. Scaliger le père étoit un pauvre médecin lui-même, combien qu'il ait été un fort savant homme. Le grand abus de la médecine vient de la pluralité des remèdes inutiles, et de ce que la saignée a été négligée. Les Arabes sont cause de l'un et de l'autre. Mesue a trop de crédit au monde. Un apothicaire qui a une grande boutique pour ses pots dorés n'auroit besoin que d'un buffet ou d'une armoire pour y serrer cinq ou six bottes. Medicina clim erat paucarum herbarum: ipsi Græci paucissimis utebantur remediis. Multiplicitas remediorum filia est ignorantia: supientes ad naturæ legem compositi, paucis multa peragunt. Nous guérissons beaucoup plus de malades avec une bonne lancette et une livre de séné, que ne pourroient faire les Arabes avec tous leurs sirops et leurs opiats. Nous aurions grand tort d'abandonner et de quitter les bons remèdes qui sont en usage dès le temps des Arabes, pour aller recourir à ceux du temps d'Hippocrate, qui sont moins bons, ou qui nous sont inconnus. La méthode ne s'entend point du remède comme de la loi, et de modo benè utendi. C'est la doctrine des indications qui fait parottre un médecin vraiment ce qu'il est (1). Et c'est ce dont nous avons l'obligation entière aux Grecs, lesquels, s'ils n'ont connu le séné et la casse, ce n'est point leur faute, c'est leur malheur: ainsi ne sont pas les Arabes qui nous ont découvert et fait connaître le séné; il étoit en usage avant eux. Les forts et violents remèdes sont encore bons à quelques uns; mais la science et la méthode des Grecs nous apprennent à nous servir plus heureusement des bénins, et à fuir les mochliques si nous n'en avons grand besoin. Vous voyez dans Hippocrate l'apho-

(1) C'est là ce qui constitue le principe de toute doctrine médicale; la logique des faits, la force des inductions et la puissance de l'art, aboutissent en effet à ce point capital. l'indication formelle, positive. évidente. (R. P.)

risme Convulsio ab elleboro lethalis. C'est qu'il en avoit vu quelqu'une. Aujourd'hui les dogmatiques ne voient rien de pareil, en tant qu'ils se servent de remèdes doux et bénins, par le moyen des indications, dont ils obtiennent plus d'effet salutaire qu'avec tous les remèdes. Ces expériences ne sont plus bonnes qu'aux chimistes, qui tuent ici le monde à tas avec leur antimoine. Il y a ici un homme d'autorité qui s'en sert, et qui en a tué un si grand nombre depuis quelque temps, qu'il est appelé Jupiter mactator; tant plus il en donne, tant moins on a envie d'en prendre. Pauca, benigna, sed probata et selecta, ea mihi sunt remedia, et à tant des Arabes.

J'ai reçu les bouillons printaniers de votre M. Meyssonier. Vous êtes heureux d'avoir un fou de cette nature; nous en avons ici trois ou quatre, vario insaniæ genere laborantes. Mais leur folie n'est pas si gaillarde. Cl. Tardy ne parle que de l'antimoine, d'Hippocrate et d'Aristote, que personne, dit-il, n'a jamais bien entendu que lui, ou au moins comme lui. Beda ne se pique que de secrets et d'antimoine, et dit qu'il a guéri la vérole à tout le monde. M. de la Vigne se porte mieux, et se promène tous les jours dans son jardin : s'il étoit mort (Dieu l'en garde), ce seroit un lion mort auquel Courtaud voudroit faire la barbe. M. Davaux, qui étoit notre plénipotentiaire à Munster, en a été rappelé et est ici de retour, et, dit-on, en disgrâce. Je ne sais point ce qui en sera. Si les catholiques d'Augsbourg ont la puce à l'oreille contre les luthériens, ne doutez point que ce ne soit impulsu loyolitarum, qui ont grand crédit en ce pays-là, et qui tâchent de s'y rendre tant plus agréables et nécessaires au saint-siège romain, de qui ils prennent leur mission.

Tandis que M. le Prince est devant Ypres, les Espagnols, qui sont plus fins que nous, ont si bien pris leur temps, qu'ils ont surpris Courtrai, l'ayant assiégé en plein midi par quatorze endroits, et ont coupé la gorge à 600 Suisses qu'ils ont trouvés dedans, auxquels Suisses les Espagnols ne donnent jamais de quartier. La cause de ce malheur vient de ce que

26

Digitized by Google

M. le Prince, pour grossir son armée devant Ypres, a tiré de Courtrai deux mille hommes qui y étoient en garnison, et le gouverneur même qui est un honnête homme, M. le comte de Palluau, qui auroit bien défendu sa place. Vous diriez que nous jouons aux barres, que nous ne gagnons que pour perdre, et que nous ne perdons que pour gagner. Une bonne paix vaudroit bien mieux que tous ces misérables désordres. Les cinq compagnies souveraines de deçà se sont assemblées plusieurs fois pour empêcher qu'on n'arrête leurs gages. La reine a mandé les députés et leur a fait défense de s'assembler. M. le chancelier leur a aussi fait entendre l'importance de l'affaire, et la volonté de la reine; mais, quelque chose qu'on leur fasse entendre, ils ne veulent pas souffrir qu'on arrête leurs gages. Cette obstination des cours souveraines est cause que la reine ne bouge d'ici, et qu'elle ne va prendre l'air à Compiègne ou ailleurs, tandis que la saison se présente si belle. Vous me faites trop d'honneur par votre lettre; je n'ai rien à y répondre, sinon que je vous prie de vous tenir très assuré de mon service, et que je ne manqueral nullement à mon devoir. Je vous suis trop obligé, et en trop de façons. Je ne suis point mal avec mes parents; mais je vous prie de croire que je ne veux point être moins bien avec vous qu'avec eux tous ensemble. La parenté vient de nature, et est par conséquent sans choix : l'amitié a quelque chose davantage, elle agit avec jugement, et tel, de peur de tromper son ami, devient honnête homme, et s'accoutume à l'être, per vim relationis. Et ainsi est vrai ce qu'a dit un vieux scoliaste d'Aristote sur les morales : Amicabilia ad alterum oriuntur ex amicabilibus ad se (1). Vous serez donc assuré, s'il vous platt, de ma fidélité et de mon service, comme d'un homme

(1) Quiconque eût pu douter des sentiments affectueux de Gui Patin en serait convaincu par ces gracieuses paroles. C'est qu'au fond personne n'eut plus que lui ces scrupules, cette délicatesse d'âme, cette pureté de conscience qu'on peut si justement résumer dans ces mots, la seconde religion, du médecin. (R. P.)

qui désire être avec vous en aussi bonne et forte intelligence que si nous étions frères germains et naturels. L'accord est refait de Mademoiselle, fille de M. le duc d'Orléans, elle a vu la reine. On dit que le capitaine qui a été mis prisonnier pour cet effet sera mené à Lyon, et mis dans Pierre-Ancise. Les Hollandois sont tout-à-fait d'accord avec le roi d'Espagne: leur paix a été publiée partout de part et d'autre. Les catholiques romains qui tenoient le parti du roi d'Angleterre dans la principauté de Galles ont été défaits par les parlementaires. Il y en a d'autres dans l'Écosse qui se mettent en état de l'assister : quo tamen fructu futurum illud sit, nescio. Notre armée est devant Ypres, que l'on dit qui sera prise dans quinze jours: il y a termes d'avis. On dit ici que durant ces fêtes de la Pentecôte, messieurs du conseil s'accommoderont avec le parlement et les autres compagnies souveraines. Leur plus fort ennemi est votre M. d'Émery, surintendant des finances. Mais voici l'heure qu'un carrosse me doit venir prendre, attelé de six bons chevaux, pour me mener voir, à neuf lieues d'ici, M. de Marillac, maître des requêtes, qui y est demeuré malade d'une attaque de goutte. Je vous baise les mains de toute mon affection, comme aussi à M. Gras, et suis, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 29 de mai 1648.

#### LETTRE CXCXVIII. — Au même.

Je vous écrivis ma dernière vendredi, 8 de janvier, et depuis ce temps-là plusieurs choses fort mémorables sont arrivées ici. Ce vendredi 8, tandis que le roi et toute la cour étoient à Saint-Germain, le parlement donna arrêt contre le Mazarin, par lequel il fut déclaré criminel de lèse-majesté, comme perturbateur du repos public; le samedi il fut ordonné que l'on lèveroit des troupes pour la défense de la ville de Paris, et ce même jour M. d'Elbeuf le père, M. de Bouillon Sédan, frère ainé du maréchal de Turenne, le maréchal de la Mothe Houdancourt, le marquis de la Boulaye, le marquis d'Aubeterre et autres seigneurs se présentèrent pour commander et avoir charge dans l'armée que Paris s'en alloit lever. M. d'Elbeuf en fut déclaré le chef, et lui et les autres prêtèrent serment de fidélité entre les mains du parlement, avec otages qu'ils donnèrent. Le dimanche matin sè présentèrent à la porte Saint-Honoré MM. les princes de Conti et de Longueville, qui y furent empêchés de passer outre, jusqu'à ce que le parlement en étant averti, les envoya recevoir par MM de Blancmesnil et de Broussel (qui furent les prisonniers des barricades du mois d'août dernier). M. le prince de Conti fut dès le même jour après-dîner au parlement; M. de Longueville y fut le lundi matin, et s'étant accordés avec la cour, M. le prince de Conti fut déclaré, à cause de sa qualité de prince du sang, chef généralissime, et M. d'Elbeuf son lieutenantgénéral. M. de Longueville n'a point pris de qualité, mais a donné pour otages M. le comte de Dunois son fils, et madame sa femme, laquelle est fort grosse et prête d'accoucher. Tout le monde contribue ici en particulier, ou en gros pour faire la guerre au Mazarin, et ce très volontiers. On garde fort bien les portes, et pend-on force espions, et gens portant lettres. MM. du parlement et de la ville travaillent jour et nuit incessamment pour le salut public. Arrêt se donna, portant commandement à tout capitaine, lieutenant ou soldat dese retirer à vingt lieues loin de Paris; défense aux villes de donner hommes, canon, ni aucun autre secours pour le parti de Mazarin; la Bastille, sommée de se rendre, battue et enfin rendue au parlement, qui en a donné le gouvernement au bonhomme de Broussel père, conseiller de la grand'chambre, et lui a donné pour lieutenant son fils, conseiller de la grand'chambre, qui est un vaillant garçon, et qui a eu charge par ci-devant aux armées. Le mercredi 13 de janvier, M. le duc de Beaufort arriva à Paris, qui doit être suivi de quatre cents bons cavaliers. Le

jeudi 14, mourut ici, du matin, M. Marescot, maître des requêtes, fils d'un autre maître des requêtes, et petit-fils de Michel Marescot, grand médecin, lequel mourut ici l'an 1605. Ce même jour, tous les MM. furent assemblés pour la police, afin de donner ordres aux provisions d'une si grande ville. Voyez comment vont les choses du monde : il y a quatre mois et demi que Paris s'arma pour empêcher que l'on ne mît ce bonhomme Broussel prisonnier dans la Bastille, et aujourd'hui, mutata rerum sorte, voilà qu'il en est gouverneur, et qu'il y retient les autres. Il y a ici force soldats à pied et à cheval, qui font des courses sur les ennemis qui paraissent. et on apprête un grand armement pour les aller attaquer en gros où ils seront, où M. de Beaufort et le maréchal de la Mothe Houdancourt ont mine de bien faire et de se faire paroître. La reine, voyant que M. de Longueville étoit contre elle, a donné son gouvernement de Normandie à M. le comte de Harcourt, qui y est allé pour y être reçu; mais Rouen lui a fermé la porte et ne l'a pas voulu recevoir. M. de Longueville, ayant aussi eu avis que son gouvernement étoit donné, est parti d'ici le mercredi 19 de janvier, assez tard, et bien accompagné, est allé droit à Lisieux, puis à Rouen, où il a été bien reçu. M. du Tremblai, frère du défunt père Joseph, capucin, accusé d'avoir trop tôt rendu la Bastille à MM. du parlement, a été condamné à Saint-Germain d'avoir la tète tranchée. La reine est tellement irritée contre Paris, qu'elle a chassé d'auprès d'elle mademoiselle Danse, qui étoit une de ses femmes de chambre, pour avoir voulu lui parler pour Paris, et néanmoins il y a eu de deçà quantité de gens pieux et dévots qui ont eu la hardiesse d'en écrire à la reine, et de lui en remontrer la conséquence. Le parlement lui a fait aussi des remontrances par écrit, lesquelles sont imprimées. On dit qu'elles sont bien faites, et que M. le président le Coigneux en est l'auteur. On a fait ici courir depuis huit jours quantité de papiers volants contre le Mazarin, mais il n'y a encore rien

qui vaille; même j'apprends que M. le procureur général en a fait des plaintes au parlement, qui a ordonné que l'on empêchât l'impression et la distribution de ces écrits satiriques et médisants. Quelques cavaliers des troupes de M. le prince de Condé sont allés de Saint-Germain à Meudon, où ayant trouvé quelque résistance dans le château, par les paysans qui s'y étaient retirés, ils y ont joué de main mise et en ont tué plusieurs, puis ont pillé le château. Quelques uns du côté de M. le Prince y sont aussi demeurés, et entre autres deux capitaines qui sont fort regrettés. Nos cavaliers y furent dès le lendemain, qui se rendirent maîtres du château, qui mirent en fuite des Allemands qui y étoient, en ayant tué et pris prisonniers quelques uns. J'apprends que l'ordinaire de Lyon ne va ni ne vient; cela me donne de l'appréhension que les lettres de vendredi, 8 de janvier, ne vous aient pas été rendues, et en vérité si cela est, je suis bien malheureux, vu que dans votre paquet il y a une grande lettre pour vous de quatre pages à l'ordinaire, et deux autres pour deux de vos collègues, MM. Garnier et Falconet. Je voudrois avoir donné une pistole et les retenir toutes trois, si vous ne les avez reçues. Mon Dieu! faut-il que la guerre trouble un commerce si innocent! Je vous mandois entre autres que notre bon ami, M. G. Hofmann, étoit mort le 3 novembre de l'an passé, selon que M. Volcamer m'en avoit écrit.

On garde ici soigneusement les portes, et personne n'en sort sans passeport. M. de Longueville est encore en Normandie, d'où on espère qu'il emmènera bonnes troupes : son retour est ici fort souhaité. Toute la cour est à Saint-Germain avec le Mazarin; M. le Prince voltige de cà et de là avec des cavaliers, pour empêcher l'abord de Paris à toute sorte de marchandise. Mais pourtant cela n'empêche pas qu'il n'en vienne de plusieurs endroits, hormis de Gonesse, que le pain n'en vient point, à cause des coureurs qui sortent de Saint-Denis, et jusqu'ici cela a duré; mais je pense qu'il ne durera

pas encore longtemps, vu que nous avons de belles troupes qui s'apprêtent à bien faire; mais M. de Bouillon Sédan est au lit de la goutte, et M. le maréchal de la Mothe Houdancourt est au lit d'un rhumatisme. Il y a en cette ville bien du pain et du blé, et beaucoup de farine aussi, et, Dieu merci, personne n'a encore crié à la faim. M. le Prince a mis bonne garnison dans Corbeil, lequel, jusque'à présent, nous auroit été inutile, à cause du débordement de la rivière de Seine, laquelle a fait ici bien du ravage, et qui a empêché le commerce et la navigation depuis trois semaines : elle commence fort à diminuer et à se retirer dans son lit, de sorte que dorénavant cette place nous sera nécessaire: aussi crois-je, avec grande apparence, que ce sera la première que nous irons prendre, et après cela Lagny, afin que la liberté soit tout entière pour Paris sur les deux rivières qui le nourrissent, Seine et Marne. Après cela il faudra prendre Saint-Denis, afin d'avoir aussi le pain de Gonesse, pour ceux qui ont l'estomac délicat et qui y sont accoutumés. Peut-être que Dieu mettra la main à tant de désordres, par la mort de quelqu'un de ceux qui fomentent et entretiennent cette guerre. La reine veut paroître à un chacun implacablement irritée, elle ne veut point souffrir que personne lui parle de s'adoucir, et pour cet effet elle a chassé de sa cour une de ses femmes de chambre, nommée mademoiselle Danse, femme de son apothicaire, et a fait mettre en prison un aumônier du roi, nommé M. Bernage, chanoine de Notre-Dame, pour la même cause. On imprime ici force libelles, qui se crient par les rues sur les affaires du temps. tant en vers qu'en prose, en latin et en françois. Il y en a plusieurs contre la personne du Mazarin; mais il y en a fort peu de bien faites. Je ne vous en garde point de copie, mais je m'attends au recueil général qui s'en fera, à quoi déjà s'apprêtent quelques uns de deçà, tant in-octavo qu'in-quarto. On dit que M. le duc d'Orléans, madame la duchesse sa femme, mademoiselle sa fille, M. le chancelier, M. d'Avaux, frère de M. le président de Mesmes, et qui étoit passé à

Munster, ne sont contre Paris que par bienséance, et non pas cruellement et furieusement acharnés, comme sont la reine, M. le Prince et le Mazarin, et crois que cette affaire viendra enfin à quelque accommodement, mais ce n'est pas sitôt. Interea patitur justus. On lève ici bien de l'argent de tous côtés, et personne ne sait combien ce mauvais temps durera; néanmoins j'espère que M. le Prince n'en sera point le maître s'il ne lui vient bien d'autres troupes que celles qu'il a; et si les princes qui sont de notre côté ne nous trompent (quod omen Deus avertat), il y a grande apparence que l'honneur en demeurera au parlement. Ainsi soit-il!

Tous les ouvriers de l'imprimerie ont mis bas ici : il n'y a que ceux qui font des libelles qui travaillent. M. le procureur général s'est plaint à la cour de l'impudence des imprimeurs qui publioient tant de méchants fatras et tant de libelles diffamatoires, d'où s'est ensuivi arrêt, qui a été publié à son de trompe par la ville, qui leur défend de plus rien imprimer sans permission de MM. du parlement. Mais je pense que toutes ces défenses ne les empêcheront pas d'en imprimer à mesure qu'ils en auront; et entre autres ils ont imprimé un journal de tout ce qui s'est fait et passé depuis le mois de juin au parlement jusqu'à présent, comme aussi la lettre d'un religieux à M. le prince de Condé, pour l'exhorter à quitter le parti du Mazarin. L'auteur parle là-dedans comme un jésuite, mais il ne le fut jamais : c'est un gaillard qui se moque d'eux, mais qui parle bien avec vérité. Le Mazarin est sanglé là-dedans tout du long, et très vilainement comme il le mérite : il me semble que c'est la meilleure pièce de tout ce qui s'est fait; mais je ne sais pas ce qui se fera à l'avenir.

On mit hier prisonnier à la Bastille un gros et infâme partisan nommé la Rablière, lequel est rudement chargé de la haine de bien du monde: aussi étoit-il trop superbe et insupportable. On a pris aussi chez lui 100,000 écus, que l'on a portés à l'Hôtel-de-Ville pour aider à faire la guerre au Mazarin. M. le duc de Beaufort lève ici de l'infanterie, et M. le maréchal de

la Mothe Houdancourt de la cavalerie, pour sortir en campagne dès qu'il sera fortisié, car il se porte mieux. Il entre ici par divers endroits de la farine et du blé qui donne du courage à tout le monde, et qui reconforte merveilleusement ceux mêmes qui naturellement n'en ont guère.

Depuis trois semaines que nous sommes en guerre et menacés de famine, rien ne m'a tant fàché que le regret que j'avois que ma lettre à vous adressée du 8 de janvier ne fût perdue; mais, Dieu merci, je suis tout consolé, puisque vous l'avez reçue, comme je reconnois par la vôtre datée du 19 de janvier, laquelle j'ai reçue dix jours après justement, sed quocumque inter illas moras ferit. Je vous assure qu'elle n'a pas été ouverte. Pour le désir que vous me témoignez avoir de me tenir dans votre cellule de méditation, je vous en remercie de toute mon affection; ce n'est pas que je ne voulusse bien y être à cause de vous, et possem mutuas audire et reddere voces. Mais je pense que notre guerre ne nous fera pas fuir si loin. Nous sommes bien les plus forts, et le secours augmente de jour en jour davantage par l'adjonction des parlements et des provinces qui envoient ici leurs députés.

J'ai céans les trois tomes de A. Novarinus, Omnium scientiarum anima, dont je fais état plus que de tout ce qu'a écrit cet
auteur, qui en a fait beaucoup d'autres. Pour ce Fabry de
Castelnaudary, c'est un pauvre souffleur, comme vous dites.
Viros dignissimos et suavissimae recordationis, D. D. Gras, Garnier et Falconet, officiosissime resaluto. Le premier médecin est
aussi fort empêché que pas un; son argent est en grand
nombre entre les mains des partisans qui sont aujourd'hui en
fort mauvais état, joint qu'il est en état de sauter aussitôt que
pas un, puisqu'il n'a jamais été colloqué en ce trône que par
le Mazarin, qui ne tient plus qu'à un filet, et qui aura bien de
la peine à revenir de si loin. M. Ch. Bouvard est ici fort vieux,
âgé de soixante-dix-huit ans, hors du tracas du monde et de
l'ambition, qui va à la messe et au sermon, et au coin de son
feu. Nous avons ici le bonhomme M. Nicolas Piètre, fort ma-

lade; il a été saigné douze fois d'un rhumatisme : utinan tandem convalescat! M. F. Citois est encore ici fort vieux pene coeus, mais très riche. Il y a longtemps que j'ai lu le passage de M. Saumaise de Colica pictavica, et pense être le premier qui l'ai découvert de decà. J'en donnai avis dès ce temps-là à M. Riolan, qui l'a réfuté par occasion dans son Anthropographie: in eo loco nugatur Salmasius, et ne sait ce qu'il dit; mais cet homme est si acre, qu'il n'est jamais hien s'il ne mord quelqu'un. Je suis bien aise qu'on ait imprimé grec et latin Ocellus Lucanus, je l'achèterai dès qu'il sera ici : c'est un vieux philosophe pythagoricien qui vivoit devant Aristote. Pour Opera omnia Spigelii, je pense que c'est celui de Hollande que j'ai céans, et lequel m'a coûté trois pistoles en blanc. J'ai aussi la Physique de votre Albertus Kyperus, qui est un Polonois qui professe la médecine en Hollande. Il a fait un autre livre intitulé: Methodus discendi et docendi medicinam, qui ne yaut guère mieux que rien.

Mon fils répondit hier de sa première quodlibétaire. Je suis ravi de ce qu'il contenta la compagnie. Je vous envoie six de ses thèses, dont voici la conclusion: Ergo sunt redicula, commentitia et chimerica chimicorum principia. Je suis toujours, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, etc.

A Paris, ce 27 janvier 1649.

### LETTRE CXCXIX. — Au même.

On a mis de nouveau dans la Bastille un autre célèbre partisan, et gros maltôtier, nommé Launay Grave, lequel est fort chargé de la haine publique. Je pense qu'il n'en sortira point qu'il ne lui en coûte bon. Plusieurs donnent ici avis au parlement de divers endroits où il y a de l'agent caché, lequel servira à faire la guerre, et la grosse récompense qu'on leur donne pour leur droit d'avis invitera beaucoup d'autres à en faire de même par ci-après. On a pris chez M. Galland, secrétaire du conseil, 25,000 livres; chez M. Pavillon, aux Marais du Temple, 100,000 écus qui venoient de Bordeaux. On a pris aux Gabelles 250,000 livres. On en a cherché dans la maison de madame de Combalet, où l'on a trouvé de fort belles caches, mais pas d'argent. On a grande espérance d'en trouver ailleurs tant de celui du cardinal Mazarin que du défunt Richelieu. L'avis avoit été donné qu'on en avoit caché en la pompe qui est la maison où est la Samaritaine sur le Pont-Neuf; on y a hien cherché, mais on n'y a rien trouvé. On croit qu'il en a été enlevé depuis un mois seulement, et qu'il a été emmené par eau à Saint-Germain, où de présent sont tous ceux à qui il peut appartenir. On se réjouit ici des bonnes nouvelles qui nous viennent de province et de Bretagne, où les parlements tiennent le parti du nôtre. On en croit autant de Toulouse et de Bordeaux, combien qu'on n'en ait eu aucune nouvelle, à cause que les courriers en ont été divertis et emmenés à Saint-Germain. Tout le monde est ici en une merveilleuse résolution contre le Mazarin, et combien que le pain y soit cher, néanmoins personne n'y gronde, pas même le petit peuple, si ce n'est quelque petit houlereau de partisan, car les gros s'en sont envolés; encore faut-il que ce soit en cachette; ou bien ce sont gens quiont peur de la justice, de la force, ou de la constance du parlement, dans lequel tous les membres sont merveilleusement bien unis et bien résolus. Les sages de delà, qui sont les plus modérés, espèrent que cette grande affaire se pourra enfin terminer par un accord, et c'est ce que je souhaiterois de tout mon cœur; mais je ne l'oserois espérer, tant par l'obstination et la méchanceté des uns que par la force et la bonne opinion des autres. Ceux de decà ont grande espérance en M. de Longueville, qui est allé en Normandie s'assurer de Rouen et nous y ménager des autres, tandis qu'il nous a laissé ici de bons otages, savoir, M. son fils ainé et madame sa femme. laquelle est ici accouchée le jeudi 28° jour de janvier, jour dédié dans l'almanach au bon roi Charlemagne, d'un second fils, qui a été baptisé et nommé Charles-Paris de Longueville, comte de Saint-Pol (1). Son parrain a été M. le prévôt des marchands, le président le Ferou et les quatre échevins au nom de la ville de Paris; la marraine a été madame la duchesse de Bouillon, femme d'un de nos généraux, qui est encore au lit, malade de la goutte.

- Nos bourgeois font merveilles de bien garder les portes, et d'empêcher que bien des gens n'en sortent qui voudroient bien avoir la clef des champs. On a trouvé des caches d'argent en divers endroits de la ville, et chez des particuliers et des moines, tant d'argent que de vaisselle d'argent, ou papiers d'importance appartenant aux partisans. MM. du parlement font merveilles pour apporter de la diligence à tous ces désordres. Toute la ville est fort unie contre le Mazarin, et espère que, Dieu aidant, nous en viendrons à bout. Cette guerre vient des partisans qui ont prêté au roi si haut, que le roi même en est aujourd'hui insolvable. La tyrannie et les voleurs du Mazarin ont fait le reste; et voilà le temps auquel Dieu nous a réservés. Le dimanche 7 de février, M. le duc d'Orléans et M. le prince de Condé ont ramassé des troupes pour le Mazarin, et sont venus coucher au bois de Vincennes; le lendemain lundi, de grand matin, ils campèrent entre Paris et Charenton, pendant quoi deux mille des leurs furent attaquer Charenton. Ceux qui étoient dedans se défendirent merveilleusement, et enfin les ennemis y entrèrent du côté du Presche. Nous y avons perdu cent quarante hommes, et les mazarinistes plus de quatre cents, entre autres dix capitaines ou lieutenants du régiment de Navarre, et un autre grand seigneur, duquel la mort a fort affligé tous les chefs, savoir, M. de Châtillon, fils du feu maréchal, lequel avoit épousé la
- (1) Le même qui fut tué au passage du Rhin, en 1672. Personne n'a oublié le célèbre passage d'une lettre de madame de Sévigné, où elle peint si admirablement la douleur maternelle de madame de Longueville.

  (R. P.)



fille de feu M. de Bouteville, qui eut ici la tête tranchée l'an 1627. Le prince de Condé a pris un village que nous reprendrons, y a perdu six fois plus que nous, et son meilleur ami, M. de Châtillon, pour lequel racheter il donneroit mille Charenton. Si la guerre continue, bien d'autres y périront. On parle ici que le traité de la paix d'Espagne s'avance; je voudrois qu'elle fût déjà faite; elle nous sera autant et plus avantageuse qu'au parti du Mazarin. Les capucins qui ont été députés et envoyés pour enterrer les corps morts, y en ont trouvé cent et quatre, dont il y en a quelques uns du lieu même qui ont fait merveille de se bien défendre; quelques messieurs aussi du côté du prince de Condé, qui y furent tués après l'assaut, la grande tuerie n'ayant été que depuis qu'ils furent entrés dans le village; et même M. de Châtillon n'y fut tué qu'une demi-heure après, de deux coups de pistolet, qui tous deux furent mortels. M. de Clanleu, qui étoit dedans, y fut tué en désendant une barricade, et eut encore plusieurs coups après sa mort, d'autant qu'il avoit tué d'un coup de pistolet dans la tête celui qui lui avoit offert quartier. La prise de cette place est provenue de la foiblesse de nos gens et du peu de résistance qu'ils firent au régiment de Navarre, qui voulut le premier entrer dans Charenton. Nos gens, épouvantés de cette première attaque, laquelle fut forte, s'enfuirent par le pont de Charenton vers Créteil et Villeneuve, et ainsi abandonnèrent ce misérable village au gouverneur, assisté d'environ trois cents soldats seulement et de quelques paysans. Dès que M. de Châtillon se vit blessé, il fut reporté au Lois de Vincennes, où étoit M. le Prince, qui pensa s'en désespérer, se tirant les cheveux et faisant d'horribles imprécations; ce qui m'a été rapporté par le chirurgien même qui le pansa le même jour. M. le Prince coucha la nnit suivante audit bois de Vincennes, et n'en partit que le lendemain à dix heures du matin, comme il vit M. de Châtillon tourner à la mort; lequel Châtillon dit à M. le Prince, en présence de plusieurs seigneurs, qu'il mouroit son serviteur, mais qu'il le

prioit de lui permettre qu'il pût lui recommander trois choses avant de mourir, dont la première étoit de quitter au plus tôt le parti du Mazarin, qui n'étoit qu'un fripon et qui ne méritoit point l'assistance d'un si grand prince; la seconde, que sa femme étoit grosse, et que si c'étoit un fils, qu'il le lui recommandoit; la troisième, qu'il quittât la vie scandaleuse qu'il avoit menée jusqu'alors. La reine, avertie de la prise de Charenton, en témoigna grande joie, et principalement lorsqu'on lui dit qu'il y avoit eu six mille Parisiens de tués, combien qu'il n'y en eût pas un, ceux qui y ont été tués étant de l'infanterie du prince de Conti et de M. d'Elbeuf, qui furent abandonnés de leurs compagnons, lesquels, s'ils n'eussent pris la fuite, eussent pu ruiner l'armée du prince de Condé, lequel a fait rompre deux arches du pont de Charenton et l'a abandouné, n'ayant point assez de gens à le garder. On a pensé à faire refaire ce pont; mais de beur qu'il ne servit une autre fois à nos ennemis, combien qu'il pourroit être refait en trois heures, ils ont délibéré de le laisser ainsi; et au lieu d'icelui, de faire un pont de bateaux, qui servira à amener à Paris tout ce qui viendra de Brie par la rivière de Marne, ou de Brie-Comte-Robert, où il y a bonne garnison et beaucoup de provisions que l'on nous envoie à chaque moment.

La nouvelle de la mort de M. de Châtillon a fort troublé toute la cour, qui est à Saint-Germain. Tous les seigneurs le regrettent, et toutes les dames crient si haut que c'est pitié; depuis ce temps-là le Mazarin ne s'est plus montré, latet abditus: il demeure caché dans le cabinet de la reine, de peur d'être tué ou massacré par quelqu'un de ceux qui détestent la guerre, dont le nombre n'est pas petit en ce pays-là. Madame de Châtillon, et sa mère, madame de Bouteville, disent qu'elles le tueront et écorcheront, puisque les hommes ne s'en défont point. Par ci-devant il se montroit et faisoit bonne mine; maintenant il ne parott plus, il est devenu invisible. On a pris un autre conseil pour le fait du pont de Charenton. Il a été raccommodé, et de plus on y a fait un pont-levis bien

fort, que l'on abattra quand on voudra. Un v a aussi remis une autre garnison et un autre capitaine à la place du sieur de Clanleu, qui étoit un vaillant homme, mais malheureux; qui néanmoins eût fait merveilles en la défense de cette place s'il n'eût été abandonné par des lâches coquins qui faisoient partie de la garnison. M. le duc de Beaufort continue de faire ici des merveilles pour aller contre les ennemis et nous faire venir des convois. Toutes les femmes de Paris ne jurent que de par lui, et à dire vrai, nous lui avons de grandes obligations, aussi bien qu'à M. le maréchal de la Mothe et au marquis de la Boulaye, qui sont des gens hardis et valeureux. Cè dernier à fait entrer ce matin, par la porte de Saint-Jacques, deux cent quatre-vingts charrettes chargées de ble et de farine, qui avoient été ramassées à Étampes et à Chartres, et qui venoient encore de plus haut, c'est-à-dire de la Beauce et du Gatinois, et même de par delà Chartres. Il se présenta hier à la porte de Saint-Honoré un héraut d'armes de la part de la reine. Le parlement ne voulut pas qu'il fût admis dans la ville, la coutume n'étant d'envoyer des hérauts qu'aux souverains, aux ennemis ou aux rebelles, le parlement ne voulant passer pour aucun des trois, non plus que les princes qui tiennent ici notre parti, qui avoient été appelés au conseil en parlement. Le héraut fut averti qu'il n'entreroit point; et en même temps il fut ordonné par la cour que MM. les gens du roi se transporteroient à Saint-Germain pour faire entendre à la reine les raisons pour lesquelles le héraut qu'elle a envoyé n'a pas été admis; avec défense à eux de faire aucune autre proposition à la reine, de paix ni de guerre. MM. les gens du roi sont allés parler audit héraut; mais ils n'ont pas voulu partir sans passeport, sauf-conduit et assurance: pourquoi obtenir ils ont sur-le-champ écrit à M. le chancelier et à M. le Tellier, secrétaire d'État, qu'un nommé Petit, compagnon dudit héraut, s'est offert de porter en leur nom à Saint-Germain, et de leur en rapporter réponse s'il en étoit chargé. En attendant quoi, on a mis prisonnier dans la Conciergerie,

dans la tour de Montgommery (qui est le lien où on met les plus criminels et où autrefois Ravaillac a été resserré), un nommé le chevalier de la Valette, bâtard de feu M. d'Épernon ( qui a par ci-devant été général des Vénitiens, et qui pensa v demeurer pour le violent soupçon que ces messieurs eurent de son infidélité); il a été pris et arrêté le soir par les bourgeois, jetant des billets dans les rues et les boutiques, tendant à exciter sédition dans la ville parmi le peuple. Il nous est aussi arrivé des bateaux de blé par la rivière, qui n'ont été chargés qu'au-dessus de Charenton, et qui viennent de la Brie. Dieu merci, quandoquidem dies mali sunt, nous avons du pain, de la farine et du blé; mais en récompense nous avons aussi bien des traîtres. On a surpris un homme près d'ici sur le chemin de Saint-Germain, chargé d'environ quarante lettres, où, entre autres, il y en avoit quatre qui écrivoient tout ce qui se fait et se passe à Paris fort exactement, et entre autres une, laquelle est d'un conseiller de la cour, qui ne se peut deviner, mais qui néanmoins est fort soupçonné, et en grand danger d'être découvert, qui donnoit divers avis fort importants à M. le prince de Condé. On fait ce qu'on peut pour en découvrir l'auteur. M. le prince de Condé a écrit une lettre à M. de Bouillon (laquelle il a envoyée, sans l'ouvrir, au parlement), par laquelle il lui mande qu'il fera à tous les prisonniers qu'il prendra pareil traitement que Paris fera au chevalier de la Valette, lequel, ce dit-il, n'a rien fait que par ordre et commandement du roi, à qui tous ses sujets doivent obéir. Il n'est pas pourtant prisonnier de guerre; il est criminel dans le parti qu'il a choisi, et auquel il s'est obligé par serment de fidélité, et néanmoins on a sursis son exécution, de peur d'irriter ce prince, qui est déjà assez fougueux, et qui fait avec trop de cruauté sentir sa rage et sa furie à ceux d'ici alentour, et surtout aux paysans et aux églises, desquelles on emporte tout, hormis les calices d'étain. On a néanmoins jugé de bonne prise tout ce qui avoit été saisi chez ledit chevalier de la Valette, savoir, quelque argent, bagues, joyaux et diamants,

avec deux coffres pleins de vaisselle d'argent, qu'on a mis en garde à l'hôtel-de-ville. Il vient ici une grande quantité de grains et de farine de tous côtés, hormis par les portes de Saint-Denis et de Saint-Martin, à cause de l'empêchement que la garnison de Saint-Denis y apporte; mais, Dieu merci. il en vient bien d'ailleurs en récompense, ce qui confirme merveilleusement nos bourgeois dans le dessein de résister aux menaces de la reine et du prince de Condé, et de se bien tenir étroitement et courageusement unis à la défense de MM. du parlement, lesquels messieurs sont ici fort loués d'avoir empêché que le héraut envoyé par la reine n'entrât dans la ville, duquel le dessein étoit d'émouvoir sédition, s'il eût pu, du peuple contre le parlement, et en cas que le peuple se sût remué pour le héraut (ce qui étoit impossible, tant est ici grande et forte l'union et la concorde de tout le monde), ce chevalier de la Valette se fût rendu le chef de ces séditieux. Mais ces bonnes gens-là prenoient bien mal leurs mesures. vu que si la sédition eût tant soit peu commencé, le héraut, et le chevalier, et leurs complices, n'eussent guère manqué d'être aussitôt assommés, la ville étant tout armée de tous côtés, et les chaînes tendues partout.

Le mardi gras, 16 de février, MM. les gens du roi, Talon, Bignon et Meliaud, ont reçu le passeport, l'assurance et le sauf-conduit qu'ils avoient demandé pour aller à Saint-Germain y voir la reine, comme je vous ai dit ci-dessus, et sont partis à cet effet et à cette intention le lendemain mercredi des Cendres, de grand matin; et en sont revenus le lendemain jeudi à quatre heures au soir. Tandis qu'ils ont été là, les MM. du parlement et les princes ont fait arrêter deux évêques prisonniers, savoir, Boutant, évêque d'Aire, et Cohon, évêque de Dôle en Basse-Bretagne, qui par ci-devant étoit évêque de Nîmes. Ils ont aussi décrété prise de corps contre un dangereux pendard de partisan, nommé de Lone, conseiller au Châtelet. Les deux frères Tambonneau, l'un président des comptes et l'autre conseiller de la cour, se sont sauvés de peur

Digitized by Google

d'être airêtés, sachant bien qu'ils sont découverts, et que leur mine est ouverte; leurs lettres qu'ils envoyoient à Saint-Germain ont été arrêtées, apportées et lues en plein parlement. Ils mandoient par ces lettres au Mazarin qu'il se gardât bien de rien accorder de deçà; que nous étions à la veille d'une grande sédition; que tout y étoit si cher, que Paris ne pouvoit pas résister encore huit jours, et plusieurs autres faussetés. Ne voilà pas de malheureux pendards, gens de cette qualité et dignité se faire espions d'un étranger, bateleur. comédien, vendre, trahir sa patrie, son parti pour un Italien qui n'est bon qu'à être chassé. On dit que s'il est obligé de sortir de France (comme j'espère qu'il sera en bref), qu'il n'ira pas à Rome, où il auroit aussitôt le pape pour ennemi et pour juge, d'autant qu'il a fait autrefois mourir, c'est-à-dire tuer et massacrer un des neveux du cardinal Pamphilio, qui est aujourd'hui messer papa Innocentio X; mais que pour éviter cet orage, il ira plutôt à Venise, où il a de l'argent et de bonnes nippes, qu'il y a envoyées par ci-devant, avec lesquelles il se défendra, comme frère Jean fit dans le Rabelais avec le bâton de la croix, contre les ennemis qui vendangeoient le clos de Séville. On dit néanmoins que quand il sera à Venise, le pape le maltraitera aussi, le décardinalisera, et même peutêtre qu'ensuite il le fera assommer; et ceux qui connoissent ce coïon disent que cela, bien considéré, lui fera prendre la résolution de s'en aller plutôt en Turquie, et que là il se fera circoncire pour y être aussi mauvais turc qu'il a été de deçà mauvais chrétien et malheureux politique, et qu'il fera mieux pour sa sûreté particulière de se fier au grand turc, ou à son muphty, qu'au pape de Rome, ou au cardinal Pancirol, qui est aujourd'hui le grand gouvernant du papat, le grand et invétéré ennemi du Mazarin. S'il ne va ici ou là, au moins fût-il à tous les diables, rudis malum pedem attulit, sæculi sui incommodum, et nebulo pessimus.

On fait ici tous les jours quelque pièce nouvelle contre lui, sérieuse, ridicule, bouffonne, bonne, mauvaise: tenet insa-

nabile cunctos scribendi cacoethes. Je vous enverrai par ci-après, quand Dieu nous aura fait le bien d'ôter tant d'obstructions qui sont sur les chemins, et restituta, meatuum libertate, les bonnes pièces. Je prie Dieu que ce soit bientôt. Je vous prie en attendant d'assurer MM. Gras, Falconet et Garnier, Ravaud et Huguetan, que je suis leur très humble serviteur, fourni, Dieu merci, de farine, de pain ou de blé pour plus d'un mois pour moi et pour ma famille, avec du vin, de l'argent et autres provisions pour bien plus longtemps, et que combien que je sois dans une ville bloquée et à demi assiégée, que je n'ai pourtant besoin ni disette quelconque, præterquam amoris vestri et bonæ mentis, afin que je puisse toujours reconnoître l'obligation que je vous ai à tous, et principalement et particulièrement à vous, monsieur, qui familiam dulcem amicorum meorum.

MM. les gens du roi ont rapporté à la cour, qu'en vertu du passeport qui leur avoit étè envoyé, ils s'étoient acheminés à Saint-Germain avec l'escorte de la part de la reine; que partout ils avoient été très bien reçus, et sur les chemins et là, et même par la reine, laquelle leur témoigna qu'elle ne vouloit aucun mal au parlement de Paris, ni en général ni en particulier, qu'elle étoit prête de leur en donner telles assurances qu'il seroit possible, et eut agréables les raisons qu'ils lui alléguèrent de ce qu'on n'avoit pas reçu le héraut. M. le chancelier ayant parlé pour la reine, le duc d'Orléans et le prince de Condé, firent ce qu'ils purent pour renchérir par dessus, et témoignèrent grande disposition à un accord. MM. les gens du roi, ayant pris congé de la reine, furent menés au lieu où ils devoient souper, auquel ils furent aussitôt visités par tous les plus grands seigneurs de la cour. Sur ce rapport, le parlement a délibéré d'envoyer à Saint-Germain quatorze députés du corps du parlement, deux de chaque chambre, et fit, pour donner avis à la reine que l'archiduc Léopold leur a envoyé un gentilhomme avec lettres de créance. par lequel il leur mande qu'il ne yeut plus traiter de la paix

avec le Mazarin, sachant l'arrêt qui a été donné contre lui; que c'est un fourbe et un méchant homme, qui a éludé tous les traité de paix que le roi d'Espagne a consenti être faits par ses députés depuis trois ans avec MM. de Longueville et d'Avaux, qu'il a loué avec éloge et très honorablement; qu'il ne veut traiter de ladite paix qu'avec MM. du parlement; qu'il s'offre de traiter de la paix de France et d'Espagne, et même de les en faire arbitres; qu'il est prêt-de recevoir leurs députés, s'ils veulent lui en envoyer, ou qu'il est prêt de leur en envoyer s'ils veulent les recevoir; qu'il veut faire la même chose qu'ont faite autrefois quelques princes étrangers qui ont remis leurs intérêts et se sont soumis au jugement de ce parlement; qu'il a une armée de 18,000 hommes toute prête, avec laquelle il pourroit prendre de nos villes frontières, qu'il sait fort bien être très mal fournies, ou reprendre celles que nous tenons d'eux; mais qu'au lieu de tout cela il offre de nous l'envoyer pour nous en servir contre le Mazarin, et pour être commandée par tel général que nous voudrons. Que si le parlement veut, il enverra ses députés à Paris, si mieux il n'aime que ce soit à Bruxelles, ou en tout autre lieu qu'ils voudra; que son armée ne bougera de la frontière pour venir de decà à notre secours quand nous la demanderons, sinon qu'elle ne bougera de là, et qu'elle ne servira point à d'autres, etc.

La cour a ordonné que tout cela seroit enregistré, et que copie seroit tirée du registre et envoyée par les quatorze députés à la reine, afin qu'elle voie et connoisse quel crédit nous avons dedans et dehors le royaume.

Le prince d'Orange a aussi écrit à M. de Longueville, lui offrant 10,000 Hollandois soldés pour trois mois. Le parlement d'Angleterre avoit aussi envoyé un député au parlement, comme a fait l'archiduc Léopold, mais il a été arrêté et mené à Saint-Germain. Vous voyez par toutes ces offres comment nous ne manquons pas d'amis, et qu'il y a toute apparence qu'à la fin nous en serons les maîtres, en faisant subsister

notre arrêt, et chassant le Mazarin hors de la France, si pour mieux faire nous ne le pouvons attraper. Ceux de Melun, se sentant trop pressés et incommodés de leur gouverneur, l'ont contraint de se retirer dans son château, où, s'il fait le mauvais, ils mettront le feu, et ont coupé la gorge à toute leur garnison. Je suis, monsieur, votre très humble, etc. (1).

A Paris, ce 20 février 1649.

#### LETTRE CC. — Au même.

Depuis ma dernière, que je vous envoyai le mardi 10 de novembre, veille de la Saint-Martin, il y a ici un livre nouveau de M. David Blondel, ministre du saint évangile, intitulé Des Sibylles célèbres, tant par l'antiquite paienne que par les saints Pères, etc. Il est là-dedans fort parlé de la vanité des oracles sibyllins, et de ce qu'en croient les moines en euxmêmes et en particulier, mais non pas ce qu'ils veulent qu'on en croie, ains plutôt que le monde soit toujours bête, afin qu'ils puissent s'enrichir et continuer de profiter de la sottise et bêtise du peuple, qui est animal quod vult decipi. Misérable

(1) Les deux lettres précédentes sont le tableau le plus vrai, le plus animé des fameuses journées des barricades, tableau fait par un témoin oculaire, et qui n'y était pas indifférent. Il est à remarquer que c'est pendant ces troubles et dans cette période de notre histoire que le du de La Rochesoucauld médita son fameux livre des Maximes, publié quelque temps après, en 1663. On sait que ce livre n'est qu'une triste et désolante peinture, quoique éternellement vraie, du cœur humain. Quant à ces troubles politiques, da s le sond, et avec la disserence des temps, c'est toujours

## « Ce drame intitulé le peuple et le pouvoir, »

drame sans fin, quoique les actes en soient variés et multipliés. Au reste l'expérience en a été faite sur la fin du xviii siècle; le sospire a fait place au niveau, qui s'est montré plus pesant et encore plus fragile. Faut-il croire que l'humanité est à jamais condamnée à se consumer sur le problème insoluble de l'ordre sans arbitraire, et de la liberté sans licence ? (R. P.)

humanité, que tu es sujette à erreurs! Calamiteux et foible animal, que tu t'es donné de peines à chercher, à songer et à inventer tant de bourdes et de fourberies, pour t'occuper l'esprit et te l'entretenir en bagatelles! Mais c'est assez de ces plaintes, puisqu'il n'y a point de remède. Nous avons perdu tout fraichement un de nos compagnons, homme résolu et bien intentionné, nommé M. Nic. Héliot, agé de quarantesept ans : il est mort d'une hydropisie de poumons, après avoir langui deux mois. Il avoit prié par son testament toute la Faculté que plusieurs docteurs assistassent à son enterrement, et dans le plus grand nombre que l'on pourroit. Pour cet effet, il avoit ordonné que chaque docteur qui y viendroit en robe rouge eût deux quarts d'écu pour son assistance, et la moitié à ceux qui y viendroient en robe noire avec le bonnet carré. ll a été enterré en très grande cérémonie et grande pompe, accompagné de soixante docteurs, dont il y en avoit quarante en robes rouges et vingt en robes noires; et néanmoins la Faculté a ordonné qu'on ne prendroit point son argent, et que ladite somme de 100 livres qu'il eût fallu pour accomplir sa dernière volonté seroit laissée et remise à sa veuve. Il est mort sans enfants : son frère est échevin de la ville de Paris. Il étoit d'une bonne famille fort riche, mais il aimoit extrêment les cérémonies et les pompes qui font du bruit. Dieu garde de mal ceux qui sont d'un sentiment tout contraire! Pour moi, je suis content et désire fort que l'on m'enterre à quatre heures du matin, ou à neuf heures du soir, et que tout ce manége, qui ne semble avoir été inventé que pour le gain des prêtres et des sonneurs, ou pour le soulagement des vivants, fiat et pereat sine sonitu, mais je souhaite que cela n'arrive pas sitôt.

# Si post fata venit gloria, non propero (1).

(1) Notre auteur a été plus heureux; il fut célèbre et distingué pendant sa vie ; il l'est encore quoique deux siècles se soient écoulés depuis son époque. (R. P.)

Enfin, Dieu a exaucé mes vœux, et m'a fait recevoir votre lettre, datée du 27 de novembre, avec celle de M. Garnier. Je vous assure que la flotte d'Espagne n'arrive pas avec plus de souhaits à bon port qu'a fait votre lettre. Ne faites point de delà tant d'honneur à mon portrait, que l'original en pâtisse de decà; je me contenterai seulement d'être aimé de vous, sans que vous me mettiez avec ces illustres qui me feroient rougir. J'ai grand regret que vous n'ayez vu l'incomparable M. Gassendi: c'est un digne personnage, est silenus Alcibiadis. Vous eussiez vu un grand homme en petite taille; c'est un abrégé de vertu morale et de toutes les belles sciences, mais entre autres d'une grande humilité et bonté, et d'une connoissance très sublime dans les mathématiques. La harangue de M. Talon a couru ici aussi bien qu'à Lyon; mais on dit que ce grand homme l'a désavouée, constat tamen qu'il en fit une fort belle devant le roi, à la reine sa mère, que tous les auditeurs louèrent fort. M. Talon et M. Bignon, avocats généraux au parlement de Paris, sont deux hommes incomparables, suprà omnem virtutem, et suprà omnes titulos positi. M Guenaut le jeune est mort, comme je vous ai mandé, ex propria narratione patrui. Il dit, pour s'excuser de l'antimoine, qu'aussi bien son neveu étoit-il mort, et qu'il n'y attendoit plus rien: mais si cela étoit, pourquoi donc lui donner de l'antimoine? Son neveu, un beau garçon, savant, délibéré et bon esprit, qui eut le second lieu de sa licence. M. Guenaut l'aîné est celui qui s'est servi le plus d'antimoine, et qui presque seul l'a mis en usage de decà; mais le médecin en a été souventefois bien blamé, et le remède est ici plus que décrié. M. Guenaut le jeune avoit de bons livres bien curieux; ils n'ont pas été vendus ici. Deux MM. de ses beaux-frères, médecins à Gien, savoir, MM. Odry et Amiot, sont ici venus, qui ont tout fait emballer et empaqueter, puis l'ont envoyé à Gien, où ils partageront à loisir. Cet emballage m'a fait pitié et m'a renouvelé la douleur que j'avois conçue de ce beau garcon.

M. le premier médecin du roi, qui n'avoit de bonne réputation que ce qui lui en falloit pour soutenir la charge qu'il possède, par les raisons du temps présent, lesquelles ne seront jamais guère bonnes en un autre, a ici tout fraichement reçu un grand esclandre en la mort du chancelier Garnier, qui étoit un vaillant homme, chevalier de Malte, et frère servant (il n'étoit que le fils d'un marchand de la rue Saint-Denis), mais gouverneur de Toulon en Provence. Il étoit ici fort bien apparenté; ses frères sont financiers, conseillers ou jésuites; ses sœurs sont mariées à des conseillers et à des capitaines. Il n'avait que trente-cinq ans; mais il s'en alloit être le lieutenant général de l'armée navale, destinée pour l'Italie. Toutes ces belles espérances ont été rasées par une dysenterie pour la guérison de laquelle, ejusmodi archiatrorum, force opium per granula, préparés de sa façon. Au diable soit le charlatan et sa préparation! Ce pauvre malade n'a jamais eu de pires nuits que celles qu'il avoit pris de ce poison, que l'on appeloit en ce pays-là, en langage de cour, le vrai alexitère et antidote de la dysenterie. Ses secrets s'évaporent fort, et son antimoine n'a plus de crédit que fort peu. Le même premier médecin est encore embrouillé et affligé bien plus fort d'un autre côté; c'est que la plupart de tout ce qu'il a jamais pu griveler et ramasser du temps qu'il fit une si belle fortune à la cour chez la reine-mère, est entre les mains des partisans et gens d'affaires, qui sont très près de lui faire banqueroute de si belle somme.

Enfin, j'ai reçu lettre de M. Volcamer de Nuremberg, par laquelle j'apprends que le bonhomme, votre bon ami, M. Hofmann, est décédé le troisième jour de novembre passé, avec grande affliction et désolation de toute sa famille. J'en ai aussi grand regret, et ai longtemps souhaité qu'il pût vivre deux ou trois ans plus qu'il n'a fait, afin qu'il pût avoir le contentement de voir une édition entière de toutes ses œuvres. Il a travaillé toute sa vie pour l'éclaircissement de la vérité, et a mérité par ses travaux une tout autre fortune que celle qu'il a

eue ; mais il n'est pas le premier malheureux lettré : le livre qu'en a fait autresois sur ce sujet Pierius Valerianus, sous le titre, de Infelicitate litteratorum, étoit déjà assez gros; outre que nous ne manquons pas de beaucoup d'autres, tels exemples d'hommes lettrés qui ont été autant et plus malheureux qu'ils étoient savants. Puisque M. Hosmann est mort, il ne verra pas le mauvais traitement que lui fait M. Riolan en divers endroits de son Authropographie.

Le jour de l'an s'est passé ici comme les autres jours; mais la reine étant en colère contre le parlement, qui continuoit toujours ses assemblées, sans vouloir vérifier aucune déclaration, afin qu'elle pût recouvrer finances pour continuer la guerre, et pour l'entretien de sa maison; au contraire apprenant qu'en ces assemblées le parlement même avoit menacé de donner arrêt contre la chambre des comptes, si elle vérifioit la déclaration qu'elle leur avoit envoyée, en faveur de quelques partisans. Enfin, elle s'est résolue à la rigueur et à la voie de fait. Le mercredi, jour des Rois, sixième de janvier, à deux heures du matin, elle est sortie de son palais cardinal avec le roi, M. le duc d'Anjou, et le cardinal Mazarin, et s'en est allée à Saint-Germain en Laye. M. le duc d'Orléans et M. le Prince y sont allés aussi; et en suite de ces maîtres quantité d'officiers. Dès que cela a été su, le prévôt des marchands et les échevins ont ordonné que l'on gardat les portes de la ville, et qu'on ne laissat rien sortir; cela en a retenu plusieurs qui pensoient d'ici se sauver, et même quelques chariots pleins de bagages ont été pillés en divers endroits par quelque populace mutinée, qui ne demande que de l'argent. M. le duc d'Orléans avoit toujours refusé de consentir à cette retraite; mais enfin il s'est laissé aller aux prières de la reine, laquelle est délibérée, et prétend de se venger du parlement et du peuple de Paris, duquel elle prétend avoir été bravée aux barricades dernières du mois d'août passé; et comme le cardinal Mazarin est fort haï et dans Paris et au parlement, elle veut à toute force, et en dépit de tous ceux qui en parlent, le conserver pour ses affaires et le maintenir en crédit. On

garde ici les portes. Le parlement a envoyé MM. les gens du roi à Saint-Germain. Il y a quantité de troupes ici alentour, avec lesquelles je pense que la reine veut affamer Paris, ou obliger toute cette grande ville de lui demander pardon (1). Vous savez que Paris est une arche de Noé, qu'il y a toute sorte d'animaux bons et mauvais qui y sont embarqués. Je ne sais pas ce qui arrivera d'un tel désordre; tout y est à craindre comme d'une extrémité. Pour mon particulier je ne l'ai point offensée, et suis bon serviteur du roi; mais si on attaque ma maison, je ferai comme les autres, je me défendrai tant que je pourrai. Je suis riche comme étoit le bonhomme Casaubon, en ce que j'ai comme lui libros et liberos; mais je n'ai rien de cette belle et sublime science qui le rendoit incomparable par-dessus tous les savants de son siècle : j'ai encore moins d'argent; mais je crois que quand on en cherchera, ce ne sera pas chez les médecins que l'on ira; il y a longtemps que l'on nous paie trop mal. Je vous baise les mains de tout mon cœur, et suis de toute mon affection, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 8 de janvier 1649.

(1) On a déjà fait l'observation que ce fut le peu d'accord, le peu d'ensemble du parti opposé au cardinal de Mazarin qui l'empêcha de réussir, et, comme l'a dit un homme de lettres de notre époque, « à chaque instant l'esprit de suite et d'opiniatreté manque à cette mutinerie politique. » On a remarqué également que les prêtres ne furent point à la tête du mouvement comme du temps de la ligue, éruption populaire bien autrement importante que la fronde. A l'époque de celle-ci, la puissance du clergé était très grande, c'était une véritable hiérocratie, mais les opinions furent singulièrement divisées; beaucoup de prélats soutenaient la cour et Mazarin, tandis que d'autres penchaient pour le parlement. C'est néanmoins de la fronde que date peut-être le germe de la révolution de 89, cette terrible leçon de l'histoire à l'usage des peuples et des rois. En général, ce qu'on oublie trop, c'est que les gouvernements, c'est que les partis, ne sont en France que des couches superficielles qui recouvrent l'esprit intérieur des masses, qui le cachent mais ne l'étouffent pas. (R. P.)

#### LETTRE CCI. — Au même.

Nouvelles sont ici arrivées d'Angleterre, que dans Londres s'est formé et élevé un nouveau parti, savoir, des mariniers et bateliers, qui sont au nombre de douze mille hommes, lesquels ne veulent plus souffrir de Fairfax ni de son armée, et veulent rétablir le roi en son trône; mais il y en a bien une autre du même pays, que le roi chassé y a eu la tête coupée le mardi 9 de ce mois, savoir, par deux bourreaux qui étoient masqués. Sur les propositions d'un second envoyé de l'archiduc Léopold, la cour, avant que d'en délibérer, a arrêté d'en donner avis à la reine, et a envoyé à Saint-Germain exprès pour obtenir passeport, afin d'y pouvoir aller en sûreté, et a été arrêté que les députés qui iroient à Saint-Germain ne seroient plus MM. les gens du roi, mais qu'ils seroient pris du corps de la cour, savoir : M. le premier président, avec un président à mortier, deux conseillers de la grand'chambre, un député de chaque chambre des cinq des enquêtes, et deux des requêtes, c'està-dire onze en tout. La reine, ou au moins son conseil, a fait difficulté d'envoyer et d'accorder ce passeport, disant qu'elle vouloit savoir quels seroient ces députés; mais tout cela n'étoit que pour gagner du temps, en attendant réponse de deux députés, qu'elle a envoyés à l'archiduc Léopold, où on croit qu'elle ni eux ne gagneront rien, vu que ledit archiduc Léopold s'est fort déclaré pour nous et pour le parlement, par cet envoyé, et particulièrement contre le cardinal Mazarin: joint qu'il a près de soi une dame pleine de persuasion, qui est madame de Chevreuse, laquelle ce Mazarin a fait exiler hors de France, il y a plus de quatre ans, et qu'elle hait fortement sur toutes les choses du monde, et néanmoins lesdits députés sont partis de cette ville, le mercredi 24 de février. avec les assurances requises, et sont allés coucher à Saint-Germain en Laye, pour y voir la reine. Utinam feliciter ambulent, et que les remontrances sérieuses que M. le premier

président va faire à la reine puissent lui disposer l'esprit à faire la paix et à ne rien porter à l'extrémité, vu que tout est perdu, si elle en vient là, par le mauvais conseil des méchants politiques partisans, banqueroutiers et intéressés, du nombre infini desquels elle est assiégée. Si la guerre s'échauffe davantage, nous en aurons tant plus de mal; mais aussi les affaires s'irritant, il y aura beaucoup plus de danger pour la reine. Tout le monde est ici merveilleusement animé contre la reine; ce cardinal, et M. le Prince, l'unique protecteur qui, voulant conserver dans la faveur et près de la reine ce malheureux cardinal, cause tous les désordres qui sont de deçà. On crie ici tout haut avec beaucoup d'impatience qu'il ne faut point que nos généraux temporisent davantage, que nous n'avons que faire de secours étrangers, qu'il faut aller droit et tête baissée à Saint-Germain assiéger le château, dans lequel ce malheureux et maudit fourbe est enfermé; qu'il faut ramener le roi et la reine à Paris, et mettre dans la Conciergerie ce cardinal, au même lieu dans lequel fut autrefois mis Ravaillac, et de là le mener à la Grève, pour faire un exemple à la postérité, et apprendre aux Italiens à ne plus venir ici se fourrer si aisément dans la cour, à la désolation et ruine totale d'un si florissant royaume, comme pareillement vouloit faire autrefois le marquis d'Ancre, qui en st à la fin très mauvais marchand, avec sa femme et sa suite. Plût à Dieu, pour le bien commun de la France, qu'il en fût de même du Mazarin! Hélas! que nous serions heureux! Dii facite ut constet fortuna, labare non illam videam. Il ne m'est pas permis de dire le reste. On imprime ici tant de factums et de libelles chaque jour contre le Mazarin, et ceux de son parti, la plupart mauvais et chétifs, que MM. du parlement ont déjà, pour la seconde fois, donné arrêt contre cette effroyable quantité de libelles, et ont défendu à toute sorte de gens d'en imprimer aucun, sans permission de deux conseillers députés à cet effet : Sed mendicum et famelicum genus ratione non ducitur. Les colporteurs, crieurs de gazettes, et imprimeurs, se

garderont bien d'y obéir, tant qu'ils trouveront des gens curieux de toutes ces nouveautés. On ramassera toutes ces bonnes pièces, abjectis et rejectis aliis deterioris notæ, desquelles on fera un volume in-quarto ou même in-folio, si les bonnes vont à un tel nombre, comme il pourra arriver si le mauvais temps dure: il y en a déjà environ cent cinquante; mais je ne crois point que le tiers en mérite l'impression.

Tandis que le peuple et les mutins s'impatienteut de la haine qu'ils ont tous très grande contre le Mazarin, les modérés et les plus sages espèrent que MM. les députés du parlement reviendront demain de Saint-Germain, où ils sont allés saluer la reine, et conférer avec elle et les siens pour trouver quelque moyen, si detur in natura, d'apaiser et de pacifier tout le désordre de la guerre qui s'allume dans l'État, parmi un si grand mécontentement et presque universel de tous les bons François. Normandie, Bretagne et Poitou nous promettent et nous offrent du secours; mais plût à Dieu que nous ne les prenions jamais au mot, et que nous n'ayons jamais besoin de leurs offres! Tandis que nous souhaitons la paix, voilà une affliction particulière qui nous vient d'arriver, non pas seulement à notre compagnie, mais même à toute notre ville et à la France même, par la mort de feu M. Nicolas Piètre, notre ancien, qui a été un homme incomparable. Il est mort agé de quatre vingts ans, le samedi 27 de février. entre deux et trois heures, accablé d'une hydropisie de poumon (1). Il a été un des grands personnages de son temps, et plane Roscius in arte sua vereque incomparabilis. Quiescat in Christo! Il a été, tant qu'il a vécu, l'ennemi juré de la forfanterie de notre métier, et de l'ignorance de ceux qui s'en mêloient mal à propos, surtout de la pharmacie arabesque, de la chimie, des empiriques, charlatans et autres pestes : homme à peu de remèdes, mais bon et hardi à les employer; homme

(1) L'ancienne Faculté de médecine de Paris a compté cinq médecins célèbres du nom de Piètre, dont quatre ont été doyens: aussi en est-il souvent parlé dans les lettres de Gui Patin. (R. P.)

fort savant dans toutes les bonnes lettres, fin et rusé, stoïque et fort retiré, et qui ne se soucioit point de se trouver seul de son avis, non ponebat enim rumores ante salutem; judicieux, entier et homme fort particulier, qui ne trouvoit guère son compte en la compagnie d'autrui, qui sibi soli plaudebat; qui ne s'est jamais soucié d'argent, et guère plus de cette réputation qui met un médecin en vogue et en pratique; maluit enim esse vir bonus, quam videri aut haberi. Il laisse deux fils avocats au parlement, un autre médecin très savant, qui est aujourd'hui notre doyen, et quelques filles.

Enfin nos députés sont revenus de Saint-Germain le vendredi 26 de février; le samedi matin ils ont fait leur rapport qu'ils avoient été très bien reçus à Saint-Germain de tous les seigneurs et princes qui y sont, et même de la reine, laquelle leur a donné audience dans son cabinet, assistée du duc d'Orléans, du prince de Condé, des quatre secrétaires d'État, du cardinal Mazarin et de l'abbé de la Rivière. Le premier président lui parla en peu de mots, mais fort généreusement, et si hardiment que tout le monde s'étonna que la reine ne lui imposat silence. Quand il eut achevé de parler, la reine lui dit que M. le chancelier n'ayant pu se trouver à cette conférence à cause qu'il étoit malade, elle leur feroit savoir et entendre sa volonté par écrit, ce qu'elle fit, dont voici la substance. La reine ne refuse point un accommodement, et désirant de conserver sa bonne ville de Paris à son service, contre laquelle elle n'a aucune rancune ni désir de vengeance contre aucun qui que ce soit, ni en sa charge, ni en ses biens, ni en sa vie, elle désire que MM. du parlement députent certain nombre de leur corps, et ce au plus tôt, qui conféreront de la paix entre elle et Paris en un lieu qui sera accordé et agréé de part et d'autre, à la charge que lesdits députés auront tout pouvoir de conclure sur-le-champ de tous les articles, sans qu'il soit besoin d'en rapporter à la cour, et tout cela pour avoir tant plus tôt fait; à la charge que dès le jour même que la cour de parlement aura accordé et nommé les députés

pour ladite conférence, elle ouvrira un passage par lequel il viendra du blé et autres provisions suffisamment pour Paris. Voilà ce qui fut rapporté à la cour samedi matin, et la délibération fut remise au même jour après midi, à la charge que MM. les princes de notre parti y seroient appelés. Mais rien ne fut conclu ce jour-là, lesdits sieurs princes ayant témoigné que cette délibération ne leur plaisoit point, et le tout fut remis au lendemain dimanche, auquel fut conclu que députés seroient nommés selon l'intention de la reine, etc., savoir, deux présidents de la grand'chambre, M. le premier président et M. le président de Mesmes; et deux conseillers, savoir, M. de Longueville et Mesnardeau; des cinq chambres des enquêtes, MM. de la Nauve, le Cocq, Bitaus, Viole et Paluau; pour les deux chambres des requêtes, M. le Fèvre; du corps des maîtres des requêtes, M. Briconnet; de la chambre des comptes, MM. Paris et l'Escuyer; de la cour des aides, le premier président et deux conseillers; du corps de la ville, M. le prévôt des marchands et un échevin, etc.

Tous ces messieurs sont partis de Paris le jeudi 4 de mars, avec les passeports et escortes nécessaires, et sont allés à Revel. Dieu leur doit de leur voyage bon conseil et fin de la guerre. Un échevin est en même temps allé à Corbeil pour faire venir du blé de deçà cent muids par jour, à compter du jour de la députation arrêtée, selon la promesse de la reine. On dit, mais je n'en suis pas certain, que dès que la conférence sera un peu avancée, la reine nous donnera la liberté de tous les passages. J'oubliois à vous dire que le jour où MM. du parlement furent à Saint-Germain parler à la reine, il y eut après une grande conférence entre MM. le duc d'Orléans et le prince de Condé, avec MM. le premier président et M. de Mesmes, eux quatre seuls, et que ces deux présidents défendirent si vivement et si généreusement le procédé du parlement et de la ville de Paris, que ces deux princes en furent tout étonnés et confus. Dieu sait combien furent là dites de bonnes choses et des plus fines, et comment l'on fit connoître à ces messieurs du sang royal qu'ils avoient encore plus de besoin des bonnes grâces du parlement que toute la France n'avoit du Mazarin. La reine avoit mandé au maréchal de Rantzau qu'il vint ici avec des troupes: il avoit refusé de le faire, alléguant qu'il étoit nécessaire en son gouvernement de Dunkerque; du depuis on l'a mandé lui-même sans troupes et est venu. Dès qu'il a été arrivé, on lui a donné des gardes, et a été examiné par M. le chancelier, et en même temps on a dépêché un certain M. de Paluau, créature du Mazarin, prendre possession du gouvernement de Dunkerque; c'est à lui à qui on avoit donné le gouvernement d'Ypres, et qui auparavant avoit celui de Courtrai, qu'il perdit avec la ville au commencement du siége d'Ypres; il a un frère maître de chambre du cardinal Mazarin.

Nos députés sont à Revel, où ils confèrent de la paix avec MM. le duc d'Orléans et M. le prince de Condé, M. le chancelier, M. d'Avaux, frère du président de Mesmes, M. le maréchal de la Meilleraye et l'abbé de la Rivière. On dit que le maréchal de Villeroi n'y est point; on dit que le maréchal de Turenne commence à venir de deçà, et croit-on qu'il se joindra avec M. de Bouillon son frère, et tout ce qu'ils pourront ramasser de force et de malcontents pour faire un corps d'armée pour tâcher d'obliger la reine de leur rendre leur principauté de Sedan.

Madame la princesse la mère est à Saint-Germain, laquelle tient, avec tout le reste de ce qui est à la cour, si fort notre parti contre le Mazarin, que la reine lui en a fait querelle, et de là ces deux femmes, échauffées sur le Mazarin, se sont fait de beaux reproches l'une à l'autre. On continue toujours ici d'imprimer de nouveaux libelles contre le Mazarin et tous ceux qui suivent son malheureux parti, tant en vers qu'en prose, tant en françois qu'en latin, bons et mauvais, piquants et satiriques il n'importe; tout le monde y court comme au feu, et jamais matière ne plut tant que tout ce qui se dit ou se fait contre ce malheureux comédien, bateleur et larron

italien, qui est ici en commune malédiction à tout le monde, et qui n'est regretté d'aucun, si ce n'est peut-être de quelques partisans (encore n'oseroient-ils s'en vanter), lesquels voudroient bien être rétablis avec lui, vu qu'il a été par ci-devant leur protecteur, mais le temps en est passé. Ces voleurs publics se peuvent bien souvenir des excès du temps passé, lorsqu'ils appeloient les conseillers de la cour des mangebœufs et des gueux de longue robe; et ne leur reste plus pour se consoler qu'à dire tantôt nobis olim fulsire candidi soles. Je prie Dieu qu'il en extermine tellement la race, qu'il ne reste de cette vermine aucun surgeon dans toute la France, et que ceux qui nous suivront et survivront ne voient rien de pareil à ce que nous avons vu touchant la volerie de ces sangsues publiques.

On dit ici que ce qui dispose les esprits de Saint-Germain et de tout le conseil du roi à se dépêcher de faire la paix. sont les nouvelles qui leur viennent tous les jours des provinces, lesquelles envoient saire leurs offres au parlement de Paris, comme cette semaine ont fait la Champagne, le Poitou, l'Auvergne, la Saintonge et la Bretagne; vous savez que cela va comme le feu qui prend d'une maison à l'autre, et qui enfin consume tout. Un grand seigneur de la cour dit à la reine, le 1" jour de mars, que le feu s'allumoit bien plus aisément qu'on ne le pouvoit éteindre, et que si elle ne prenoit garde à cet orage, qui n'avoit été ému en France que pour un homme, elle verroit en bref toute la France soulevée; qu'elle faisoit la guerre à Paris fort mal à propos, vu qu'elle se ruinoit elle-même plutôt que Paris, et que depuis deux mois qu'elle étoit à Saint-Germain, elle perdoit sur les entrées de Paris près de 4 millions, sans la conséquence des autres provinces; que c'étoit chose fort étrange que tout cela se fit pour un homme seul, étranger, et universellement haï.

Enfin la paix a été signée de part et d'autre, c'est-à-dire par les députés de la reine et les nôtres, le jeudi 11 de mars à neuf heures au soir, et vendredi soir, qui fut le lende.

1.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

main, MM. nos députés revinrent de Revel; et ce même jourlà il y eut dès midi, ici, entrée libre de beaucoup de denrées qui étoient arrêtées ici alentour. La paix est avantageuse, utile, bonne pour Paris, autant qu'elle nous étoit nécessaire. dans le mauvais état auquel nous étions, vu qu'autrement nous en étions réduits à ce point de nous servir de divers secours appelés de loin, qui eût ici tout pillé et tout ravagé, et qui eut achevé de ruiner ce que les Allemands, Polonois et François et M. le Prince n'avoient pas encore ruiné et détruit par leurs voleries. J'entends néanmoins que les articles de cette paix déplaisent ici extrêmement, tant à MM. les princes et généraux qui sont de notre parti, qu'à plusieurs même de la cour de parlement; si bien que nous voilà en plus grande peine que jamais : en quo discordia cives perduxit miseros. MM. nos généraux ne seroient pas marris que notre guerre leur durât longtemps, et qu'on continuât de leur donner beaucoup d'argent, comme on a fait jusqu'ici. Paris a dépense 4 millions en deux mois, et néanmoins ils n'ont rien avancé pour nous; ils ont mis en leur pochette une partie de notre argent, en ont payé leurs dettes, et en ont acheté de la vaisselle d'argent. Ils voudroient que nous continuassions la guerre pour leur intérêt particulier, pour y faire leurs affaires, et enfin former une guerre civile très dangereuse, et peutêtre perpétuelle, en faisant venir l'étranger en France de plusieurs endroits, qui nous mangera encore de meilleur courage que n'ont fait les Allemands de M. le prince de Condé. Pour les malcontents du parlement, ils disent que la paix de Revel ne nous est point honorable : mais le roi en aura l'honneur et nous le profit. Le bourgeois impertinent et le peuple malcontent criaillent (1), mais ils s'apaiseront. Trois articles particulièrement déplaisent à quelques uns, et pour cet effet MM. nos députés du parlement seulement sont retournés

<sup>(1)</sup> Comment peut-il ignorer qu'il est lui-même compris parmi le bourgeois impertinent, alors évidemment le jouet des grands sei-

à Saint-Germain avec belle escorte, en faire remontrance à la reine, afin d'en obtenir quelque modification, comme il y a grande apparence qu'ils l'obtiendront, et même M. le premier président l'a fait croire au parlement, et en ce cas-là notre paix vaudra tout autrement mieux que la guerre de tous les princes, et que le secours que l'on nous a tant promis de Normandie et de Poitou, qui a trop tardé à venir. Ils ont charge pareillement de traiter de l'accommodement des princes qui ont suivi notre parti. De ces trois articles, le premier est que le parlement, en corps, iroit faire une séance à Saint-Germain, où le roi en personne assisteroit, et seieroit en son lit de justice, où seroit vérifiée la déclaration de la paix avec tous ses articles, et datée de Saint-Germain, en récompense qu'au commencement de la guerre MM. du parlement n'avoient pas obéi à la reine lorsqu'elle vouloit qu'ils allassent à Montargis. Le deuxième est de souffrir les prêts pour deux ans au denier douze. Il n'y a que ceux qui prêteront leur argent aux grands partisans qui y pourront perdre, et infailliblement y perdront, car que le roi n'est nullement en état de payer ses dettes de longtemps, vu l'effroyable profusion qui a été faite de ses finances par tant de voleurs depuis vingt-cinq ans. Le troisième est que MM, du parlement ne pourront saire le reste de cette année aucune assemblée générale dans la

gneurs? Comment ce rude jaugeur des capacités de son époque ne sait-il pas que la Fronde n'est qu'une misérable intrigue au profit de quelques uns?

Quant au peuple, P. Charron en avait déjà fait ce portrait : « Léger à » croire, à recueillir et ramasser toutes nouvelles, surtout les fascheuses, » tenant tous rapports pour véritables et asseurés : avec un sifflet ou » sonnette de nouveauté, on l'assemble comme les mouches au son du » bassin, etc. » ( De la Sagesse, liv. I, ch. 48.) Toutefois les temps sont changés; les idées se répandent, les esprits s'éclairent, les notions du droit et du devoir sont micux connues et appréciées, sans qu'on puisse pourtant en tirer des résultats positifs, car en France la théorie de la république est peut-être de cent ans en avance sur la pratique. (R. P.)

grande chambre sur matière d'État. Mais à tous ces trois articles la solution y seroit aisée, et je pense que la reine, dans le désir qu'elle doit avoir de la paix, les accordera tous trois, et autre chose même, si on lui en demandoit. Nouvelles sont ici arrivées qu'il y a eu sédition du peuple à Tours, qui a chassé les magistrats de la ville, et qu'il y a aussi une déclaration du parlement de Toulouse, pour faire adjonction à celui de Paris. Un conseiller présidial de Tours a été tué dans une émotion de la ville, et si la paix ne vient bientôt, j'ai bien peur que la sédition ne s'épande par tout le royaume. Nos députés sont encore à Saint-Germain en leur conférence pour la paix, où ils ont obtenu une abolition des trois articles de ci-dessus. Mais la paix des princes n'est pas faite, ni aisée à faire, vu que leurs députés, avec ceux du parlement de Rouen, et ceux de M. de Longueville, parlent bien haut et demandent bien des choses qu'il sera malaisé de leur accorder, et entre autres que le Mazarin sorte du ministériat et du royaume. La surséance d'armes se renouvelle de trois en trois jours pour achever le traité, et je m'étonne qu'il dure si longtemps. J'ai peur qu'ils n'attendent du secours de quelque part en attendant, pour après nous opprimer plus aisément. Quidquid sit, timeo Danaos et dona ferentes, combien que tous les jours et à toute heure il nous arrive du bien et de la munition de toute sorte et de tous côtés. Les vignerons et autres marchands y apportent ce qu'ils peuvent, tant pour la peur au'ils ont de la soldatesque, qui ruine tout, que pour ce qu'ils ne paient ici aucune entrée; d'où vient que ceux qui savent combien il entre tous les jours de denrées à Paris, disent que la reine a perdu, depuis tantôt trois mois, 20,000 écus par jour pour les entrées de Paris. Je suis, monsieur, votre très humble, etc.

A Paris, ce 15 mars 1649.

### LETTRE CCII. — Au même.

C'est pour vous assurer que MM. nos députés sont enfin arrivés à Paris, et qu'ils ont rapporté la paix conclue et arrêtée à Saint-Germain : ils sont ici arrivés le mardi 30 de mars. Le lendemain 31, ils ont fait leur rapport à la cour, laquelle a remis au lendemain jeudi absolu la délibération sur les articles de ladite paix, laquelle a passé, et a été publiée et déclarée: même les feux de joie en ont été commandés d'être faits entre huit et neuf heures du soir, en chaque quartier, ce qui a été exécuté avec grande joie et réjouissance de tout le monde, voire même plus grande que je n'eusse pensé. Vous pouvez bien vous imaginer que tout le monde qui est ici, dans une si grande ville, n'est pas de même humeur, les uns prenant intérêt à la paix, les autres à la guerre. Quant à moi, je suis pour la paix, et ne puis goûter l'opinion de ceux qui disent qu'il falloit plutôt crever et faire la guerre éternelle, afin de perdre le Mazarin, que de s'accorder comme on a fait. Ce n'est pas que je sois pour lui; numquam, si quid mihi credis, amavi hunc hominem. Mais puisque nous n'avons pu le chasser par l'opposition que nous en ont faite les deux premiers princes de sang, je me console d'une chose, qu'il n'oseroit revenir à Paris, et je pense que je ne l'y verrai jamais, ou bien le temps changera bien (1). Tout le parlement et MM. les généraux ont tous été unanimement d'accord de la paix que nos députés ont faite, et je ne doute point qu'il n'y ait quelque article secret, que nous ne saurons qu'avec le temps. Il y a ici horriblement de libelles contre le Mazarin. Quand on ne prendroit que les bonnes pièces, il y en a pour en faire



<sup>(1)</sup> Le temps, en effet, changea beaucoup, car Mazarin ne tarda guère à rentrer triomphalement dans la capitale; et le peuple d'accourir, de crier vivat, de manifester sa joie, de célébrer la gloire de l'éminence, etc., etc. C'est toujours l'adoration du fort, le culte du fait et du succès.

(R. l'.)

un recueil de cinq ou six tomes in-quarto, à quoi j'apprends que l'on travaille, en ôtant et retranchant les mauvaises pièces. Cela est merveilleux et sans exemple qu'on ait pu dire tant de différentes choses contre un homme. Je ne vous parle point des conditions de la paix, vu que je n'en sais aucune, et même je ne m'en soucie point, pourvu qu'elle dure. Toutefois j'apprends que l'on imprime une déclaration du roi, qui a été vérifiée en parlement, laquelle nous instruira par ci-après de quelques particularités. On me vient d'assurer que la paix durera pour Paris et pour le parlement; mais que le Mazarin n'est pas à la fin de ses maux, qu'il est en aussi grand danger que par ci-devant, pour les puissants ennemis qu'il a à la cour, qui sont ceux mêmes qui l'ont favorisé par ci-devant. Plura alias. Je vous baise les mains, et à tous nos bons amis, vous étant de toute mon âme, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 2 d'avril 1649.

## LETTRE CCIII. - Au même.

Depuis ma dernière que je vous envoyai vendredi, 16 d'avril, en sépt pages, lesquelles contiennent toute l'histoire de notre guerre mazarine, avec une épitaphe de feu M. Piètre, enfermée dedans, je vous dirai que ce vendredi même, M. le Prince arriva ici sur le soir sans bruit, et à petite compagnie; et dès le lendemain, qui fut samedi, M. le duc d'Orléans, après avoir couché ici deux nuits, s'en retourna à Saint-Germain. M. le Prince s'en est aussi retourné à Saint-Germain, après avoir été pareillement ici deux jours, et après avoir bien reconnu qu'il est fort haï dans cette ville, pour le mal qu'il y a voulu faire à la défense d'un gros et pernicieux larron, qui mériteroit d'être écorché tout vif par la populace. Ce M. le Prince y est venu pour faire mine; je ne sais si bientôt il y reviendra. Comme tous les esprits sont encore trop

échauffés et malcontents, je crois qu'il vaudroit mieux qu'il s'absentât un peu, et qu'il s'en allât plutôt gagner quelque bataille ou prendre quelques villes en Flandre ou en Catalogne. Toute la cour est à Saint-Germain, M. de Servien y est arrivé de Munster, qui a refusé la charge de surintendant des finances, qu'on lui offre pour récompense, et notes que tous deux sont éréatures mazarinesques, fort aimés et en grand crédit. De là vient qu'on dit ici que pour récompenser et donner de l'emploi à M. Servien, on le fera garde des sceaux en les ôtant à M. le chancelier.

Pour réponse à votre dernière, que je viens de receyoir avec grande joie, je vous dirai que je suis fort étonné et fort en peine de savoir (mais je ne suis guère bon devin) qui peut être ce pauvre malheureux et effronté imposteur, qui vous a voulu faire accroire qu'il étoit mon second fils, lequel véritablement se nomme Charlot, et est avocat reçu en la cour, des le mois d'août passé, combien qu'il n'ait pas encore dixsept ans. Il étudie fort et ferme en droit, et céans et chez un professeur, et va au palais au rang des avocats écoutants, principalement aux grandes audiences, qui n'ont recommencé que depuis Pâques; et je vous assure qu'il n'a pas été à Lyon. il n'a bougé de céans ou de Paris. Mon aîné en a fait autant, et tout l'hiver a éte assidu à ses actes, aut quasi comes individuus mihi assedit. Je lui ai donné quinze jours pour aller prendre l'air, et se reposer du travail de l'hiver. Il est avec un trésorier de l'extraordinaire à neuf lieues d'ici, vers Provins en Brie. Je suis médecin de toute la famille, et y suis fort absit verbo invidia, chéri et estimé. Ils ont eu maintes fois besoin de moi et arte mea, et en ont tiré bon secours. Ils sont gens d'amitié, fort civils, et tous deux aiment fort mon Robert, et me l'ont demandé avec beaucoup d'instance, magnum mihi fuisset nefas renuere. Nous sommes obligés d'entretenir ces connoissances, lesquelles nous peuvent quelquefois bien servir. Il n'est parti que depuis six jours, c'est pourquoi l'imposteur s'est trompé, qui a dit qu'il étoit à Valence. Les deux

autres sont ici près d'un maître qui leur enseigne, savoir, Pierrot et François. Je vous remercie du soin qu'avez apporté à découvrir cette fourberie, et vous prie de dire à M. Falconet que je me tiens fort obligé à sa bonté, du bon accueil qu'il a voulu faire en mon nom à ce pauvre et malheureux imposteur. Je ne me souviens pas d'avoir jamais connu votre imprimeur, M. Carteron, et néanmoins je vous prie de le remercier de ma part de ce qu'il me veut donner. Je m'étonne de l'honnéteté de vos libraires, qui donnent si volontiers des livres: pour les nôtres de deçà, ils ne font rien de pareil. Je pense qu'ils sont ladres fieffés, ils ne donnent ni n'agréent; et néanmoins ils sont si superbes et si sots, qu'ils croient que tout leur est dû.

La Lettre d'avis à MM. du parlement, par un provincial, a été ici réputée la meilleure pièce avec le Théologien d'état, la Décision de la question, la Lettre d'un religieux à M. le Prince, la Lettre du chevalier Georges, la Lettre du P. Michel, ermite de Camaldoly, le Manuel du bon citoyen et son épilogue, etc. Je pense que nous en aurons à la fin un recueil.

M. le maréchal de la Meilleraye, qui n'est plus surintendant, est ici. C'est chose certaine qu'il est mal avec le Mazarin, et à la cour. Il est allé voir M. de Beaufort en sa maladie. Les femmes, sachant que c'étoit lui, et se souvenant des barricades du mois d'août passé, ont commencé à crier qu'il falloit le tuer à coups de couteau, ce qu'elles auroient pu faire s'il ne fût rentré tout-à-l'heure dans son carrosse et ne s'en fût vitement enfui.

Tandis que ce mal a duré, les prêtres mêmes ont gagné à dire des messes pour sa santé, et s'il en fût mort, je pense que de toutes les créatures mazarinesques, pas une n'en fût échappée de ce qui eut pû se trouver ici, et même notre premier présisident qui est suspect et déplait à plusieurs. Je plains les grands qui sont obligés de céder et d'abaisser leur grandeur au caprice d'un Pantalon botté, tel qu'est ce malencontreux et malheureux Mazarin, a cujus furore libera nos domine.

Le bouhomme M. Vossius le père est mort à Amsterdam, àgé d'environ soixante-douze ans (1), il laisse des enfants fort savants. Il y avoit de lui quelques traités sur la presse, et entre autres son beau traité en trois parties, revu et augmenté, de Historicis græcis et latinis. On imprime ici la harangue funèbre de M. de Châtillon, qui fut tué à Charenton, le 8 février, et laquelle fut prononcée à Saint-Denis L'auteur en est un P. Faure, cordelier, suivant la cour en qualité de pensionnaire de la reine, et qui voudroit bien être évêque. C'est celui qui dit à la reine fort effrontément, comme tous les moines, sunt hominum genus impudentissimum, qu'en assiégeant et affamant Paris, elle ne faisoit pas un péché véniel, dont il a été sanglé bien serré par un libelle qui a été fait exprès contre lui. Et fiez-vous à la théologie de telles gens, qui n'ont ni honneur ni conscience. Je vous baise les mains de tout mon cœur, et vous prie de croire que je suis sans aucune réserve, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 14 de mai 1649.

## LETTRE CCIV. - Au même.

Depuis ma dernière, datée du vendredi 14 de mai, je ne vous puis dire autre chose, sinon que l'archiduc Léopold a repris Ypres le 11 de mai. Il s'en va assiéger Dunkerque: s'il le prend encore aussi aisément qu'il a obligé Ypres de se rendre, n'aurons-nous pas grande obligation à la conduite et au gouvernement politique de ce très grand, très incomparable et éminentissime cardinal Mazarin, qui fait si bien nos affaires, que rien ne se peut mieux pour le profit des Espa-

(1) Gérard Jean Vossius, célèbre philologue né en 1577, près de Heidelberg, mort à Leyde le 19 mars 1649. — Son fils Isaac Vossius, né à Leyde en 1618, mort à Windsor le 21 février 1680. (R. P.)

gnols? Il assiège Paris, il emplit la campagne de France de troupes et de soldats plus déréglés que ne seroient les Turcs, et néanmoins il n'a personne pour opposer en Flandre à nos ennemis, tandis que le Poitou, la Provence, et la Guyenne, le pays du Maine, la Normandie, la Picardie et la Champagne, sont pleins de gendarmes sans aucune nécessité, qui ruinent et ravagent tout.

Nouvelles viennent d'arriver que le mariage est arrêté de M. le duc de Mercœur avec la nièce du Mazarin, moyennant cent mille écus que donne l'oncle, et la reine deux cent mille livres, avec la charge d'amiral que l'on donne à M. de Vendôme, et des lettres de survivance du même office pour son fils ainé, lequel sera vice-roi de Catalogne, où il s'en ira tôt après que le mariage sera consommé.

Avez-vous reçu mon portrait que je vous envoyai l'an passé par M. Ravaud? Il me semble que vous ne m'avez point mandé que l'ayez reçu. Je vous prie aussi de vous souvenir que vous m'avez promis le vôtre, et que je m'y attends. J'espère que vous ne frustrerez point mon espérance; j'ai déjà une place apprêtée dans mon cabinet pour cet effet. «Juxta » suavissimos parentes et mihi carissimos atque colendissimos, secundum quos amicos constituo, in quorum ordine, » primatum tenes et familiam ducis. » Pensez donc à vous acquitter de votre promesse, afin que je ne sois point trompé en mon attente, vu même que je ne vous ai point envoyé mon portrait qu'à condition que j'aurai le vôtre de même.

Je viens d'apprendre une nouvelle qui m'afflige, savoir, la mort de M. Spanheim en Hollande: c'étoit un honnête homme et très savant, qui méritoit de vivre plus longtemps. Je désirerois volontiers que ces grands personnages ne mourussent jamais que quand ils ne pourroient plus être utiles au public. Le même personnage m'a dit qu'il y a du bruit en Hollande pour le massacre que quelques Anglois ont exercé sur un certain Ladislaus, sous ombre qu'il étoit un de ceux qui ont travaillé à la mort du feu roi d'Angleterre.

Un avocat du conseil, nommé M. Bernard Bautru, natif de Sens, accusé, ou plutôt découvert par quelque colporteur, d'avoir fait imprimer ici un libelle depuis un mois, dans lequel M. le Prince et M. le chancelier sont offensés, a été mis prisonnier dans le Châtelet, par ordre du lieutenant civil. On lui a fait son procès : combien qu'il n'ait pas été convaincu d'être auteur dudit libelle (et de fait on dit qu'il ne le peut être, n'étant pas assez habile homme pour cela), son affaire étoit en mauvais état, la pluralité des avis alloit à l'envoyer aux galères. Un conseiller du Châtelet, encore jeune homme, nommé Joli, venant à dire son avis, parla si hardiment, si librement et si bien pour ce pauvre avocat, que la plupart des autres, qui le condamnoient, revinrent ad mitiorem sententiam, et ordonnèrent qu'il seroit plus amplement informé, et que cependant Bautru seroit élargi à sa caution juratoire. Le procureur du roi du Châtelet, nommé Bonneau, fils d'un riche et grand voleur de partisan, en a appelé a minima, et le prisonnier a été conduit à la Conciergerie. Son procès donc lui a été fait à la Tournelle. De deux présidents, l'un, nommé M. Longuevil, sieur de Maisons, près de Saint-Germain-en-Laye, étoit d'avis que cet avocat fût traité rudement et comme un criminel, qu'il fût mis sur la sellette, interrogé et traité comme une victime patibulaire; et sembloit en tout cela n'agir qu'à la sollicitation de ceux qui sembloient avoir eu occasion de se plaindre de ce libelle, en tant qu'ils s'y sentoient offensés, savoir, M. le Prince et M. le chancelier. L'autre président, qui est un gascon sourcilleux, homme de bien et de grande réputation, et qui peut être appelé justement et méritoirement integer vitæ scelerisque purus, qui est M. de Nesmont, fils d'un premier président de Bordeaux, fut d'avis qu'on le traitât seulement comme un avocat qui étoit accusé, mais qui avoit été déjà absous par ses premiers juges au Châtelet, lequel avis fut suivi, au grand profit de l'avocat accusé, en faveur duquel la sentence du Châtelet fut confirmée. M. de Maisons, qui était d'avis contraire, en gronda fort; mais M. de Nesmont lui imposa silence, en lui reprochant une bonne partie de ce que je vous ai dit ci-dessus, et entre autres que cet avocat l'auroit pu refuser pour juge, vu le parti qu'il avoit tenu durant notre guerre, et qu'il s'en étoit fui à Saint-Germain, au lieu de tenir ici sa place au parlement, etc. Enfin l'avocat est délivré, qui a eu belle peur, et qui est fort accusé par ses amis mêmes de ne s'être pas bien défendu comme il devoit et pouvoit faire, en une affaire et pour un crime dont il ne pouvoit être convaincu, vu qu'il n'en est pas l'auteur, et qui néanmoins n'a pu être découvert parmi toutes ces formalités. Je ne sais qui est le vrai auteur, mais je lui conseille de se bien cacher.

Pour l'imposteur qui s'est servi de mon nom, je vous assure que je ne lui veux point de mal, non equidem invideo, miror magis. J'ai pitié de lui, et souhaite à ce pauvre jeune homme une meilleure fortune que de mendier, alieno nomine supposito. C'est peut être quelque chimiste ou quelque apothicaire qui pense me jouer de la sorte; mais ce sont gens dont je ne fais pas grand compte. Pour Montpellier, je pense qu'il n'est pas besoin que vous preniez la peine d'y écrire qu'ils se gardent de pareil accident que vous, vu que je n'y connois personne que M. de Belleval, à qui j'ai seulement écrit depuis quinze ans environ huit fois, en lui recommandant des candidats qui s'y en alloient prendre leurs degrés; et néanmoins on m'a dit céans, depuis deux ans, que M. Courtaud disoit qu'il vouloit écrire contre moi un livre sous le nom du Bedeau de leur Faculté, faisant ses plaintes de ce que j'empêchois que de jeunes hommes allassent prendre leurs degrés à Montpellier. Je ne sais si ce bonhomme a songé cela, si ce n'est peutêtre que le gazetier lui aura mandé telle sottise, pour tacher de m'y rendre odieux. Quoi qu'il en soit, je ne le crains point, et s'il ne fait contre moi tout autrement mieux qu'il n'a fait contre défunt M. de La Vigne et notre arrêt, je ne ferai point provision de plumes taillées pour lui répondre. J'ai autrefois connu seu M. Ranchin, qui étoit un homme d'honneur, et même l'ai vu deux fois en cette ville. Il m'a aussi quelquefois honoré de ses lettres, et lui ai quelquefois recommandé ces candidats qui alloient passer docteurs à Montpellier, qu'il a toujours recus de bon œil, et quand feu M. le président Miron étoit intendant de justice en Languedoc, l'an 1631-32-34 et 35, etc., de qui j'avois l'honneur d'être médecin et allié d'assez près. M. Ranchin lui demandoit souvent de mes nouvelles, et le bonhomme M. Miron me l'a maintes fois ici raconté depuis son retour; et je crois certainement que si seu M. Ranchin, qui étoit habile homme, eût encore vécu l'an 1644, il eût bien empêché que ceux de Montpellier ne se fussent adjoints au procès contre nous avec le gazetier. Je n'ai point encore la nouvelle édition de l'Ophthalmographie de M. Plempius, et ne sais même s'il en est encore arrivé à Paris aucun exemplaire (1). Cet auteur me fit l'honneur de m'écrire, l'hiver passé, une lettre de compliment sur mes deux thèses, et me prioit de lui en envoyer aussi quelques exemplaires. J'avois ici l'an passé traité un Flamand, qui se disoit son parent, et qui m'a lié d'affection et d'amitié avec lui; je lui ai fait réponse, et n'en ai rien ouï depuis. Ce Plempius est natif hollandois, né de parents catholiques, et ipse catholicus, mais qui est tout prêt de se faire du parti contraire, pourvu que ceux de Leyden le veuillent, avec une bonne pension, faire professeur en leur Académie : c'est M. Heinsius le fils qui m'a dit le savoir de sa propre bonche. Je n'ai rien oui dire de l'Épitome de la pratique de Sennertus, mais il sera vrai là ou jamais, ce que l'on dit des abrégés : Compendia sunt dispendia. Pour la pratique de L. Rivière, je m'étonne qu'on la réimprime à Lyon, ce ne sera point l'avancement des lecteurs, ce livre est trop empirique; nimis pauca continet de morborum natura, causis et signis: nimis multa de



<sup>(1)</sup> Cet ouvrage de Plemp (Vopisque Fortuné), savant professeur de Louvain, est encore estimé. Ophthalmographia, sive tractatio de oculi fabrica, actione et usu, etc. Amstel., 1632, in-1.

remediorum formulis. M. Bouvard m'a dit qu'il lui en avoit refusé l'approbation pour ces défauts, et plusieurs autres qu'il y avoit remarqués. Pour le livre du père Fichet, je l'ai reçu par l'ordre de M. Falconet, et l'ai vu. C'est un loyolite qui a fort mal fiché. J'en ai écrit mon avis fort franchement audit M. Falconet, auquel j'ai fait réponse tout exprès: eum, si placet, meo nomine salutabis. Surtout ce Père a très malheureusement rencontré sur le fait de la médecine, il vaudroit mieux qu'il s'amusât à dire ses patenôtres. Je vous prie, nisi molestum fuerit, de faire mes recommandations à MM. les deux nouveaux associés, MM. Huguetan et Ravaud; je suis bien aise qu'ils aient fait ce bon accord ensemble, et qu'il dure longtemps à leur contentement et profit : j'espère aussi que le public s'en ressentira. Je suis de toute mon âme, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 7 Juin 1649.

# LETTRE CCV. — Au même.

M. Sauvageon est un étrange garçon: je ne vis jamais un tel éhicaneur; je pense que cet homme ne pourroit vivre sans procès, il faut qu'il attaque toujours quelqu'un: c'est un vrai Martinus contrd omnes. Il pourra bien perdre son procès contre vos libraires de Lyon, aussi bien qu'il a souvent perdu de deçà contre les uns et les autres. Pour la harangue de M. de Châtillon, vous n'en manquerez pas, sunt verba et voces: oe n'est que du babil de moine, qui donne du plat de la langue, et qui flatte en tâchant de secouer sa corde et son capuchou pour devenir évêque. Le testament politique du sieur de la Hoguette ne porte point son nom. Cet auteur est savant et grand ami de MM. Dupuy, qui tiennent et gouvernent ici la bibliothèque du roi. Il porte les armes; il a été capitaine sur mer, et gouverneur de Blaye: il est beau-frère, en tant qu'il

a épousé la sœur de M. de Beaumont Péréfix, précepteur du roi, qui est aujourd'hui évêque de Rodez. Ce livre n'a pas été publié comme l'auteur l'avoit fait; M. le chancelier l'a fait châtrer, et en a tant fait retrancher lorsqu'on lui en a demandé le privilége, que, poussé d'une juste indignation pour cet effet, je ne l'achetai point, et ne l'ai pas encore. Pour l'Épileptique de M. Falconet, je ne sais rien davantage, sinon qu'il m'a écrit qu'il m'en vouloit entretenir : en attendant quoi (et ce sera quand il lui plaira), je vous dirai que les anti-épileptiques et ces sortes de remèdes fort trompeurs viennent des Arabes, qui ont mal entendu et fort mal expliqué ce qu'ils n'entendirent jamais dans les écrits de Galien. savoir, proprietatem totius substantiae. Les chimistes qui sont venus depuis, et qui ont tâché de tout gâter en dépit de la médecine et des médicaments vulgaires qui sont les meilleurs, ont encore renchéri par-dessus, et les ont fourrés partout où ils ont pu, duce fanatico et maniaco suo Paracelso. Vous ne verrez autre chose dans Crollius et aliis ejusmodi impostoribus et stercoreis scriptoribus, qui utinam tempori et chartæ parcentes, nihil unquam scripsissent. Toutes ces dénominations de remèdes n'ont été mises en œuvre, ou au moins au jour, que par des charlatans qui se croyoient, par ces titres spécieux. donner de la réputation et de la pratique. Ces remèdes ne font et ne produisent rien; ils trompent les médecins qui s'y fient, et trainent en longueur et en langueur les malades à qui on les fait prendre. Parum distant à principiis chimicorum, quæ neque probantur, neque determinantur. Les spécisiques des chimistes sont presque la même chose, que Thomas Erastus in disputationibus suis adversus novam medicinam Paracelsi, a si bien réfutés. Vous ne trouverez rien de pareil dans l'Hippocrate. Pour les remèdes que l'on dit agir par qualité occulte, je n'en connois point, si ce n'est peut-être : Medicamenta purgantia, in quibus forsan delitescit aliquid occultum. Tout ce que je ne sais point m'est une qualité occulte. Un savant homme et qui ignore peu, reconnoît moins que

moi de ces qualités. Si j'étois aussi savant qu'un ange, il y auroit encore beaucoup de choses que j'ignorerois, parce qu'il n'appartient qu'à Dieu de tout savoir. C'est profession de l'ignorance et trop relever inscientiam veterum academicorum, que de mettre partout des qualités occultes, comme font les chimistes aujourd'hui dans leurs puants écrits : c'est une chose de laquelle ils devroient être tant plus honteux, vu qu'ils se vantent si hautement d'être les seuls et vrais philosophes. J'admets dans les remèdes divers degrés, diverses qualités, premières, secondes et tierces; mais je n'admets point de fausse monnoie pour de la bonne. « Scio apud Gale-» num dari remedia quæ dicuntur agere à tota substantia, » quæque ipse Galenus vult in quadruplici materia depre-» hendi. Quorum prima sunt quæ alunt, sive alimenta, se-» cunda sunt purgantia, tertia sunt venena medicamenta, » xaxxupya, sive deleteria: quarta sunt alexipharmaca, sive » theriaca: atqui anti-epileptica chimicorum, neque speci-» fica ejusmodi nebulonum, hic habent locum, ergo in prisca » sapientia et in medicina veterum ista figmenta, meræ fa-» bulæ, meræ impostularæ, nullum habent fundamentum. » Je n'ai que faire de vous dire que plusieurs modernes ont impugné ces abus: Minadous, Erastus, Hofmanus même les ont impugnés quelque part. Feu M. Nicolas Piètre, sou frère atné Simon, qui a été un homme incomparable, et tous nos anciens, ont été de cet avis ; et à vous dire vrai, ces remèdes n'ont ici nul crédit, voilà une partie de ce que j'en sais; de vous en dire davantage, j'abuserois trop de votre temps et de votre patience. C'est à vous à prendre en bonne part ce que j'en dis, puisque vous savez ce que je vous suis: aussi est-ce à vous à m'enseigner et à me retirer de l'erreur, si vous savez autre chose qui soit meilleur. A. Paré même, en sa chirurgie, reprend fort bien ces anti-épileptiques, et s'en moque de bonne grâce, lorsqu'il parle de Ungula Alces, et de cornu unicornis, comme aussi a fait Smetius in Miscellaneis et Kerkermanus in Physicis. Et ne pensez pas rejeter l'opinion de

Paré, sous ombre que ce n'étoit qu'un chirurgien. L'auteur de son livre a été un savant médecin de Paris, nommé mattre Jean Hautin, Altinus, qui mourut ici un de nos anciens. l'an 1615 (1). M. Moreau et toute notre école se moque aujourd'hui de tout ce fatras, et combien que parmi cent dixhuit docteurs que nous sommes, il y ait encore quelques particuliers qui ut faciat rem, si non rem quocumque modo rem, adhuc in occulto pharmacopolis, néanmoins personne n'en ordonne à Paris, et hujus erroris extirpationem debemus sapientissimæ et eruditissimæ Pietrorum familiæ. Prenez donc en gré ma bonne volouté, et jugez sincèrement de mon avis. comme je le soumets sincèrement et humblement à votre censure. Candidus imperti meliora, vel utere nostris. Gardezvous bien de me prendre pour un glorieux ni pour un obstiné; je ne suis ni l'un ni l'autre, je n'ai envie que d'apprendre et de profiter. Je ne prends nulle part au distique de Martial, qui n'a pas assez vraiment dit:

> Aurum et opes et rura, frequens donabit amicus; Qui volet ingenio cedere, rarus erit.

C'est tout au contraire de moi, je suis tout prêt d'apprendre; faites donc et que je vous aie cette obligation après tant d'autres dont je vous demeurerai éternellement obligé, afin que j'a-

(1) Si jamais l'esprit de corps a montré sa jalousie, sa petitesse, c'est assurément dans ce passage; il ne fait pas honneur à Gui Patin. Les ouvrages d'Ambroise Paré sont entièrement à lui, et pour le fond et pour la forme. Ce style si simple, si naïf, en même temps si énergique, qui tient de la manière de Montaigne, était bien celui de l'illustre chirurgien de Laval; un pareil style coule de source, jamais une plume étrangère ne saura l'imiter. A ce sujet, voici ce qu'on lit dans le Dictionnaire de Bayle (édit. in-8°, 1820): « La Monnoye, dans ses Remarques sur La Croix du Maine, assure qu'on lit dans le Borboniana manuscrit: « Les œuvres imprimées sous le nom d'Ambroise Paré sont d'un més decin nommé Hautin, qui s'en fit bien payer la façon. » Ce passage ne se trouve pas dans ce qu'on a imprimé du Borboniana à la suite des mémoires de Bruys. » Ne voilà-t-il pas une autorité bien impo-

Digitized by Google

mende mon ignorance par votre charité. Provence et Bordeaux ne sont pas encore apaisés; on attend ici des nouvelles. Un jeune père de l'Oratoire, qui est de la maison depuis huit jours, s'est aujourd'hui jeté sur celui qui disoit la messe et lui a voulu arracher l'hostie : le prêtre s'est défendu, mais l'autre a été le plus fort, l'a fait choir et lui a cassé les dents; l'hostie chue, grand désordre dans l'église, etc. On dit que ce jeune homme est fou, je le crois ainsi. Un laquais en fit autant il y a quinze jours au curé de Sanci, village près de Saint-Denis, le jour de la Pentecôte: il a été condamné à avoir le poing coupé, être pendu, étranglé et brûlé, par le bailli de Montmorency. Il est encore à la Conciergerie par appel. Vale et me ama. Voilà qu'on vient quérir ma lettre, il est dix heures du soir sonnées, je vous donne le bonsoir, et suis de toute mon âme à MM. Gras, Garnier et Falconet, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 11 juin 1649.

## LETTRE CCVI. — Au même.

Je viens de mettre sur le mémoire de ce que je vous dois les dix francs de M. Gras; je vous en dois encore six ou sept de reste que je délivrerai si vous voulez à M. votre beau-frère. Pour ce qui est du port de mes livres de Lyon à Nuremberg, je n'en saurois avoir meilleur marché que vous m'en faites, et je vous en remercie; Dieu vous le rende, qui est le meilleur mot de la gueuserie de ceux qui, pour vivre en une grande communauté, ne laissent pas de s'appeler moines, qui veut

sante, la note d'un manuscrit que personne autre que La Monnoye n'a vu ni constaté d'une manière authentique! Il est en outre digne de remarque que Paré commença à écrire à vingt-huit ans, et ne finit qu'à soixante-treixe ans. Au reste, pour plus de détails sur ce point assez curieux d'histoire médicale, on consultera avec fruit la savante introduction de M. Malgaigne, dans sa belle édition des OBuvres d'Améroise Paré, Paris, 1840, t. I, pag. cccxxxi. (R. P.)

dire solitaires, et qui vivent de cette adresse, de nous promettre par leurs prières telles quelles, le paradis qu'ils n'ont point pour l'argent que nous avons.

Le livre des Jésuites sur l'eschafaut, fait par le P. Jarrige. a été ici imprimé par un libraire de la religion nommé Vendôme, et s'y débite merveilleusement (1), vu que Paris abonde en gens qui haïssent ces Pères, qui se veulent nommer compagnons de Jésus, bien que le bon Seigneur n'ait jamais appelé personne son compagnon, que Judas même qui le vendit, en ces termes dans saint Matthieu, chap. 26, verset 50, itides, tω' ω πάρι? qui vaut autant à dire, que : Compagnon, pourquoi êtes-vous ici? ou : Que faites-vous ici? puisque ce mot éraspos signifie proprement compagnon, et non pas amicus, comme dit notre Vulgate, laquelle de toutes les versions du Nouveau Testament, à ce que dit Scaliger, est la pire. Voici ses termes : Et latina, qua παπολάτραι utuntur, quæ ab eo propagata est longe deterrima. Même le nom éraisson ou éraissa meretricem significat, comme les loyolites mêmes se servent du mot é vipla pour exprimer leur société. Je ne sais s'ils entreprendront de répondre au P. Jarrige; mais je pense qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils n'en viendroient pas à leur honneur.

Je n'ai point encore out parler de ce nouveau décret du pape contre la moinerie et ce nombre effroyable de moines qui sont aujourd'hui en France, et même je doute fort si le pape, qui n'est pas sot, osera entreprendre une affaire de si grande conséquence, vu que s'il n'est secondé de la force des potentats, il n'en viendra jamais à bout, ayant affaire à la plus méchante peste de gens qui soient au monde (2). Il aura

- (1) Les jésuites m's sur l'eschafaut, avec la réponse, par Pierre Jarrige, Paris, 1649, in-8°. Comparez La conversion de M. Jarrige, par Drelincourt, 1658, in-8°. (R. P.)
  - (2) On connaît ces vers souvent cités par Henri Estienne:

Monachi, westri stomachi sunt amphara Bacchi; Vos estis, deus est testis, teterrima pestis.

En tout temps les moines ont eu des admirateurs et des détracteurs ; il

beau leur commander, ils n'obéiront pas. Un pape les a créés. ou au moins les a approuvés, et par conséquent un autre pape ne les peut détruire et anéantir, à ce qu'ils disent. Néanmoins Pie V abolit tout-à-fait l'ordre des humiliés, d'autant qu'un d'iceux avoit voulu tuer le bon archevêque de Milan, saint Charles Borromée. Un autre pape, longtemps auparavant, avoit aboli l'ordre des jésuites. Je ne vois pas aussi par quel motif le pape voudroit entreprendre une telle réformation, vu que tous ces gens-là lui servent avec toute leur bigarrure, et qu'ils aident merveilleusement à soutenir sa puissance par le monde et même sa tyrannie sur les consciences. Ils sont les archers et les commissionnaires, pour ne pas dire les espions et les janissaires du pape. Je me souviens d'avoir oui dire à feu M. le président de Novion, père de celui-ci, qui étoit un grand personnage et excellent homme, président au mortier (sic), que l'on avoit agité l'affaire au parlement de réduire tous les moines aux quatre premières sources, afin que, par ce moyen, ce grand nombre pût être diminué. Il me l'a autrefois dit l'an 1628, durant le siège de La Rochelle. Feu M. Grotius m'a souvent dit que pour réformer la France, il y avoit trois choses auparavant à faire : 1° de retrancher l'autorité du pape, laquelle s'accroissoit trop en France; 2º de ne donner des évêchés qu'à des gens capables de prêcher et d'enseigner, et non pas à des courtisans et à des gens de mauvaise vie, comme on fait aujourd'hui; 3° d'ôter tout d'un coup tant de moines qui sont ici superflus, et il disoit ordinairement: Circumcidendus ille ingens monachorum numerus. A cause du scandale

ne faut pas s'en étonner, leur histoire peut être écrite en partie double. A toutes les époques il y eut des couvents pauvres et n'exerçant que la charité; il exista aussi des couvents gorgés de biens et hideux de corruption: de là, la face enluminée et sensuelle du moine, se laissant aller malgré sa robe et ses vœux aux plaisirs du monde, chantant volontiers le pervigilium Veneris à matines; et la face maigre et have du moine véritablement pieux, livré aux austérités du clottre et de sa règle.

(R. P.)

que les moines avoient apporté à la chrétienté, les Pères du concile de Trente avoient ordonné que l'on ne recevroit plus de nouveaux moines; mais pour le profit qu'ils y ont trouvé. ils ont fait tout autrement. Ils en ont plus reçu depuis ce temps-là qu'ils n'avoient fait en quatorze siècles auparavant. Ils sont maintenant si puissants qu'ils seroient capables de faire un schisme contre le pape s'il les entreprenoit sans être appuyé de l'autorité des princes souverains. Mais laissons là cette peste de la religion pour passer à celle de la médecine : j'entends les apothicaires. Vous avez fait un accord avec eux; ils ne méritent pas cette grâce d'entrer en composition avec leurs maîtres, desquels ils devroient dépendre absolument. Si vous voulezempêcher qu'ils n'entreprennent et n'empiètent rien sur vous, il faut que vous les fassiez souvenir du Médecin charitable, avec lequel, lorsqu'il ne valoit qu'un sol ou deux, nous avons ruiné les apothicaires de Paris. Faites-leur entendre qu'il y a chez les épiciers de la casse, du séné, de la rhubarbe et du sirop de roses pâles, avec lesquels remèdes nous nous passons d'eux et les avons rendus si ridicules, qu'on ne les veut point voir dans les maisons, et qu'ils ont bien plus de loisir qu'ils ne voudroient de garder leur boutique. Il n'est, Dieu merci, plus ici question de bézoard, ni d'eaux cordiales dans la petite-vérole, ni de juleps cordiaux, ni de perles en quelque maladie que ce soit. Le peuple est détrompé de ces bagatelles et de plusieurs autres; les riches ne s'en servent plus et se tiennent obligés à plusieurs anciens de notre Faculté d'être délivrés de cette tyrannie. Ces messieurs nos anciens sont MM. Marescot, Simon Piètre, son gendre; Jean Duret, fils de Louis; les deux Cousinot, Nicolas Piètre, Jean Hautin. MM. Bouvard, du Chemin, Brayer, de la Vigne, Merlet, Michel Seguin, Baralis, Allain, R. Moreau, Boujonier, Charpentier, de Launay, Guillemeau et plusieurs autres qui ont introduit dans les familles de Paris une médecine facile et familière qui les a délivrés de la tyrannie de ces cuisiniers arabesques. Ceux qui se plaignoient de la trop grande dépense et des frais excessifs

que causoient les apothicaires ont été les premiers détrompés. et vous noterez qu'avant ce temps-là on ne voyoit que des parties d'apothicaires en procès dans le Châtelet et au Parlement, afin d'être réglées par les médecins qui seroient pour cet effet nommés et établis par les juges; mais tout est bien changé aujourd'hui, cela ne se voit plus. Nos médecins introduisirent aussi cette facilité de remèdes et cette épargne dans les monastères, dans leurs familles et chez leurs voisins et amis; enfin toute la ville s'en est sentie, à l'exception de très peu de personnes, qui petit à petit se convertissent. De sorte que les apothicaires d'à présent ne se trouvent guère en besogne que pour les étrangers logés en chambre garnie; et, hors de cette rencontre, je vous puis dire avec toute vérité qu'ils ne devroient point faire d'apprentis, leur métier étant si sec que personne n'a envie de s'en mêler aujourd'hui. Outre nos médecins que je vous ai nommés ci-dessus, qui ont puissamment aidé à abattre ce monstrueux colosse de volerie qui régnoit tyranniquement à Paris, je pourrois bien vous en nommer encore plusieurs qui vivent aujourd'hui; mais je me retiens afin de ne pas me nommer moi-même, qui pourtant y ai travaillé autant que pas un. Le peuple de Paris est tellement accoutumé à cette épargne, que ce ne sont plus les apothicaires que les malades mettent en besogne. On envoie aussitôt au médecin, et, bien qu'à cause de la misère du temps il y ait plusieurs malades qui ne paient guère bien, au moins avons-nous cet avantage que nous y sommes appelés des premiers, et que nous ne voyons plus chez eux faire litière de juleps, apozèmes, poudres, opiats et tablettes cordiales, qui ne servoient la plupart qu'à faire durer les maladies, à échauffer, dégoûter et coûter beaucoup aux malades.

Je viens de recevoir votre lettre du 11 juin, et je m'en vais vous y faire réponse. Touchant votre tireur de pierre, je pense qu'il a fait imprimer quelque chose en français de la taille. Il a taillé, direz-vous, un homme de vingt-huit ans au grand appareil. Aussi ne peut-on pas tailler un de cet àge au petit appareil, auguel sont seulement propres les enfants de trois ou quatre ans, et encore n'est-il presque plus en usage pour le peu d'assurance qu'il y a. Cette pierre molle, friable et sablonneuse, étoit récente; mais si elle n'eût été tirée, elle se fût bientôt accrue et endurcie. Quand on tailla notre M. Riolan. l'an 1641, la pierre se rompit en deux ou en plusieurs parties. On en tira ce qu'on en put, mais on ne put pas si bien faire qu'il n'en restat quelque pièce qui s'accrut si notablement qu'il fallut l'année suivante le tailler derechef. Pour la section franconienne (1), je pense qu'elle se peut aussi bien faire sur les hommes que sur les femmes, mais plus utilement pour elles. Feu M. Nicolas Piètre l'avoit bien à la tête et en a fait une thèse où je me souviens d'avoir disputé. M. Piètre défendit fort bien cette thèse contre deux de nos docteurs qui lui vouloient mal, savoir, Merlet et Gervais. Le premier est un dangereux Normand, fin et rusé, et le second un grand ivrogne. valet d'apothicaire, rousseau de vache, fait comme le Juif errant, qui se rendit encore plus ridicule en attaquant mal à propos M. Piètre, qui a fait faire cette section en cette ville sur les hommes et sur les femmes, laquelle a réussi. Ce qui la décrie est la nouveauté. Je n'ai point ouï parler de la traduction'd'Hippocrate. Si j'avois du crédit, je l'empêcherois; ce seroit de la marchandise à faire babiller les barbiers apothicaires et autres singes du métier (2). Je suis, etc.

De Paris, ce 18 juin 1649.

<sup>(1)</sup> Le haut appareil; les progrès futurs de la chirurgie ont singulièrement perfectionné cette méthode, tôt ou tard abandonnée, ainsi que les autres méthodes, grâce à la lithotritie, la plus grande découverte chirurgicale de notre temps.

(R. P.)

<sup>(2)</sup> Un pareil jugement est par trop sévère. Il est indubitable que Gui Patin aurait changé d'opinion s'il eût connu la traduction des OEuvres complètes d'Hippocrate, avec le texte grec et des commentaires, par le savant M. Littré. C'est là certainement un des plus beaux monuments élevés à la gloire de la médecine antique et qui fera honneur à notre époque.

(R. P.)

#### LETTRE CCVII. — Au même.

Depuis ma dernière du 18 de juin que j'adressai à M. Ravaud pour vous être rendue, je vous dirai que la reine étant à Amiens avec le roi et le Mazarin, y a reçu tant de plaintes et de clameurs du mauvais traitement que les gens de guerre faisoient en ces quartiers-là, qui tuoient, voloient et brûloient des villages entiers; même l'évêque de la ville lui en a parlé si sérieusement qu'elle en a eu honte, cum non haberet in ore suo quod responderet, d'où vient qu'elle a délibéré de quitter ladite ville sous ombre de la petite-vérole, et de s'en revenir à Compiègne: et néaumoins ce ne sera qu'après que le Mazarin aura fait un voyage à Péronne pour donner ordre au siége que le comte de Harcourt a mis dévant Cambrai le 24 de ce mois.

Ce voyage ne s'est point fait, mais il a conféré avec M. de Hocquincourt, gouverneur de Péronne, au milieu d'un champ, avec otages de part et d'autre, et se sont rendus au lieu désigné, accompagnés chacun de trois cents cavaliers. Enfin la reine a ramené le roi et son Pantalon rouge à Compiègne, où la cour est fort petite à cause de la grande cherté de toutes choses, jusques au foin, dont la botte y a été vendue trente sols. Joint que comme les officiers ne sont point payés de leurs gages, il y en a fort peu près du roi.

Le mariage de la Mazarinette ainée avec M. le duc de Mercœur est tout-à-fait rompu encore une fois. Le Mazarin dit que M. de Vendôme ne le peut pas beaucoup fortifier de son alliance: M. de Vendôme dit qu'il n'a que faire de ce mariage, et qu'il voit bien qu'on ne sauroit tenir tout ce qu'on lui fait espérer, ni lui donner l'argent qu'on lui promet; ainsi tous deux se quittent l'un l'autre.

Le vendredi deuxième jour de juillet, il est entré deux mille Espagnols dans Cambrai sans que les nôtres y aient fait aucune résistance; on dit seulement que ç'a été par trahison de quelques Allemands, que l'on dit pourtant se fort bien défendre de ce crime. Quoi qu'il en soit, le siège est levé, et si ce n'est la faute des Allemands ni des François, aussi n'est-ce pas la mienne. C'est le malheur du Mazarin qui nous porte tous ces guignons; je ne sais ce que fera notre armée dorénavant. On dit que le général Erlac est retourné à Brisac. On se moque ici du Mazarin, et de sa fortune et de sa belle conduite. M. le Prince est encore en Bourgogne; M. le duc d'Orléans a été ici quelques jours, puis s'en est retourné à Compiègne.

Il y a quelque temps que je rencontrai ici M. Becker, tout seul. Il me témoigna qu'il avoit grande joie de me voir, et moi de même à lui. Comme j'avois envie de savoir de ses nouvelles, je ne le voulus point laisser aller, combien que j'eusse hâte, je le menai avec moi. J'allois chez un marchand de vin y voir une belle fille fort malade, ex febre assidud cum vomitu, animi deliquio, et multis vermibus, quos sursum et deorsum excrevit, tandemque convaluit. Je le sis entrer dans une chambre à part, où je sis apporter la collation, et entre autres du meilleur vin ratus istud apprimè convenire germano ventriculo. Il me conta qu'il étoit en condition avec un gentilhomme de Paris, qu'il m'a nommé, et que je ne connois point, qui a une maison près d'Orléans; qu'il y demeurera encore un an pour y apprendre le françois, après cela qu'il s'en retournera en Allemagne, si la paix y est bien arrêtée et exécutée. Il but plusieurs fois à ma santé, de joie qu'il avoit, ce me disoit-il, de m'avoir rencontré; il but aussi à la vôtre, et promit de vous le mander, comme je fais maintenant.

J'attends des nouvelles de M. Volcamer, qui a pris la peine de traiter pour moi avec la fille de M. Hofmann, pro suis χρηστομαθ: π2θολ: Je les ai achetées sans les voir, j'en ai délivré cinquante écus à M. Picques, Domina Lauxia filia et hæres Casp. Hofmanni, les a touchés, et en a donné sa quittance aussi bien que M. Volcamer même, qui y est intervenu comme médiateur et témoin. Je pense que de présent, ledit manuscrit est en chemin. Quand je l'aurai, je tacherai de le mettre sur la

presse avec la première partie de cet œuvre, qui est χροστομοῦ: ενισιολογ: au moins j'y ferai ce que je pourrai; sed dies mali sunt. Nos libraires ressemblent fort aux moines, quorum charitas admodum refrigescit. On dit que la disette des vivres et la cherté du pain a été si grande depuis quelque temps à Rome, que de faim ou de maladie il y est mort un nombre d'hommes qui va par dessus les douze mille.

Quand je pense à vous, et par conséquent à Lyon, j'aurois bien envie d'y aller, de vous y embrasser, et vous y entretenir, et mutuas audire et reddere voces. Je sais bien que l'aspect d'un si beau pays peut contenter en quelque façon la curiosité d'un homme: une si grande ville, deux belles rivières, la rapidité du Rhône, tant d'honnètes gens qui sont dans votre ville, tant de beaux livres qui se peuvent trouver, de si bons et francs amis que j'y verrois, et entre autres MM. Gras, Falçonet et Garnier, humanis majora bonis creduntur; mais tout cela n'est rien au prix de la joie que j'aurois de m'entretenir en particulier avec vous dans votre cabinet, remotis arbitris. Et peutêtre que Dieu me fera quelque jour cette grâce, dont j'ai bien envie: aussi y a-t-il quelque apparence qu'une certaine occasion se présentera qui m'en donnera le moyen.

M. le duc d'Orléans a été ici quelque temps en qualité de médiateur et de pacificateur, et a été vu par M. le coadjuteur, et par plusieurs du parlement. Il a vu aussi M. de Beaufort, qu'il a voulu induire et pousser d'aller à la cour: nec credidit illi.

M. notre coadjuteur a été à la cour, où il a vu, salué et harangué la reine, laquelle a paru être touchée du discours qu'il lui a fait. Il n'y a point vu le Mazarin, comme il l'avoit stipulé avant que de partir, qu'il ne l'iroit point voir : aussi ne lui en a-t-on point parlé (1).

Le bon duc Gaston a fort invité M. le duc de Beaufort d'aller à la cour sur sa parole; mais l'autre y a sagement et pru-

(1) Voyez les Mémoires du cardinal de Retz, liv. III.

demment résisté, et lui a dit qu'autrefois M. le maréchal de Montmorency s'étoit perdu sur sa parole, que le comte de Soissons du depuis en avoit fait autant, et que depuis quatre mois le maréchal de Rantzau avoit quitté son gouvernement de Dunkerque, et étoit venu à la cour sur sa parole, où aussitôt il fut arrêté, mis prisonnier, comme il est encore dans le bois de Vincennes, sans ce qu'il y sera à l'avenir; qu'il le prioit bien fort de l'excuser, mais que sur sa parole il ne sortiroit point de Paris, où il savoit bien qu'il étoit aimé et chéri: et à toutes ces raisons, le bon duc n'a point eu de quoi répondre, et s'en est allé à la cour.

Madame de Châtillon, veuve de celui qui fut tué à Charenton le 8 de février dernier, est accouchée d'un fils: voilà un cinquième rejeton descendu de Gaspard de Coligny, amiral de Châtillon, qui fut tué à la Saint-Barthélémy, l'an 1572.

Comme je vous tiens pour mon meilleur et plus intime ami, je prends la hardiesse de me découvrir à vous, et vous demande avec très humble révérence que vous ayez cette bonté, de me donner votre avis du dessein que j'ai de faire une méthode particulière, dont je vous ai par ci-devant écrit quelque chose; maintenant je vous envoie la copie du titre que je vous ai désigné. Je vous prie de me mander s'il est trop long, ou bien ce qu'il y a dans les termes qui empêche que vous ne m'en donniez votre approbation; mais je vous le demande en ami, comme j'espère que vous m'y répondrez. Ne me flattez point, je vous prie, faites-moi mon procès, instruisez-moi, et me remettez dans le bon chemin: Judicioque tuo cadam vel stabo. En voici ma pensée, à la charge que ci-après vous m'en direz la vôtre, aussi librement qu'un ami le peut attendre de son ami.

« Manuale medicum, sive de morborum internorum na» tura et curatione, libri tres, in quibus ex paucis, sed pro» batis et selectis remediis, præsertim dextro majorum præsi» diorum, hoc est venæ sectionis et purgationis usu, ac ex» quisita vivendi lege, ad facilem ac legitimam benè medendi

» methodum, quasi verum sanctioris et purioris medicinæ
» fontem revocantur atque manu ducuntur Philiatri; raris
» quibusdam observationibus, et exemplis illustrati, unà cum
» censurà quorumdam remediorum arabicorum, chimicorum,
» indicorum, futilium, et planè ad ægrorum salutem inuti» lium, quæ ditandis dumtaxat seplasiariis adinventa vi» dentur.

» Posterum negotium ago: illis aliqua quæ possint prodesse » conscribo; salutares admonitiones velut medicamentorum » utilium compositiones, litteris mando, esse illas efficaces in » multis morbis expertus rectum iter, quod tandem cognovi, » aliis monstro. Seneca. »

Si vous n'étiez mon meilleur ami et plus particulier, je ne vous demanderois point cette faveur; mais sur la créance que j'ai, j'ose et j'entreprends d'espérer de vous cette grâce que vous m'en donnerez votre jugement. Vous le montrerez si vous voulez à MM. Gras et Falconet, et m'en manderez s'il vous platt leurs sentiments. Facit amor in me tuus, ut hoc audeam. Si vous trouvez que cela vous fasse importunité, prenez-vous-en à vous-même et à votre bonté, et dites avec Martial ce beau vers que les plus honnêtes gens du monde ont aujour-d'hui raison de dire souvent:

Semper inhumanos habet officiosus amicos.

M. de Lamothe-le-Vayer est un homme d'environ soixante ans, de médiocre taille, autant stoïque qu'homme du monde, homme qui veut être loué et qui ne loue jamais personne, et duquel

> Mala quædam fabula fertur Valle sub Alarum Trux habitare caper.

Mais je vous parle en ceci métaphoriquement. Le vice qu'on lui objecte n'est point corporel, il est de l'esprit, etc. Comme fuit olim Diagoræ atque Protagoræ (1).

(1) Cette accusation d'athéisme a longtemps pesé, mais sans preuves,

Le Mazarin est tellement haï partout, que l'on pourroit apparemment juger qu'il ne durera plus guère, et même il semble que nous allons entrer en de tels désordres par toute la France qu'il faudra même que la reine l'envoie hors du royaume.

On parle ici d'États-Généraux pour remédier aux provinces désolées; on parle aussi de nouveaux partis et de soulèvements contre lui de quelques princes et de quelques provinces; même il y a eu ici des députés de votre religion qui ont présenté une longue requête et un grand cahier de plusieurs plaintes à M. le chancelier, lequel se trouvant pressé, et comme en appréhension des désordres qui peuvent arriver, s'excusa fort doucement à eux d'y répondre, leur alléguant que c'étoit une affaire d'État, et qu'il falloit aller pour cet effet à la cour, où il y a encore bien d'autres empêchements: si bien qu'enfin je pense qu'il nous faudra dire nisi moriatur ille homo pro populo.

On n'imprime plus ici de pièces mazarines tant le lieutenant civil a persécuté rudement les imprimeurs, dont même il y en a plusieurs encore dans les cachots, et entr'autres deux fils avec leur mère nommée la veuve Meusnier, dont l'aîné a été condamné d'être pendu, la mère d'assister au supplice, et bannie après avoir eu le fouet par les carrefours, et l'autre fils aux galères. Ils en ont appelé à la cour, où l'on ne se hâte point de les juger, d'où l'on conjecture qu'on veut leur faire grâce, au moins ne les pas traiter si rigoureusement qu'a fait le lieutenant civil. «Cujus mens ea fuisse videtur, » ut acerbitate illa supplicii, cœteris terrorem incuteret, et » alios parl morbo insanientes, ad sanitatem melioremque » mentem revocaret. » Enfin je me sens au bout de la carrière, je vous baise les mains de toute mon affection, et suis de

sur la réputation de Lamothe-le-Vayer, surtout à cause de ses dialogues. Il est vrai qu'à cette époque, il fallait peu de chose pour être réputé athée. Le grand R. Descartes lui-même fut regardé comme tel, lui qui donna une si belle démonstration de Dieu et de l'âme. (R. P.) toute mon ame, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

De Paris, ce 13 juillet 1649.

## LETTRE CCVIII. - Au même.

· Je crois que vous avez reçu ma dernière datée du mardi 13 de juillet, que j'avois enfermée dans une autre que j'écrivois à M. Ravaud touchant son Sennertus et celui de Rouen. Depuis ce temps-là M. de Beaufort a été à Nanteuil, qui est devers Compiègne, fort bien accompagné, sur la parole de M. le duc d'Orléans, qui y a accommodé une querelle que ledit sieur de Beaufort avoit eue aux Tuileries le mois passé avec le marquis de Verzay, qui lui en a fait telle satisfaction que ledit M. de Beaufort en a désiré. Le roi, la reine, le Mazarin et toute la cour, qui n'est point fort grosse, sont à Compiègne; on dit qu'ils y seront encore tout le mois qui vient, et puis après qu'ils s'en iront passer septembre et octobre à Fontainebleau; et la Toussaint venue, consilium capient in arena, du lieu où ils iront passer l'hiver; ce que je dis, d'autant que je doute fort si la reine reviendra à Paris, qu'elle hait si fort qu'elle a dit qu'elle aimeroit mieux périr que d'y revenir: aussi pourra-t-il arriver que jamais elle n'y rentrera, au moins est-ce chose certaine que le Mazarin ne fera jamais bien d'y rentrer. Ah! que je serois aise de faire un petit voyage à Lyon et de vous entretenir tous deux; il me semble que cela me feroit rajeunir. Ne vous étonnez point si M. Riolan a rudement traité notre bon ami M. Hofmann: ce dernier avoit commencé et a eu tort de cinq ou six picoteries contre Riolan le père dans ses Institutions. M. Riolan le père étoit un bon Picard, doux et savant; mais celui-ci est un homme acre qui ne sauroit épargner ni pardonner à personne : qui malit amicum perdere quam verbum, et je ne doute pas que par ci-après quelqu'un ne lui rende. Il me semble bien vieux, il commence à

se casser, et est bien fort asthmatique, c'est pourquoi j'ai peur pour lui l'hiver prochain. C'est lui qui a parlé des casuistes, et qui eût bien voulu y mettre mon nom tout du long, mais je ne le voulus point permettre, et même il m'en gronda quelque temps et fut près d'un mois à ne me plus envoyer ses épreuves, combien qu'il ne fût guère capable de les corriger, il bredouille trop et n'y voit tantôt plus. Le troisième tome des Conseils de Ballonius n'est pas infailliblement achevé, et M. Theyart, qui l'a fait imprimer, n'est pas capable d'y mettre une bonne main (1). Il m'a avoué qu'il y avoit ajouté les vers de la bière d'un poëte allemand nommé Eobanus Hessus; qu'il y a fourré l'antimoine en un certain endroit, duquel il n'est pas bien détrompé, combien que le petit Camus ne gagne pas cent écus par an en son métier. Il dit qu'il en a ôté la saignée de quelques endroits et quelques fatras de remèdes en d'autres; ce que je crois volontiers d'autant qu'il n'est pas capable de faire mieux; il a l'esprit aussi court que le nez, et néanmoins il est malin. Je vous conseille de ne lire de ce livrelà que la table que j'en ai faite, dans laquelle j'ai mis et ramassé tout ce que j'ai trouvé de bon dans ces livres : j'en ai fait autant à l'Anthropographie de M. Riolan, et sans moi il n'y eût point eu d'index, M. Riolan disant qu'il n'avoit point le loisir d'en faire un, qu'il ne se soucioit point qu'il y en eût, et le libraire alléguant qu'il ne connoissoit personne qui fût capable de le faire, si bien que sans la peine que j'en ai voulu prendre il n'y en eût point eu.

Les œuvres du bonhomme M. J. Leschassier, avocat, ont été ramassées et mises en lumière par son neveu, maître des comptes, M. Leschassier, à Paris, qui est un fort homme de bien, cujus familiæ soleo facere medicinam. Ce M. l'avocat Leschassier étoit un vieux frondeur, bon Gaulois, homme de bien, mais acre et fantasque, qui ne fut jamais marié, vieux chrétien, ennemi juré des fourberies de Rome. Son neveu,

<sup>(1)</sup> Voyez la note, page 27.

maître des comptes, est un homme fort doux et poli, rusé et grand ménager, qui a une des dignes femmes du monde, fille de feu M. le président Miron, et par conséquent petite cousine de ma femme. Si vous en voulez quelque autre exemplaire, je pourrai bien vous l'envoyer. Tout cet ouvrage n'est pas fort poli, mais il y a là-dedans quelque chose de bon; je vous assure que par ci-devant vous ne m'avez jamais rien mandé d'avoir reçu mon portrait. Il me ressemble assez bien; mais croyez-moi, vous n'avez pas mieux la copie à Lyon, que l'original est à votre service à Paris. Il ne se passe jour que je ne pense à vous plusieurs fois.

Le cardinal Mazarin partit hier au matin de Compiègne, pour aller à Saint-Quentin, accompagné de M. de Vendôme, de M. de Mercœur, du maréchal Duplessis-Praslin, de M. de Villeroi et autres, pour aller traiter de la paix avec Pigneranda. Il en faut attendre le boiteux. Je vous baise les mains de tout mon cœur, et suis de toute mon affection, monsieur, votre, etc.

De Paris, ce 23 de juillet 1649.

### LETTRE CCIX. — Au même.

Tandis que de tous côtés on parle des affaires publiques, il s'en est passé une particulière en Bretagne, où le parlement a fait couper la tête à deux dames de qualité, pour l'assassinat qu'elles ont commis sur un nommé de Palerne, qui étoit fils du greffier en chef du parlement de Rennes. Ces deux dames sont la comtesse de Vignori et sa propre fille, qu'elle avoit fait épouser à ce malheureux Palerne, qu'elles avoient tâché de faire tuer à la chasse. Mais n'y ayant été que blessé, elles tâchèrent de gagner le chirurgien qui pansoit sa plaie, asin qu'il l'empoisonnât; de quoi n'ayant pu venir à bout par la fidélité du chirurgien, elles prirent ensemble résolution de l'étrangler, et l'exécutèrent, puis le firent enterrer. Quelques

jours après, l'affaire ayant été découverte, leur procès leur a été fait.

M. le chancelier, qui est toujours ici, a été d'avis que M. le prévôt des marchands, accompagné de quelques échevins, colonels de la ville, conseillers de l'hôtel de-ville, et autres, fissent une célèbre députation à Compiègne vers la reine, afin de la supplier de vouloir ramener le roi son fils à Paris : ce qu'ils ont fait. Elle leur a promis d'y revenir bientôt, mais qu'elle veut seulement auparavant donner ordre à l'armée, qui est sur la frontière. Les six corps des marchands y sont allés aussi lui remontrer que si elle ne revient à Paris, tout le commerce s'en va cesser.

Elle a bien envie d'y revenir, et néanmoins s'en fait prier : elle voit que toutes les affaires manquent.

Il y a eu ici du bruit au parlement depuis quelques jours, pour des lettres que le parlement de Provence a écrites à celui de Paris. Les conseillers qui les ont reçus demandent que lecture en soit faite en plein parlement, les chambres assemblées; à quoi résiste depuis trois jours le premier président, qui ne veut ni ne peut souffrir cette assemblée des chambres. La délibération en est remise à demain mercredi. Les mazarinistes sont ici courir le bruit que les affaires sont apaisées et que tout est d'accord en Provence, mais les gens de bien disent que non. Le comte d'Alais est ici fort détesté et haï, et encore davantage sa femme, que l'on dit être une méchante diablesse. Quelques uns disent ici que ceux de Provence ne sont pas à plaindre, vu que combien qu'ils nous eussent donné adjonction durant notre guerre, néanmoins, sans faire autre chose, ils nous abandonnèrent et firent leur accord sans nous. en parler, dès le 21 de février, qui étoit un temps où les mazarins commençoient déjà fort bien de se lasser de la guerre, et où nos affaires étoient apparemment très bonnes, et que nous étions les plus forts; mais, à vous dire vrai, je ne veux point pour cela de mal à ces pauvres Provençaux, qui firent leur accord de la sorte, peut-être y étant fort pressés d'ailleurs,

30

1.

peut-ètre y étant obligés par quelques conditions avantageuses que le conseil et les ministres mazarins leur offroient, qu'on ne leur a pas tenues; tout au moins je les plains comme bonnes gens, et qui ont fait ce qu'ils ont fait pour le bon parti. On dit que la peste est bien forte à Marseille; eût-elle, la méchante bête, bien dévoré le comte d'Alais et sa femme, et tous ceux qui sont de leur parti, qui ont si cruellement détruit et ravagé ce pauvre pays!

Si bien que l'on dit d'un côté que les partisans, pour leur fait, et tous les courtisans et officiers du roi pour leur intérêt, portent fort la reine à revenir, pour tâcher de rétablir leurs affaires à Paris, d'autant que quand elle y sera, les bourses se pourront délier, que l'on tient aujourd'hui fermées et cachées par toute la France, sous ombre de soupçon que l'on a, non sans grande apparence, que la reine a encore quelque mauvais dessein, tant sur Paris, que sur d'autres provinces, dont Bordeaux et Aix servent de forts exemples. Il y en a pourtant ici qui disent qu'elle ne reviendra point. Non sum de prosapia prophetarum. Je ne me mêle point de prédire in re tam fortuita, mais je pense que la nécessité de ses affaires l'y portant, elle viendra ici prier Dieu à Notre-Dame le 15 du présent mois, ou le 8 du futur, par la dévotion singulière qu'elle a en cette bonne Mère de Dieu.

On dit fort ici que M. le duc d'Orléans fait tout ce qu'il peut afin de faire ici ramener le roi, et qu'il a dit au Mazarin qu'il falloit que cela fût pour le bien du roi et de tout le royaume, qui lui a répondu : Ah! monsieur, vous voulez donc tout perdre?

Pour réponse à votre dernière du 30 juillet, M. Riolan est bien faché de la mort de M. J. Valerus de Leyden; il espéroit que cet auteur examineroit sa Circulation, et en attendoit plus de lui que de pas un. On dit que Veslingius se prépare pour lui répondre, mais M. Riolan n'en fait pas grand cas. Je n'ai point vu depuis M. Becker; je pense qu'il est retourné à Orléans. Je vous dirai, en passant, de lui ce que j'en ai trouvé: il est grand menteur, et hoc sæpius deprehendi; et

de plus encore suo sapit, nec habet ingenium practicum; il ne comprend pas même les premières vérités de notre métier. Pour Sebizius, je m'étonne qu'il manque d'imprimeur pour son service à Strasbourg, vu qu'il y en a tant, et qu'il a grand crédit en cette ville; mais je suis en tout de votre avis touchant le mérite de ce Sebizius, que je révère fort et que j'ai toujours fort estimé. Il me semble qu'il n'a rien fait que de fort bon; au moins tout ce que j'ai vu de lui me semble bien curieux et fort élaboré.

Vous m'obligerez fort de m'écrire ce que vous trouvez à redire du titre de mon livre que je vous ai envoyé; il me semble que vous le louez trop, et néanmoins en m'a dit qu'il est trop long pour un petit livre. Vide an non quoque alium aliquem nervum in eo deprehendas, et m'en parlez librement, afin que je vous reconnoisse mon ami parfait en cela, aussi bien qu'en toute autre chose. Les méthodes de Fr. Frigimelica et de Pernumia ne me déplaisent pas; mais néanmoins je suivrai la méthode ordinaire, et y donnerai bon ordre pour les tautologies, dont je dirai aussi quelque chose dans ma préface, joint que in tradendis artibus et disciplinis, si eadem res variis in locis interdum repetatur, non est semper tautologia; aut saltem crimen non est, si in proprio loco res doceatur. J'ai dessein de ne faire qu'un petit livret de douze sous, afin que personne ne puisse se plaindre de grande dépense à l'acheter, et qu'on n'ait guère de choses à me reprocher si on ne le trouve bon ; je l'amenderal néanmoins autant qu'il me sera possible, même je mettrai dans ma préface que si quelqu'un a regret de l'avoir acheté, que je m'offre de lui en rendre l'argent (1). Mais je vous prie, traites-moi en ami, avertissez-moi de ce qui vous semble, dans le titre que je vous ai envoyé, ou me dites quel-

(1) Voilà un auteur comme on en voit peu; il est vrai que Gui Patin, pour le savoir et la conscience, ne ressemble guère à ces grands écrivains de petites choses où tout abonde à l'exception du vrai, du bon et de l'utile. Quoi de plus commun aujourd'hui! Or, cette f cilité de faire vite une œuvre médiocre est un des plus grands fléaux de la science moderne.

(R. P.)

- que chose touchant mon dessein: hoc debes anico. De qui voulez-vous que j'attende de bons avis que de vous? Et combien que je sois naturellement fort docile, je vous avertis qu'il y a bien du monde que je n'écouterois pas, s'il m'en vouloit donner, et au jugement duquel je ne m'arrêterois point.

Hier, 6 d'août, fut rompu à la Grève un jeune voleur, qui a confessé avoir tué sur les grands chemins dix-sept hommes l'un après l'autre: personne n'a réclamé ce franc voleur, combien qu'il ait été exécuté à la vue de tout Paris au milieu de la Grève. L'imprimeur Moret en a été quitte à meilleur marché, qui n'en est pas mort et se porte bien. Hier au matin, un voleur qui avoit affronté un orfèvre d'un diamant de grand prix fut arrêté bien près du grand Châtelet, où on le conduisoit. Comme il se vit attrapé, il commença à dire que c'étoit pour un loyer de maison; aussitôt une infinité de peuple se jeta sur les sergents et délivra cet homme. Voilà comment l'injustice se couvre d'un faux manteau, dum licet insanienti plebeculæ vim superiorem non agnoscent.

J'ai reçu le livre que M. Falconet m'a envoyé en trois volumes, de Philosophia Epicuri, et lui en ai écrit et remercié le même jour. Il me semble que c'est un bel ouvrage. Vastum pelagus, et ingens thesaurus amænæ et omnigenæ eruditionis; mais le tout seroit encore plus beau s'il consistoit tout en un volume, dont les pages fussent plus grandes. Je souhaite à M. Gassendi longue et heureuse vie, afin qu'il puisse longtemps jouir de l'honneur qu'il mérite d'un tel livre.

Il y a eu du bruit à la fin du mois passé à Romorantin, petite ville de Sologne, entre Bourges et Orléans; quelques maltôtiers y ont été tués et massacrés. M. le chancelier, qui connoissoit celui qui avoit été cause de ce tumulte, a bien prudemment donné ordre de l'attraper, ce qui a été fait, et a été conduit à Montargis, où son procès lui a été fait, et condamné à mort; mais quand on est venu pour l'exécuter, le peuple l'a délivré comme l'imprimeur de deçà.

On dit que le roi sera ici pour la demi-août, à cause de la nécessité de ses affaires, dont tout le monde se réjouit de decà.

Une dame m'a dit ce matin que la Provence étoit pacifiée, et que la reine avoit approuvé et ratifié tout ce que M. d'Estampes de Valencey, conseiller d'État, y avoit négocié et réglé, et même que le courrier étoit parti d'ici pour s'y en retourner. Cette dame est voisine et bonne amie de madame d'Estampes, c'est pourquoi j'en crois quelque chose.

Je vous prie de dire à MM. Ravaud et Huguetan que Vlac, libraire anglois, m'est venu assurer céans que l'impression du Sennertus de Rouen est faillie, et que M. Berthelin a tout mis bas, afin de n'avoir pas concurrence avec eux; que ledit Vlac désire fort d'être en leurs bonnes grâces, et que s'ils veulent, il fera bien débiter de leur Sennertus en Angleterre et en Hollande. Le syndic des libraires plaide ici contre ledit Vlac, qui l'a fait mettre prisonnier au Châtelet, et a été condamné à cent florins d'amende; ils lui font encore d'autres procès pour d'autres articles, et entre autres ils ont saisi sur lui quelques livres, où se sont trouvés deux exemplaires, Enchiridii anatomici et pathologici Jo. Riolani, qu'ils ont imprimés depuis peu à Leyden, in-8, avec des figures anatomiques. J'ai prié M. Meturas pour cet Anglois qu'il n'intervint point en procès contre lui, qu'on lui abandonnoit les deux exemplaires. Cet homme, qui m'est obligé de plusieurs façons, m'a fort bien dit qu'il en vouloit avoir raison tout du long, qu'il v dépenseroit plutôt cent écus; et ainsi voilà comme règnent parmi les hommes la charité chrétienne et la reconnoissance.

Plusieurs espèrent ici le retour du roi samedi prochain, ce que je ne crois pas encore, et beaucoup d'autres sont de mon avis; néanmoins je le croirai dès que je le verrai: puisse-t-il bien venir, et par son arrivée nous apporter la paix générale et la tranquillité publique! On dit que le Mazarin s'en va derechef à Saint-Quentin, et que le roi n'a quant à soi que quatre compagnies de son régiment des gardes, le reste étant à l'armée, et que cela l'empêchera de venir. Vale, vir clarissime, et me ama. Tuus ex animo. G. P.

De Paris, ce 10 août 1649.

### LETTRE CCX. - Au même.

Enfin la reine est revenue à Paris, et y a ramené le roi, à la sollicitation des deux princes du sang, qui l'y ont obligée, combien qu'elle n'en eût point d'envie, et le Mazarin encore moins. Il est ici arrivé le mercredi 18 de ce mois, à huit heures au soir, dans un grand carrosse qui étoit fort plein, dans lequel étoient entre autres avec lui, M. le duc d'Anjou, M. le duc d'Orléans, M. le prince de Condé, et le Mazarin, qui étoit si honteux, qu'il se cachoit, et qu'on ne voyoit presque point. Il y avoit aussi la reine, madame la duchesse d'Orléans, mademoiselle et madame la princesse de Condé, la douairière; on y ajoute encore M. le maréchal de Villeroi. Plusieurs compagnies de la ville lui furent au devant, et entra par la rue Saint-Denis, fut tout du long de la rue jusque par delà les Innocents, puis entra dans la rue de la Ferronnerie (en laquelle fut tué le feu roi Henri IV), et passant tout le long de la rue Saint-Honoré, s'en alla entrer dans le palais Cardinal, et tout ce voyage se fit avec tant d'acclamations du peuple et tant de réjouissance, qu'il ne se peut davantage. Moi-même qui vous parle, qui hais naturellement les cérémonies et les grandes assemblées, voyant le grand bruit qu'il y avoit dans la ville, et la part du contentement que tout le monde y prenoit, j'y fus aussi, et y vis du monde de toute façon au plus grand nombre que je vis jamais. La reine dit, le soir, en soupant au palais Cardinal, qu'elle n'eût jamais cru que le peuple de Paris eût tant aimé le roi. Dès ce même soir, M. le duc de Beaufort fut saluer le roi et la reine, qu'il n'avoit point encore vus depuis qu'il fut sorti du bois de Vincennes; mais il ne vit point le Mazarin. Néanmoins par l'accord que M. de Vendôme, son père, a traité pour lui avec la reine, il est accordé et a promis qu'il ira voir ledit Mazarin, quand la reine le lui voudra commander. Dès le lendemain jeudi, 19 août, tous les ordres et les compagnies de la ville furent saluer et complimenter la reine

de son retour, et d'avoir ramené le roi à Paris. M. le coadjuteur (qui avoit fait son accord un mois devant, et qui pour cet effet avoit tout exprès fait un voyage à Compiègne) l'a harangué au nom du clergé; M. le premier président pour le parlement; M. de Nicolaï, premier président de la chambre des comptes, pour sa compagnie; M. Amelot, premier président de la cour des aides, pour la sienne; M. le lieutenant civil, pour le Châtelet; M. le prévôt des marchands et les échevins, pour l'hôtel-de-ville. Ce dernier est loué d'avoir fort bien parlé; mais surtout a été remarqué et hautement loué par tous les auditeurs. M. de Nicolaï a fait une fort bonne harangue à la reine, touchant sa régence et les lois de bien régner, et lui a montré comment de tout temps les rois n'ont été malheureux que par les mauvais conseils qui leur ont été donnés et suggérés par des conseillers ignorants et intéressés. Le même homme qui a oui toutes les harangues dit que le Mazarin n'a assisté qu'à quelques unes d'icelles, et qu'il est fort triste, pale et défait. Quoi qu'il en soit, c'est chose certaine que c'est bien malgré lui que le roi et la reine sont revenus à Paris, et qu'il l'eût empêché s'il l'eût pu. Il est l'objet de la haine publique, et est en chemin de devenir aussi malheureux qu'alt jamais été le marquis d'Ancre. Trois jours avant son arrivée, il fit encore tout ce qu'il put à Compiègne pour empêcher ce retour, et avoit gagné la reine à cet effet; mais les deux princes ont renversé tous ses desseins; et a été trop heureux d'avoir sa part dans le carrosse du roi, in quo uno il a trouvé son assurance. Varia de illo circumferentur de quibus dies diem docebit. On dit que les princes ne le gardent que pour le manger bientôt, et qu'ils le souffrent, comme Dieu souffre le péché, pour enfin le punir. Quoi qu'il en soit, le pauvre diable traine son lien, et croit qu'il ne l'échappera point: tôt ou tard cela lui arrivera. Il est trop haï et est cause de trop de malheurs. J'aime mieux être pauvre maître ès arts, comme je suis, voire même être condamné au pain et à l'eau, pourvu que je sois dans mon étude, que d'être Mazarin, et auteur de tant de maux, comme est ce malheureux ministre. Je vous baise les mains, et nisi grave sit, à MM. Gras, Falconet et Garnier, avec protestation que je serai toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 20 d'août 1649.

## LETTRE CCXI. - Au même.

Je vous écrivis le 20 d'août pour vous donner avis du retour du roi en cette ville, dont il y eut et y a encore grande réjouissance; je vous dirai ensuite de cette arrivée que le roi a été à cheval par la rue de Saint-Honoré et Saint-Antoine aux jésuites, le jour de St-Louis, accompagné de plusieurs grands de la cour, tous à cheval, et entre autres de MM. les princes de Condé, de Conti, de Chevreuse et d'Elbeuf. Il y eut tant d'acclamations et de réjouissance de tous côtés, de ce que le roi se montroit ainsi, que je ne puis assez vous l'exprimer. La reine recommence d'aller à la messe les samedis à Notre-Dame, menant le roi dans son carrosse pour faire continuer au peuple ses réjouissances. Le cardinal Mazarin est ici caché dans la maison du roi et de la reine, enfermé dans le cabinet comme il est ordinairement, et moins en danger d'être surpris ou attrapé par le grand nombre d'ennemis qu'il a et à la cour et ailleurs, qu'il ne le seroit à Fontainebleau, où il faudroit quelquefois par compagnie et divertissement aller tantôt à la promenade et tantôt à la chasse; en quoi il seroit toujours obligé de se fier à la fidélité des courtisans, qui est un mauvais garant, dorénavant que le roi est ici. On ne parle plus de la paix générale, mais seulement d'Aix et de Bordeaux, où les pauvres gens pâtissent bien, sans être secourus, par la tyrannie des gouverneurs de ces deux provinces, que néanmoins le Mazarin n'apaise point, ce qui me fait douter de la bonté et de la fidélité de son intention, et qui est ce qu'il

devroit faire afin de se faire aimer, puisqu'il n'a ni n'aura de longtemps le moyen de se faire craindre comme il a pu faire par ci-devant.

Il y a ici un livre nouveau in-8, d'environ vingt-trois feuilles, fait par M. Chanet, savant et excellent médecin de la Rochelle; j'en ai mis un tout relié pour vous en votre paquet; il est intitulé Traité de l'esprit de l'homme et de ses fonctions (1); mais à propos de livres, je n'ai point encore reçu le Perdulcis de M. Carteron. Croiriez-vous bien qu'il fût perdu? Non puto. Il y a ici un livre nouveau intitulé Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le cardinal Mazarin depuis le 6 de janvier jusqu'à la déclaration du 1er avril 1649. Le livre est de 492 pages; l'auteur est un honnête homme de mes amis (2), mais mazarin, qui est un parti duquel je ne puis être ni ne serai jamais; imo, il ne s'en est fallu que cent mille écus de mon patrimoine que je n'aie été conseiller de la cour, et que je n'aie été frondeur aussi généreux et aussi hardi que pas un. Il en a fait tirer 250 exemplaires, et l'a présenté au cardinal Mazarin à l'examiner. (huo fucto, s'il est approuvé, il le mettra au jour et m'en donnera encore un exemplaire que je vous ai dédié comme à la fleur de mes amis. Tout au pis aller, étant en vente, nous en aurons pour de l'argent. Tandis que le cardinal Mazarin le lit pour en donner la permission de le vendre, nous sommes cinq de ses amis qui avons aussi commission de l'examiner, dont MM. Dupuy sont l'un, M. Talon, avocat général, l'autre, je suis le troisième; les deux autres ne m'ont pas été révélés. Je le saurai néanmoins tout à la fin. Là-dedans sont introduits deux vendeurs de pièces mazarines (qui est une espèce de gens qui ont bien gagné leur vie pendant les

(2) Gabriel Naudé. (R. P.)

<sup>(1)</sup> Ce livre, qui a joui dans son temps d'une sorte de réputation, est maintenant tombé au plus profond des catacombes du bouquinisme : il serait impossible d'en trouver un exemplaire. Voltaire avait raison, les livres les plus rares et les plus recherchés sont souvent les plus mauvais.

(R. P.)

trois mois de notre guerre), l'un desquels accuse le Mazarin et l'autre le défend chaudement, plaisamment, et combien que le sujet me déplaise, sa lecture du livre ne laisse pas de m'être fort agréable, « tum ratione autoris amici suavissimi, » tum ratione variæ dectrinæ, et multiplicis eruditionis quæ » undequaque prælucet, » avec grande quantité de belles et rares curiosités que vous aimez bien. Voilà ce que je puis vous en dire pour le présent.

Le parlement de Paris s'est ici fort trémoussé et remué pour témoigner à ceux de Bordeaux que l'on tâchoit de les servir et secourir ou assister dans leur nécessité; mais M. le premier président, qui est une créature mazarinesque, et M. le chancelier, qui ne vaut pas mieux, ont différé tant qu'ils ont pu; enfin l'assemblée a été conclue et arrêtée de toutes les chambres comme le désiroient les gens de bien, et dès le même jour la reine signifia au parlement que les députés des chambres eussent à l'aller trouver dès le lendemain à onze heures du matin, qu'elle vouloit elle-même entendre leurs plaintes et y satisfaire, qui n'étoit pas chose malaisée, vu que le jour d'auparavant le courrier étoit parti pour Bordeaux avec les articles de pacification de la part du conseil. On dit aussi que la Provence est en paix; que la déclaration du roi a été vérifiée et enregistrée au parlement d'Aix; qu'ils ont posé les armes de part et d'autre; que l'honneur de la paix et de la victoire est demeuré du côté du comte d'Alais; mais qu'en récompense le parlement n'a pas de semestre, et qu'il est délivré de ce supplice qui lui étoit préparé. M. le comte d'Alais a eu l'avantage, à ce qu'on dit, en ce traité, pour avoir été porté dans le conseil par M. le prince de Condé, qui est son cousin. Je suis de tout mon cœur et serai toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 3 de septembre 1649.

#### LETTRE CCXII. — Au même.

J'ai été visité par un chirurgien de votre ville, nommé M. Bally, natif d'Alençon, de la part de M. Garnier, votre collègue, qui est son bon ami et son allié, lequel chirurgien m'a bien dit du bien de vous, dont j'ai été très aise, et de M. Falconet aussi, et à ce que j'en ai pu comprendre, il n'aime ni ne fait pas grand état d'un qui fait le fin en votre ville, nommé M. Guillemin, duquel j'ai maintes fois our parler à des Lyonnois de decà comme d'un grand personnage et d'un médecin de haute gamme.

Il y a ici un plaisant procès entre les libraires. Le syndic a obtenu un nouvel arrêt, après environ trente autres, par lequel il est défendu à qui que ce soit de vendre ni d'étaler des livres sur le Pont-Neuf. Il l'a fait publier, et a fait quitter ce Pont-Neuf à environ cinquante libraires qui y étolent, lesquels sollicitent aujourd'hui pour y rentrer. M. le chancelier, le premier président, le procureur général et toute la cour sont pour le syndic contre ceux du Pont-Neuf, à qui on a fait entendre que la reine vouloit que cela allat ainsi. Maintenant les valets de pied du roi, qui tiroient tous les ans quelque profit de ces libraires, un certain nombre de pistoles pour le droit de leurs boutiques, sollicitent pour leur profit envers la reine, laquelle infailliblement ne cassera point l'arrêt de la cour pour ces gens-là; et par provision, de peur que quelqu'un ne se saisit de ces places vides, ils y ont mis une espèce de nouveaux marchands de bas de soie; je pense qu'à la fin les fripiers s'y mettront. En bonne justice, il ne devroit y avoir sur le Pont-Neuf aucun libraire, pour les friponneries que œux qui ont été par ci-devant y ont exercées, vu qu'ôté quelque défroque de nouvelles bibliothèques qui y venoit quelquefois, on y vendoit trop de livres imparfaits et dérobés, que les valets, les servantes et les enfants de familles

y portoient tous les jours, et de tous côtés, sans aucune punition.

Le cardinal Mazarin a encore remis sur le tapis le mariage de sa nièce l'ainée avec M. le duc de Mercœur; mais on dit qu'il ne se fera jamais, à cause que M. le Prince s'y est toutà-fait opposé et bandé contre. Cela fait penser que ce prince a quelque dessein contre le Mazarin et sa fortune. Il y en a encore d'autres raisons qui font penser la même chose. Le roi, la reine et toute la cour sont ici, et font bonne mine, combien qu'ils n'aient guère d'argent. On ne laisse point de dire que le mariage se fera, et que madame de Vendôme, qui est allée aux eaux de Bourbon, a, quamvis invita, soussigné les articles, d'autant que M. de Vendôme l'a ainsi désiré. On dit aussi que pour cet effet M. de Beaufort quitte l'hôtel de Vendôme, et qu'il a loué une grande maison qui étoit vide dans le cœur de la ville, savoir, au clottre de Saint-Mederic, qui est celle de feu M. de Caumartin, garde des sceaux, qui y mourut l'an 1622, et où sa femme n'est morte que depuis deux ans. On dit même que la vaisselle d'argent, qui doit faire l'ameublement de ce mariage en partie, se fait chez le bonhomme M. de la Haye, orfévre ; dicitur tamen Condœus adhuc reclamare, sur quoi l'on n'oseroit dire s'il se fera ou non. Les libraires du Pont-Neuf ont trouvé un ami vers la reine, qui a obtenu pour eux encore un terme pour trois mois, c'est-à-dire jusqu'à Noël, afin que durant ce temps-là ils puissent trouver des boutiques. C'est M. Saintot, maître des cérémonies, qui · leur a fait ce plaisir, et je doute dorénavant si on pourra jamais les en chasser. Pour réponse à la vôtre, j'ai regret de n'avoir dit adieu à M. Marion; je me répute malheureux que je ne suis presque jamais au logis, d'où vient que j'en perds de très bonnes occasions, et ai du regret pour celle-là plus que pour toute autre. C'est un mal qui m'est commun presque toute l'année, que je n'ai guère le loisir d'être céans, que le soir et le matin. Je vous prie de lui témoigner le regret que j'en ai, et que je suis son très humble serviteur. Je fais état de lui à cause de lui-même et pour l'amour de vous, qui m'avez fait l'honneur de me donner sa connoissance, joint qu'il est homme déniaisé, nec publici saporis.

Le Mazarin est ici avec martel en tête, pour le mariage de sa nièce, lequel déplait à M. le Prince, tandis que tous les officiers de la cour se plaignent de ce qu'ils ne reçoivent pas un sol de leurs gages, et que le nombre des malcontents est infini. Le chevalier de Guise demande aussi une abbaye en la ville d'Eu, que le Mazarin a donnée à M. le Tellier, secrétaire d'État, sa créature, pour un de ses enfants. Ces Guisards font du bruit, menacent et se plaignent haut, que s'ils n'ont grand pouvoir, au moins peuvent-ils augmenter le nombre des malcontents. Cette abbaye est dans une ville qui leur appartient; ils ont menacé le cardinal Mazarin de tuer tous ceux qui y viendroient pour en prendre possession. Le bourgeois de Trinacrie se conserve véritablement, mais ce n'est pas sans peine, et en aura encore bien davantage s'il veut aller jusqu'au bout, multis ærunnis premitur imò opprimitur, et ne s'en faut plus que l'accablement dernier qui achève la catastrophe, et claudat fabulam, ce qui peut arriver et vraisemblablement arrivera.

Pour Quinte-Curce, étes-vous bien assuré qu'il ait vécu sous Tibère? Il y en a qui disent sous Auguste, à cela poussés pour sa belle latinité; d'autres, comme vous, sous Tibère, et d'autres sous Vespasien avec quelque apparence de raison: et verè in re dubia, varia sunt hominum judicia. J'ai eu autrefois un régent qui avoit une étrange opinion de Quinte-Curce: il disoit que c'étoit un roman; que le latin en étoit beau, mais qu'il y avoit de grandes fautes de géographie. Il y en a une énorme, entre autres, dans le septième livre, lorsqu'il parle de ces Scythes, lorsqu'ils vinrent prier Alexandre-le-Grand dene point passer le Tanaïs, pour entrer dans leur pays. Ce fleuve s'appeloit Jaxartes, et non point le Tanaïs, qui vient de la Moscovie, se jette dans le Palus Meotis, et sert à faire la séparation

de l'Europe avec l'Asie, et séparant la Scythie européenne d'avec l'asiatique. Et pour vous montrer que cela est vrai, Alexandre-le-Grand n'ayant pas trouvé son compte, après avoir passé cette rivière, il revint incontinent in regionem Sacarum, et de là entra dans les Indes orientales; et tout cela est très éloigné du vrai Tanaïs. Le même maître nous disoit que l'auteur de ce livre étoit un savant italien, qui fit ce livre il y a environ trois cents ans. Prenez de cela que nul ancien n'avoit cité Quinte-Curce; qu'il étoit là-dedans parlé des fleuves Indus et Ganges et autres pièces des Indes, qui étoient inconnus à ces anciens qui ont vécu devant Ptolémée, lequel est le premier et le plus ancien auteur qui meminerit Sinarum (1). Juvénal, qui vivoit tant soit peu devant, a dit : Quid Seres, quid Traces agant. Meminit quoque Plinius Serici Oceani; Seres illi sont les habitants du pays de Cathai, qui est une province très grande de l'Asie majeure dans la Scythie, au-dessus de la Chine, en tirant vers le pôle. Sed nemo meminit Sinensium vel Sinarum ante tempora Ptolemei, etc. Mais tout cela est une controverse pour laquelle nous n'irons pas sur le pré: imò tuo judicio cadam aut stabo, et n'en croirai que ce qu'il vous plaira. Le jésuite Raderus, qui a commenté Quinte-Curce, n'oseroit définir en quel temps il vivoit; c'est une des difficultés dont j'espère de voir et d'apprendre la solution dans l'édition qui se fait en Hollande du beau livre de feu

(1) Gui Patin répète cette opinion dans une autre lettre et dans les mêmes termes; elle n'en est pas plus fondée. Il faut dire pourtant que ce point d'histoire n'est nullement éclairci, car on ne compte pas moins de treize opinions sur le temps où vécut Quinte-Curce. La plus probable est celle qui fixe cette époque au premier siècle de l'ère chrétienne. Il est étonnant que Gui Patin, en parlant de cet auteur, se taise sur la traduction de Vaugelas qui parut précisément en 1647. On sait qu'il passa treate ans à cette traduction en y travaillant chaque jour. Aussi le célèbre Balzac disait-il que si l'Alexandre de Quinte-Curce était invincible, celui de Vaugelas était inimitable, flatterie hyperbolique que la postérité n'a point ratifiée. (R. P.)

M. G. J. Vossius, de Historiis latinis, auquel ouvrage si l'auteur a mis la dernière main, il y aura bien moyen d'apprendre d'autres gentillesses. Et c'est assez de Quinte-Curce, je reviens à votre lettre.

Je suis bien aise que votre Sennertus roule toujours, et souhaite fort qu'il soit achevé. Quand pensez-vous que ce sera? Chaque tome aura-t-il sa table? M. Ravaud, par sa dernière, m'a mandé qu'il me prioit de leur accorder que ce livre me fût dédié. Qu'en dites-vous? Donnez-moi votre conseil làdessus, afin que je n'y fasse point de faute; indiquez-moi charitablement ce que je dois répondre, et in ista difficultate fac me participem tuæ sapientiæ, afin que je leur fasse là-dessus une réponse qui ne vous déplaise point. Aye amicum, et me conseillez en ami.

Quand vous écrirez à M. Bauhin, mon ancien ami (c'étoit l'an 1624), je vous prie de lui faire mes très humbles recommandations. Je me souviens d'avoir oui parler et même d'avoir vu le traité de Sennertus, de Origine et natura animarum in brutis, etc. Je souhaite fort que ce traité, qui est de soi fort curieux, entre dans votre édition.

L'autre point est que M. Mosnier, ami de M. Duprat, me vient de donner avis qu'un sien ami, chirurgien à Lyon, nommé M. Hébert, l'a averti qu'on imprime à Lyon un livre contre moi, intitulé, Patinus fustigatus, dont l'auteur est un nommé Arnaud, médecin de Montpellier (1). Cette nouvelle ne m'étonne ni me surprend pas. Novi contentiosum ingenium infælicis seculi, ad quod me Deus reservavit; mais en attendant que je puisse voir ce chef-d'œuvre, je vous prie de m'enseigner qui est cet Arnaud, de quelle vie et de quel âge, quel est son dessein; si vous le pouvez savoir, pourquoi il écrit contre



<sup>(1)</sup> Ce livre n'a jamais paru que je sache; fait sagement, avec soin et impartialité, c'eut été un curieux ouvrage. Il faut remarquer cependant qu'à cette épôque, les lettres de Gui Patin, son monument ære perennius, n'étaient pas connues.

(R, P.)

moi : si c'est en faveur des chimistes ou des apothicaires, ou si c'est qu'il entreprenne de réfuter toutes les vérités que j'ai mises en mes deux thèses, ou bien si c'est contre mes mœurs et ma personne. S'il me dit des injures, je les lui laisse et lui pardonne; s'il me dit des vérités et des raisons, de sorte que j'y puisse apprendre quelque chose, je lui en saurai gré; s'il mérite réponse, je la lui promets, pourvu que j'en aie le loisir.

Si le père Fr. Vavassor a piqué dans son livre M. Rigaud, il est homme à se défendre. Ce père est celui-là même qui a fait des oraisons que je vous ai autrefois envoyées. Il est vrai que l'impératrice est morte. M. R. Moreau est en fort bonne santé, Dieu merci; nous nous sommes rencontrés en consultation depuis un mois plus de dix fois, et quelquefois aussi avec M. Riolan: ne pensez-vous pas que nous eussions fait un bon trio?

On vient de me dire que le grabuge de la cour est apaisé, et que M. le Prince s'est contenté du gouvernement du Pont-de l'Arche pour M. de Longueville, à qui on l'avoit promis à Pâques dernier, aux traités de paix, et que le mariage de la mazarinette avec M. de Mercœur se fera la semaine qui vient. On dit aussi que la peste est bien fort à Rouen, et que le duc de Mercœur sera vice-roi de Catalogne, et qu'il partira dès huit jours après ses noces pour y aller, et voilà tout ce que je sais. Je vous baise les mains de tout mon cœur, et suis de toute mon affection, monsieur, etc.

De Paris, ce 17 septembre 1649.

#### LETTRE CCXIII. — Au mème.

Depuis ma dernière, le prince de Condé a fait un peu le méchant, et empêché jusqu'ici le mariage de M. de Mercœur avec la Mancini. Outre la mort de l'impératrice, qui est ici toute commune, les nouvelles portent que l'archiduc Léopold a défait, entre Bruxelles et Condé, trois régiments des troupes d'Erlac, avec tout leur bagage perdu, qu'ils avoient volé entre l'Allemagne, d'où ils venoient, et à la Flandre, où ils sont péris, c'est-à-dire en Bourgogne, Champagne et Picardie; et ainsi quod non capit Christus, rapit fiscus. Un savant personnage théologien, à Louvain, et grand janséniste, nommé Libertus Fromondus, y a fait imprimer depuis peu un livre beau et curieux, intitulé: Philosophia christiana de anima. Il n'y en a point encore ici; mais j'espère qu'on nous en enverra. L'auteur est un homme illustre, qui a par ci-devant écrit Meteorologicorum libri sex, in-quarto.

Le prince de Condé a fait donner à M. de Longueville, son beau-frère, le gouvernement du Pont-de-l'Arche, qu'on lui avoit promis à la dernière paix. Le chevalier de Guise a eu aussi, malgré le Mazarin, l'abbaye d'Eu, qu'il avoit demandée; si bien que l'on extorque plutôt que l'on n'obtient ce que l'on désire, pourvu que l'on puisse faire peur (1). Le cardinal Mazorin est au lit, où, dit-on, il est fort malade : les uns disent que c'est la goutte, les autres que c'est le regret qu'il ressent en l'âme, abeuntis fortunæ, et du danger où il se voit, ayant pour ennemi le prince de Condé, duquel, à cause qu'il fait tant le mauvais, on a délibéré depuis huit jours, ne in posterum ferociat, si on ne l'arrêteroit point prisonnier; mais on n'a pas osé l'entreprendre, pour la peur qu'ils ont que M. de Beaufort, qui est ici en grand crédit dans la ville et parmi la populace, ne fasse soulever tout le monde, lequel, étant arrêté, seroit infailliblement rendre le prisonnier, et iroit plus outre aux dépens du Mazarin et de ses autres suppôts; si bien qu'ils sont retenus par la juste appréhension qu'ils ont de voir derechef de nouvelles barricades, comme ils en virent l'an passé. On a mis sur le tapis d'établir un conseil de

ı.

Digitized by Google

31

<sup>(1)</sup> Trait caractéristique de l'époque, mais qui disparut bientôt sous l'éclat et le despotisme centralisateur de Louis XIV. (R. P.)

six habiles hommes, qui ont été cherchés et proposés; mais il n'en a été rien conclu, d'autant que la reine a désiré que le Mazarin fût un de ceux-là. Je ne sais point quel progrès prendra cette affaire à l'avenir; mais si les deux princes demeurent unis ensemble contre ce ministre prétendu beau et bon, il y aura de l'apparence qu'ils l'emporteront. L'abbé la Rivière est tout-à-fait contre le Mazarin, et porte fort son maître Gaston à être du parti de M. le Prince; mais ce qui m'en déplaît, c'est que toutes ces bonnes résolutions se peuvent évanouir ou relâcher par un sac de pistoles, une bonne abbaye, un évêché, ou un chapeau de cardinal, qui ne devroient être que la récompense de la vertu: mais tout est changé.

M. de Longueville est ici attendu pour demain; les siens qui étoient de deçà sont allés au-devant de lui. Je pense qu'il vient exprès pour fortifier le parti de son beau-frère M. le Prince. Il y a un autre bruit à la ville, c'est que le prévôt des marchands a fait arrêter prisonniers des cinq adjudicataires des gabelles, les quatre qui se sont présentés à l'assemblée de ville, savoir: Bonneau, Marin, Richebourg et Meraut. Roland, qui est le cinquième, s'est échappé. Ces quatre demandoient à quitter et abandonner leur bail des gabelles, vu que les greniers à sel de la plupart de la France ne leur rendent que la moitié de ce qu'ils avoient accoutumé. M. le chancelier leur avoit déjà répondu au conseil que c'étoit une ferme qu'ils tenoient, et qu'ils devoient payer bon an, mal an; que quand ils avoient gagné pour une année deux et trois millions, on ne leur en avoit rien dit. On leur a bien reproché autre chose en l'Hôtel-de-Ville: on leur a soutenu qu'ils étoient euxmêmes cause des barricades de l'an passé et de la guerre de cette année, du siège de Paris, de toutes les émotions de la campagne; que le faux sel et les faux sauniers étoient réduits par la guerre qu'ils avoient suscitée, que comme ils étoient cause de tant de malheurs publics, il étoit raisonnable qu'ils en pâtissent après en avoir tant fait pâtir d'autres. Ils sont

donc dans l'Hôtel-de-Ville, mais le peuple se plaint qu'on ne les mène point dans la Conciergerie afin que leur procès leur soit fait comme à des voleurs publics. Ils ont intérêt d'être tirés de là, de peur que le peuple, les rentiers, les bateliers et autres malcontents ne fassent irruption dans l'Hôtel-de-Ville, et que par quelque émotion ils ne les assomment. On dit que M. le Prince demande trois choses, savoir: 1° qu'au lieu du Mazarin un conseil soit établi de six grands hommes d'État, qui gouvernent et remettent toute la France en bon train; 2º qu'on fasse recherche de tous ceux qui ont manié et volé les finances depuis 1642; 3° qu'on punisse ceux qui ont empêché la paix générale depuis trois ans. Gaston tient encore le parti du Mazarin, et c'est ce qui retarde et affoiblit le parti de M. le Prince. M. de Longueville est arrivé qui pourra bien le fortifier, et c'est ce qui nous fait espérer que nous verrons quelque chose de nouveau la semaine qui vient. On dit que le premier président du parlement a parlé aujourd'hui bien fort contre le Mazarin, et qu'il est apparemment du parti de M. le Prince, duquel il a toujours été ami.

Il y a quelques honnêtes gens à Paris, tous d'un parti, c'està-dire ennemis du cardinal Mazarin, qui envoient et distribuent à leurs amis un nouveau libelle intitulé: le Courrier du temps, apportant des nouvelles de tous les cantons de l'Europe; il est en huit demi-feuilles in-4°. Je ne doute pas que les imprimeurs ne le contrefassent. Chaque article est contre le Mazarin, et chaque province dit quelque mal de lui. Ce ministre italien ayant vu ce libelle, a été fort irrité contre ceux qu'il en soupçonne les auteurs; mais de malheur pour lui, il n'a plus de crédit pour s'en pouvoir venger, comme font les Italiens très volontiers.

On dit ici que le pape veut diminuer ce grand nombre de moines qui est prodigieux et effroyable, et qu'il en a retranché de sept sortes, et entre autres les carmes déchaussés, les barnabites, quelques moines de l'ordre de Saint-Benoît, quelques autres de celui de Saint-François et autres, et qui plus est qu'il ne veut plus qu'on en reçoive aucun à faire profession qui n'ait atteint l'âge de vingt-deux ans, et ce seroit là le vrai moyen de diminuer ce grand nombre. Amen. Je vous baise les mains de toute mon affection, et suis, etc.

De Paris, ce 24 de septembre 1649.

## ! LETTRE CCXIV. — Au même.

Outre ma lettre du 22 de septembre, que vous recevrez quand et celle ci, je vous dirai que le bruit de la cour porte que les deux princes ont accordé avec la reine, laquelle se retient le droit de la collation des bénéfices vacants; mais pour les affaires d'État, elles seront dorénavant régies par quatre conseillers qui n'ouvriront aucuns paquets, ni ne feront aucunes dépêches ni réponses que par l'avis desdits deux princes; et cela se dit bien, mais nous ne voyons pas qu'il s'exécute de la sorte : toute la querelle du prince de Condé est un mystère. Nous avons ici nouvelles de Rome que Famianus Strada y est mort. C'est celui qui nous a donné deux volumes de Bello belgico. Le père Petau, qui est ici un des plus éminents de la Société, qui a fait imprimer, entre autres choses, Dogmatum theologicorum partes tres, fait ici imprimer deux volumes de Incarnatione. Et combien que sa présence soit ici nécessaire en apparence pour la correction de son livre, il abandonne néanmoins tout, et part dans huit jours pour s'en aller à Rome en qualité de député, pour y assister au nom de sa province à l'élection d'un général. Il a fait quantité de petits volumes, et outre plus il fit ici imprimer, il y a plus de trente ans, deux volumes in-folio opus de doctrina temporum, dans lesquels il a combattu à outrance, sinon de raisons au moins d'injures, l'incomparable Joseph Scaliger; et néanmoins, soit qu'il ait trop dit d'injures ou qu'il n'ait pas bien pris ses mesures, faute de raison, sa doctrine n'a pas été bien suivie, et ce sien livre n'a pas été de bon débit. J'apprends même que

ses trois tomes Dogmatum theologicorum ne sont pas bien reçus en théologie, et que le libraire n'est pas bien content du débit qu'il en a; et toutefois les jésuites ne laissent pas de l'exalter comme un prétendu parfait, et comme le plus grand homme qui ait jamais été. Il avoit fait amitié avec feu M. Grotius. Comme je visitai un jour ce M. Grotius, je vis ces trois tomes sur sa table; je lui en demandai son avis. Il me répondit surle-champ: «Le père Petau, qui est mon ami, me les a donnés, je les ai lus tout entiers. C'est un étrange fatras, cela n'est point de la théologie; il n'y a là-dedans qu'une chose de bien, c'est que l'auteur entend bien le grec, lequel y est fidèlement traduit. « Sed sic sodes; si morosus aliquis censor mearum » epistolarum interveniret, et quæreret cui bono et quorsum » tam multa de Petavio? statim illi responderem, nec aliter » possem: Adeò mihi suave est et jucundum colloqui cum » amico, et quoniam mihi deest quod scribam, ad ejusmodi » nugas confugiam, quibus impleam paginam (1). » Je veux vous faire part, comme au meilleur de mes amis, d'une chose qui m'est arrivée cette semaine avec joie et'contentement. Ne pensez pas que ce soit une succession; ce n'est rien de pareil, et néanmoins j'en suis tout réjoui : c'est que l'incomparable M. Saumaise m'a envoyé une belle lettre écrite de sa main, par laquelle il me recommande fort pathétiquement un jeune homme allemand porteur d'icelle, qui vient ici pour étudier en médecine, à quoi il a déjà commencé in variis Academiis Germaniæ, à ce qu'il dit. Sa lettre est toute belle et courtoise, et au bas d'icelle sont les mots suivants: « Si vous me demandez ce que je fais à présent, je suis sur » l'apologie que le roi d'Angleterre m'a chargé de faire pour

(1) Si nous devons ces lettres à des motifs aussi futiles en apparence, il faut nous en féliciter. Ces bagatelles, qu'il emploie, dit-il, pour remplir ses pages, sont pourtant marquées au coin d'une incomparable vigueur d'esprit. On doit seulement lui reprocher d'être un peu trop de l'avis de son cher ami Gabriel Naudé, répétant souvent l'admiration, ce vrai signe de notre faiblesse. (R. P.)

» le feu roi son père; elle s'imprime et sera bientôt achevée. » C'est un sujet assez chatouilleux et qui ne contentera pas » tout le monde. Pour moi, je serai toujours content quand » vous me ferez la faveur de croire que je suis, etc.»

J'ai promis à cet Allemand que je ferois pour lui, et à cause de M. Saumaise, tout ce qu'il voudroit, et lui ai parlé comme fit le Soleil à Phaëton:

Quoque minus dubites, quodvis pete munus ut illud; Me tribuente feras; promissi testis adesto. Diis juranda palus, oculis incognita nostris.

C'est pourquoi je lui ai offert ce qu'un certain promettoit et offroit dans Térence, rem, opem, operam et consilium, et de l'argent aussi quand il en voudra. Il demande à voir des dissections anatomiques, des opérations de chirurgie, des disputes en nos écoles, quelques entrées dans les hôpitaux; il aura tout cela et plus. Je lui ai promis par-dessus le marché que je le mènerai voir quelques malades avec moi, et que je lui ferois voir de nos consultations, où entre autres il connottra MM. Riolan, Moreau et autres. J'ai fait réponse audit M. Saumaise, et comme j'ai porté ma lettre chez M. de Sarau, conseiller de la cour, son ami et le mien, pour le prier de mettre la mienne dans son paquet, il m'a appris deux choses dont je veux vous faire part. Pour la première ce sont deux vers qu'il a fait mettre sur le tableau dudit Saumaise, que voici:

Quantum scire hominem divina potentia vellet, Ostendit terris, Salmasiumque dedit.

L'autre est que les Elzevirs s'en vont réimprimer en Hollande les épitres latines de M. Grotius, en un gros volume in-quarto, en ayant grande quantité qu'ils ont recouvrées de çà et de là. Il m'a dit aussi que l'on a trouvé chez M. H. Grotius, après sa mort, des lettres de feu M. Vossius, assez pour en faire trois volumes, et qu'elles sont toutes très bonnes, comme aussi celles de M. Grotius chez M. Vossius, et que tout cela s'imprimera. Voilà des nouvelles qui me réjouissent.

J'ai ce matin rencontré dans la rue un bénéficier angevin, homme de savoir et d'esprit, nommé M. Mesnage, lequel m'a dit que M. Heinsius le fils (duquel il étoit ici fort l'intime) lui avoit écrit depuis huit jours qu'il s'en alloit faire un voyage en Suède pour y voir la reine, laquelle a envie de le voir, et qu'il espère d'obtenir d'elle qu'il sera payé de quelque somme notable qui étoit due à son oncle Janus Rutgersius, frère de sa mère, lequel a été par ci-devant ambassadeur du roi de Suède vers les États de Hollande. Vous pouvez en avoir vu Varias Lectiones illius Rutgersii, in-quarto. Ce n'est pas un mauvais livre pour ce qu'il contient.

Plusieurs grands seigneurs font ici des assemblées chez M. le marquis de Sourdis, où, dit-on, on dresse un cahier de plaintes pour être présenté à la reine. C'est toujours un contrecoup qui ira donner contre la tête du Mazarin. Mais ce qui est de bon pour lui, c'est que tout le monde l'attaque en particulier, et non tous ensemble; c'est pourquoi on peut dire d'eux ce que César a écrit des anciens Gaulois: Dum pugnant singuli, vincuutur universi. Je pense pourtant qu'à la fin il en sera mauvais marchand. Je suis de toute ma puissance, et en pur effet, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 8 d'octobre 1649.

## LETTRE CCXV. — Au même.

Je vous ai écrit le 8 d'octobre la dernière fois: il y avoit deux lettres ensemble. Depuis ce temps-là, j'apprends que M. l'évêque de Riez, nommé L. Donius d'Attichy, par ci-devant minime, s'en va faire imprimer l'*Histoire des Cardinaux* en latin, en deux volumes in-folio. Je peuse que vous savez

bien que depuis environ neuf ans, un honnête homme d'ici nommé M. Ant. Aubery, a fait imprimer l'Histoire des Cardinaux, depuis le commencement de leur création jusqu'à la fin du siècle dernier, en cinq volumes in-quarto; maintenant il travaille au sixième, qui'ira jusqu'au cardinal de Richelieu, et le septième jusqu'au Mazarin. L'évêque de Riez se sera infailliblement servi du travail de M. Aubery pour en grossir son livre; et s'il ne fait mieux, sans doute qu'il aura tâché de faire autrement. On imprime ici l'Eschole de Salerne en vers burlesques. Le traducteur (1) m'en a fait voir aujourd'hui quelques feuilles, et m'a dit qu'il me vouloit dédier cette traduction : ce sera un petit in-quarto. L'évêque de Riez a eu par ci-devant un frère jésuite, et m'a été dit à l'oreille qu'un autre jésuite à travaillé pour lui à cette Histoire des cardinaux : sic solent cardinales et episcopi. Le père Petau n'a pas été assez hardi pour entreprendre le voyage de Rome. On a fait assembler trois médecins, savoir, leur ordinaire, qui est M. Guérin, avec MM. Guenaut et Baralis, qui tous trois ont déposé que s'il entreprenoit ce voyage, il mettroit sa vie en très grand hasard; et de là s'ensuit, de peur de se perdre, qu'il n'y ira pas.

Je ne sais si tous ces voyages lui serviront(2): peregrinatio est inquieta, imò sæpè inutilis corporis et animi jactatio. Joint que son père est extrêmement irrité contre lui, pour le voyage qu'il a fait en votre ville, j'ai peur qu'il ne change de gamme, et qu'au lieu de le souffrir se faire médecin de Paris, qu'il ne s'aille faire chartreux quelque part. Si jamais il revient ici, je tâcherai de le retenir par le moyen d'un expédient que j'ai à lui proposer.

Ne pensez point m'avoir de l'obligation quand je dis du bien de vous à vos Lyonnois; j'en suis si content et si très fort réjoui, qu'il ne faut pas que vous m'en sachiez d'autre gré. Je suis alors du nombre de ceux qui habuerunt mercedem in vità suà. Car, puisque je suis en terme de sainte Écriture, fortis illa et

<sup>(1)</sup> L. Martin.

<sup>(2)</sup> Ce paragraphe, qui ne peut se rapporter au P. Petau, indique une lacune que nous n'avons pu remplir.

suavis de te cogitatio mihi et merces amplissima et magna nimis, et vous prie de croire qu'il ne se passe jour que je ne pense à vous plus de trois fois, avec douceur et très ample satisfaction.

Si M. Bailly, votre chirurgien, vous a parlé de moi, aussi ai-je fait de vous avec M. Rainon. J'ai peur que vous ne vous moquiez de moi, quand vous me comparez à un grand luminaire: hélas! je me tiendrois heureux si je pensois être ou avoir place entre les plus petites étoiles du firmament. La peste de Provence m'étonne, et ai grande pitié de tant de pauvres gens qui n'ont rien mérité de pareil. Quand je vois qu'elle est si rude qu'elle n'épargne pas même les médecins, je me souviens de ce beau mot qui est (lib. 7, divini operis Metamorphoseon):

Inque ipsos sæva medentes, Erumpit clades, obsuntque autoribus artes.

J'ai fait vos recommandations à M. Moreau, m'étant trouvé en consultation avec lui chez un chirurgien, pour un officier des finances qui laborat cephalalgia et insomnia diuturna ex antiqua syphilide; il m'a témoigné de la joie quand il a su que vous aviez reçu sa lettre.

Pour l'écrivain italien qui a médit des médecins, celui-là n'en aura pas les gants. Pline l'oncle, Montaigne et quelques autres en ont bien fait autant, et Agrippa aussi (1); mais pour ce qui est des médecins et des avocats ensemble, je vous dirai que je me souviens que l'an 1617, au mois de février, l'hiver fut extrêmement rude. Feu mon père et feu ma mère m'envoyèrent querir du collége et me tinrent chez nous tant que le

(1) Gui Patin, en écrivant ce passage, ne se doutait guère que le plus redoutable ennemi des médecins était son contemporain Molière. Il est pourtant vrai de dire que si cet homme incomparable eût suivi les conseils que lui donnaient certains docteurs, nous aurions des chefs-d'œuvre dont nous sommes à jamais déshérités, Molière étant mort dans la force de l'âge et du talent. (R. P.)

froid fut passé, ou au moins sa grande rigueur, de peur que je ne fusse pas bien chaussé au collège. Je me souviens que ces petites vacances m'étoient fort agréables, et qu'étant auprès d'un grand seu fort à mon aise, et où le bois ne coûtoit rien, je lus presque tout entier un in-sol. des livres de seu mon père; c'étoient les Commentaires de Bl. de Montluc (que je n'ai céans qu'in-octavo). Il peste et déclame là-dedans sort rudement contre le grand nombre des médecins, avocats et procureurs, qu'il appelle vermine de palais; et si je ne me trompe, il invective contre un certain procureur de Bordeaux, nommé Menart, qui eut, ce dit-il, l'impudence de faire bâtir une des plus hautes maisons de la ville, et sit mettre sur la porte ces deux vers:

Faux conseils et mauvaises têtes M'ont fait élever ces fenêtres.

Un gentilhomme nommé Rampale a fait ici des discours académiques, dans l'un dequels il s'étend fort contre l'inutilité du très grand nombre de gens de lettres dans un État, où il n'épargne ni les médecins ni les autres. J'avoue véritablement qu'en France il est trop de prêtres et de moines et trop de ministres de chicane; j'entends procureurs et sergents de toutes façons. Je ne doute pas même que dans la campagne et dans les petites villes il n'y ait trop de médecins, et iceux même fort ignorants. Dans Amiens, qui est une petite ville désolée de guerres et de passages d'armées, il y a aujourd'hui vingt médecins. Mais ce dont il y a trop infailliblement en France, sont des moines, des apothicaires, qui coupent misérablement la bourse et la gorge à beaucoup de pauvres peuples. En récompense il est fort peu de bons et sages médecins qui aient été bien instruits et bien conduits; j'en vois même ici qui malunt errare quam doceri, combien qu'ils aient de beaux moyens de s'amender. Pour la campagne, elle fourmille de chétifs médecins, qui de se nihil nisi magnifice sentiunt, parce qu'ils ont mis le nez dans le Perdulcis, dont ils n'entendent peut-être que la moitié des termes, ou qu'ils ont our parler de diamargaritum, d'apozèmes, de juleps cordiaux et de vin émétique. La principale cause de ce malheur est la trop grande facilité des petites universités à faire des docteurs. On baille trop aisément du parchemin pour de l'argent à Angers, à Caen, à Valence, à Aix, à Toulouse, en Avignon; c'est un abus qui mériteroit châtiment, puisqu'il redonde au détriment du public: mais de malheur nous ne sommes point en état d'amendement.

Incidimus in miserrima tempora. Quibus omnia fatis in pejus ruere, et retro sublapsa referri. Funditus occidimus, nec habet fortuna regressum.

Mais peut-être que Dieu enfin aura pitié de nous, et qu'il les changera. Amen. Interea tu flos-amicorum bene age atque vale. Je suis de tout mon cœur, etc.

A Paris, ce 19 octobre 1649.

## LETTRE CCXVI. — Au même.

Depuis ma dernière j'ai appris que M. Veslingius est mort à Padoue le dernier d'août comme il s'apprêtoit à écrire contre M. Riolan; que là même un certain Rhodius, qui est en réputation de savant, y fait imprimer le Scribonius Largus. Il est ici mort un ancien avocat fort savant, nommé M. Héraut (Desiderius Heraldus), qui étoit en querelle avec M. Saumaise, qui avoit écrit contre lui Observationes ad jus atticum et romanum, il y a environ quatre ans. M. Héraut, qui se trouvoit offensé de ce livre, y faisoit une réponse in-folio; mais la mort l'ayant surpris, je pense qu'il faudra le vendre tel qu'il est et faire une fin où l'auteur a trouvé la sienne. Il paroissoit agé de soixante-dix ans. C'est celui qui a autrefois travaillé sur l'Arnobe et sur l'Apologétique de Tertullien; il avoit la réputation d'un homme fort savant tant en droit que dans les

belles-lettres, et écrivoit fort facilement sur telle matière qu'il vouloit.

On est ici après le choix de quelque habile homme savant dans les affaires que l'on puisse faire surintendant des finances. Les uns disent que l'on y mettra M. d'Emery, qui est celui qui a commencé à tout gâter, et l'élection duquel fera encore merveilleusement murmurer le peuple, les malcontents de la cour et des provinces, qui ne sont que trop désolés. Il y a pourtant ici beaucoup de personnes qui souhaitent que ce soit lui, les uns alléguant que, s'il a gâté les affaires, il saura mieux qu'un autre comment il faudra les réformer; d'autres qui ont prêté au roi désirent que ce soit lui, espérant qu'il les fera rembourser; mais la plupart de ceux-ci sont des parents et amis. D'autres nomment pour cette charge le président de Maisons, qui est un animal mazarinique; homme dangereux, fin et rusé, mais fort incommodé, et qui, par ce moyen, tâcheroit de s'acquitter et de payer ses dettes. D'autres y nomment M. d'Avaux, qui étoit par ci-devant plénipotentiaire à Munster et qui est frère du président de Mesmes. Celui-là est un fort habile homme et aimé; mais un plus habile que lui aura encore bien de la peine dans le mauvais état de nos affaires. On avoit arrêté que ce seroit le marquis de la Vieville; mais les partisans lui ont donné l'exclusion, protestant tout haut à la reine qu'ils ne traiteroient jamais d'aucune affaire avec lui; si bien qu'il faut attendre que le conseil d'en haut, composé de la reine, du duc d'Orléans et du prince de Condé, en ait délibéré.

Vous m'avez ci-devant envoyé un livre intitulé: Heteroclita spiritualia et anomalia pietatis, du P. Théophile Raynaud. Ce livre est assez étrange aussi bien que l'esprit de son auteur; mais à quoi s'occupe-t-il présentement? Je crois qu'il a beaucoup de traités prêts à mettre sous la presse; mais entre autres je voudrois qu'il mit en lumière un ouvrage qu'il a déjà cité et promis deux ou trois fois, de Justà confectione librorum, dans lequel il promet de dépeindre de toutes leurs couleurs certains

écrivains qui lui déplaisent; il le promet entre autres de Pomponace, qui a été un terrible galant du temps de Léon X.

Je ne vous ai rien écrit ni assuré de M. Saumaise que luimême ne me l'ait mandé dans sa lettre. Vous dites qu'après cela vous ne lui conseilleriez pas de se mettre sur mer de peur des Anglois, et néanmoins un Suédois, étudiant en médecine, me dit hier céans que la reine de Suède avoit demandé M. Saumaise, et qu'il se préparoit pour y aller faire un voyage; mais je ne vous oserois assurer s'il est bien véritable, car je ne vois point de gens, après les L.... de Paris et les moines, lorsqu'ils parlent de la vie éternelle et de l'autre monde où ils ne furent jamais, et où jamais ils n'iront, qui mentent si fort et si rudement que ces étrangers, particulièrement en faveur de leur nation. Pour moi, je suis de votre avis, et je ne conseillerois point à M. Saumaise de s'en aller en Suède, de peur qu'il ne meure en ce pays si froid, et de peur aussi que quelque tempête ne le fasse aborder en Angleterre, où apparemment il ne seroit pas bien traité, après avoir écrit contre eux pour avoir coupé la tête à leur roi. S'ils ont si mal et si rudement traité leur maître, que ne feront-ils pas à leur ennemi?

L'évêque de Riez se réduit à ne faire que la vie des cardinaux qui ont vécu avec quelque opinion de sainteté, et ce qu'il a fait imprimer du cardinal de Berulle n'est qu'un extrait de son livre. Je ne sais s'il mettra parmi ces gens-là le cardinal du Perron, qui étoit un grand fourbe et que je sais de bonne part être mort de la vérole (1). Pour le cardinal de Richelieu, c'étoit une bonne bête, un franc tyran; et pour marque de sa sainteté, sanctus olim dicebatur qui abstinebat ab omni venere illicita. Je me souviens de ce qu'un courtisan me conta l'autre jour, que ce cardinal, deux ans avant que de mourir, avoit encore trois maîtresses qu'il entretenoit, dont



<sup>(1)</sup> Assertions outrageantes, dénuées de preuves et vivement reprochées à notre auteur. (R. P.)

Ja première étoit sa nièce, Marie de Vignerot, autrement madame de Combalet et aujourd'hui madame la duchesse d'Aiguillon. Son père étoit un des espions du marquis d'Ancre à mille livres par an, et son grand-père étoit notaire à Bressuyre, village du Poitou. La seconde étoit la Picarde, savoir, la femme de M. le maréchal de Chaunes, frère du connétable de Luynes, lequel est mort ici depuis quatre jours, quelque temps après avoir été taillé de la pierre en la vessie. La troisième étoit une certaine belle fille parisienne, nommée Marion Delorme, que M. de Cinq-Mars, qui fut exécuté à Lyon, l'an 1642, avec M. de Thou, avoit entretenue, comme a fait aussi M. le maréchal de la Meilleraye et plusieurs autres. Elle est encore en crédit; elle est même dans l'histoire pour sa beauté, car Vittorio Siri a parlé d'elle dans son Mercure. Tant y a que ces messieurs les bonnets rouges sont de bonnes bêtes : verè Cardinales isti sunt carnales. Je suis tout à vous, etc.

De Paris, le 3 novembre 1649.

## LETTRE CCXVII. — Au même.

Enfin, nous avons deux surintendants des finances, savoir, M. d'Avaux, frère du président de Mesmes, et qui a par cidevant été plénipotentiaire à Munster; l'autre est M. d'Emery, qui est un rappelé à la même charge. Il faut souhaiter qu'il y réussisse mieux qu'il n'a fait par ci-devant. Beaucoup de gens se flattent et se promettent qu'il fera bien; mais j'ai peur que l'intérêt qu'ils y prennent ne les fasse parler de la sorte.

M. d'Émery promet de faire en sorte que tout ira bien et que tout le monde sera content. Il nous veut faire espérer de la bonace, mais je n'oserois m'y fier. Mare momento vertitur. Cet homme est un tigre ou un lion qui ne s'apprivoisera jamais guère bien, au moins n'y aura-t-il guère d'assurance. Un petit libraire du palais, grand vendeur de pièces mazari-

nesques, depuis notre guerre, a été surpris distribuant quelques papiers diffamatoires contre ledit sieur. Il a été mis au Châtelet, où il a été condamné aux galères pour cinq ans, sauf son appel à la cour, où il y a apparence qu'il n'y sera pas si rudement traité. Ce pauvre malheureux s'appelle Vivenet. Il y a ici beaucoup de gens fort incommodés d'avoir prêté au roi ou aux partisans. La plupart de ces gens-là ont grande peine à se soutenir, et sont à la veille de faire une honteuse banqueroute, s'ils ne recoivent quelque douceur et faveur de M. d'Émery, de qui la plupart ont souhaité le retour aux finances pour cet effet. Et néanmoins il n'y a rien de si incertain: il y a de l'apparence qu'il fera premièrement pour le roi, qui le met en besogne, et puis après pour le Mazarin, et pour tous ceux qui l'ont rétabli en cette grande charge, ou au moins qui lui ont rendu bon service, et qui lui ont bien aidé. Par après il travaillera pour soi-même, pour sa famille et pour tous ses amis. Enfin, j'ai peur que le reste ne soit bien court pour beaucoup de gens qui s'y attendent pour le grand besoin au'ils en ont. Ledit sieur d'Émery est ici actuellement malade de quelques douleurs podagratiques, et reçoit dans son lit les compliments et les visites de tous ceux qui le vont saluer et se réjouir avec lui de ce qu'il est rétabli, qui est une espèce de prodige à la cour, qu'un homme hai comme celui-là, et chassé comme il a été, soit néanmoins enfin rétabli par ceux mêmes qui l'avoient chassé ou éloigné (1).

Phil. Guiberti Medicus officiosus, que je vous envoie, est le Médecin charitable en françois, que M. Sauvageon m'a dédié, l'ayant tourné en latin pour tacher de faire dépit à M. Jost, qui en a le privilége en françois et qui n'a pas voulu acheter à son mot son Perdulcis. Il y a encore une autre chose qui l'a porté à entreprendre ce travail, savoir, l'argent que lui en a donné le libraire hollandois nommé Vlac, qui en a fait ici

(1) Ce d'Émery, sur lequel nous reviendrons plus tard (voy. la note, t. II, page 19), était la créature et l'âme damnée du cardinal de Mazarin, qui pourtant le sacrifia ensuite à d'autres intérêts. (R. P.)

faire l'impression à ses dépens, et qui tôt après l'a envoyé en Angleterre et en Hollande. Depuis je vous envoie un petit livret intitulé: Præcautiones Tridentinæ, fait ici par un homme qui autrefois a été jésuite, et qui est encore en quelque façon contre les jansénistes, que les jésuites tiennent pour leurs ennemis. Franc. Vavassoris, liber de forma Christi, est de beau latin, et m'a été donné comme tel par excellence. Dissertatio de Tridentini Concilii autoritate et interpretatione, est un ouvrage du père Petau contre quelque janséniste. Le livre de M. J. de Launov, intitulé: Dissertatio duplex, veut prouver qu'il n'y eut jamais de saint René, et qu'il ne fut jamais évêque d'Angers; c'est le même qui a écrit contre saint Denis l'Aréopagite, disant qu'il n'est jamais venu en France, et je pense qu'il dit vrai. Il a écrit aussi et fort bien réfuté le Scapulaire des carmes; il a parcillement écrit contre la Madeleine, prétendant qu'elle n'est jamais venue en France, et je suis de son avis. C'est un docteur en théologie de Navarre, Normand, homme de mauvaise mine, mais savant, et principalement en l'histoire ecclésiastique. Il y en a ici qui l'appellent esprit ferré et âme damnée, disant qu'il se faut garder de lui, qu'il ôte tous les ans un saint du paradis, et qu'il y a du danger qu'il n'en ôte Dieu même à la fin; et néanmoins jusqu'ici personne ne lui 3 répondu (1). Je me suis laissé dire par un de ses amis qu'il

(1) Jean de Launoy, docteur de Sorbonne, né le 21 décembre 1603, à Valdecie, près de Coutances (Manche), mort à Paris le 10 mars 1678. On l'appelait le dénicheur de saints. Il était redoutable au ciel et à la terre, ayant plus détrôné de saints du paradis que dix papes n'en ont canonisé. Tout lui faisait ombrage dans le martyrologe, et il recherchait, épluchait tous les saints les uns après les autres. On sait que le curé de Saint-Eustache de Paris disait : « Quand je rencontre le docteur » de Launoy, je le salue jusqu'à terre, et ne lui parle que le chapeau à » la main et avec bien de l'humilité, tant j'ai peur qu'il ne m'ôte mon » saint Eustache qui ne tient à rien. »

Les nombreux ouvrages, aujourd'hui oubliés, de J. de Launoy ont été réunis sous ce titre: J. Launoii opera omnia, Coloniæ Allobrogum, 1731. 10 vol. in-folio.

(R. P.)

avoit été longtemps espion et pensionnaire des jésuites (et hoc est de patria), qui se servoient de lui pour approuver leurs livres; mais qu'enfin ils l'ont cassé aux gages et lui ont ôté sa pension pour n'avoir point voulu donner quelque approbation à une nouvelle doctrine qu'ils vouloient publier.

M. du Montier, par ci-devant recteur de l'Université auparavant M. G. Hermant, ayant été fait professeur du roi par M. votre archevêque, a fait l'an suivant imprimer sa harangue afin d'avoir quelque chose à présenter à MM. du grand conseil, où il plaidoit pour un canonicat de Rouen, qu'il n'a pas encore. Pour le Code des médicaments, que M. Hardouin de Saint-Jacques l'ainé fit autrefois imprimer, il parle de luimême. Cela fut présenté en l'an 1623 à MM. du parlement pour un procès qu'il avoit alors contre les apothicaires. L'épitaphe de M. Godefroy est de la façon du fils de feu M. Cousinot, premier médecin du roi; c'est un jeune homme d'environ vingt ans, fort bien né, point débauché, qui s'adonne fort à l'étude. Il a environ six mille florins de rente en bénéfices; c'est un grand garçon bien fait qui n'a que de bonnes et louables inclinations, et duquel M. Bouvard, son grand-père, et madame sa mère ont très grand contentement. Voilà une bien longue anatomie et un ennuyeux discours pour un si petit et si chétif paquet. Si Dieu le veut, je pourrai vous en envoyer un plus gros et plus précieux.

Les trois nièces du Mazarin étoient logées dans le palais Cardinal; on les a envoyées dans le faubourg Saint-Jacques, au monastère du Val-de-Grâce, où elles sont comme dans un fort; et dans leur appartement vide on y a logé M. d'Emery, le nouveau surintendant, afin qu'il soit là plus en assurance contre les attaques du peuple, si d'aventure il venoit à se remuer, ou à cause de la trop grande cherté du blé, ou pour quelque autre sujet. Je vous prie de me permettre que je vous consulte sur une difficulté qui me vient de naître en cherchant quelque chose dans le livre de notre ami M. Hofmann, de Medicamentis officinalibus. J'ai eu recours à la grande table,

Digitized by Google

dans laquelle, page 607, colonne 1, lignes 9 et 10, j'ai lu ces mots qui m'ont étonné, et que je n'entends point, combien qu'autrefois j'aie lu le livre tout entier : Galeni Codices accusantur, etc. in India longè alii sunt quàm nostri. Le chiffre suivant ne me fait rien connoître, c'est pourquoi je suis en grand doute. Y a-t-il apparence que dans les Indes il y ait des volumes et quelques tomes de Galien? J'ai peur que cela ne soitfaux, et qu'il ne faille rapporter cela à quelque autre article. Faites-moi le bien de m'en donner l'éclaircissement si vous le savez. Pour moi, je vous le confesse, hic agnosco tenuitatem et inscitiam meam. Vous serez peut-être en ce cas-là mon oracle, comme vous l'avez déjà été par ci-devant en beaucoup d'autres occasions. M. Ravaud m'a fait l'honneur de m'écrire et m'a invité de lui faire réponse à l'offre qu'il m'a faite, me priant de trouver bon qu'il me dédie son Sennertus. Vous savez ce que je vous en ai écrit par ci-devant; si vous en êtes d'avis, je le veux bien, et j'en ferai tout ce que vous voudrez et qu'il vous plaira me conseiller. Je lui ai fait réponse dans le même dessein, si bien que vous n'avez plus qu'à ordonner ce que vous voulez que je fasse, et en cas que cela arrive, faitesmoi le bien de me mander ce que je dois faire et comment il faut que je me gouverne avéc MM. Rayaud et Huguetan: totus enim a tua lege judicioque tuo pendebo.

J'ai rencontré ce matin M. Riolan, qui est fort affligé: son second fils, qui est avocat de la cour, s'est marié contre son gré, et lui a donné beaucoup d'affaires; il a reçu de l'argent, fait de fausses quittances, etc.; bref, il a fait comme font la plupart des enfants de Paris, bonne mine et bonne chère, sans s'enquérir aux dépens de qui ce sera. J'ai grande peur que cette grande affliction n'abatte ce bonhomme, et qu'il ne nous donne plus de livres Il n'a nul contentement en sa maison; sa femme a été mauvaise toute sa vie, criarde, acariâtre, ménagère outre mesure; son fils aîné, qui est un bénéficier de six mille livres de rente, est un débauché qui ne donne nul contentement à son père. Il avoit une fille aînée, belle et

sage, laquelle mourut toute en vie et presque subitement, qui a laissé beaucoup de petits enfants, qui ne sont pas trop accommodés, d'autant que leur père, depuis qu'il est veuf, a eu des pertes et a mal fait ses affaires. Il n'avoit de la consolation que de cet avocat, qui avoit beaucoup de bonnes qualités, et entre autres un esprit vif, tout de feu; et je suis bien marri de ce malheur, qui pourra être cause que M. Riolan n'achèvera peut-être rien de tout ce qu'il a commencé. Sa fille ainée mourut inopinément d'une perte de sang fort excessive, en revenant de l'église. Je ne vois point sa seconde, d'autant qu'elle est mariée aux champs. Les bons pères sont sujets d'avoir de mauvais enfants,

M. d'Émery est au lit, malade d'une sièvre quarte; il est fort exténué. On m'a dit anjourd'hui que les médecins de cour qui le pansent ont peur qu'il ne devienne hydropique. La reine se plaignoit hier de ce qu'il n'étoit point guéri, vu qu'il avoit été purgé plusieurs sois, et même qu'il avoit été saigué trente-deux sois depuis le commencement de sa maladie, qui avoit été à Châteauneuf, près d'Orléans. Vous voyez comme les chimistes et les charlatans se trouvent obligés de se servir de ce divin remède, malgré tous les secrets de Paracelse. S'is est en l'état que j'ai oui dire, il est mal; mais peut-être que ces charlatans-là, entre les mains de qui il est, sont comme ceux dont a parlé Tertullien, qui morbum extollunt, ut majore gloria sanasse videantur. Adieu, monsieur, et amorem tuum mihi perenna.

De Paris, ce 16 novembre 1649.

# LETTRE CCXVIII. — Au même

J'écrivis à M. Ravaud le 16 de novembre; et le même jour je vous écrivis aussi par la même voie : je ne doute point qu'il ne vous ait rendu une lettre. Depuis ce jour-là il est ici mort

un intendant des finances, nommé M. Charon, à la place duquel on a mis un Lyonnois, mais natif de Bâle, nommé M. Hervart. Son affaire cependant n'est pas tout-à-fait conclue; la reine résiste, et dit que sa conscience y répugne, à cause de sa religion. On dit que le Mazarin le voudroit installer en cette charge, pour le récompenser du grand service qu'il lui rendit durant notre guerre, en ce qu'il fit trouver et fournir presque sur-le-champ la somme de huit cent mille livres qui furent employées à débaucher la plupart des Allemands de l'armée de M. le maréchal de Turenne, qui venoit pour nous contre le Mazarin, lequel et tous les autres qui étoient à Saint-Germain eurent si peur dudit maréchal et de son armée, que cela le fit penser tout de bon à traiter de la paix avec nous, et c'est ce qui engendra la conférence de Ruel: joint que d'autres très puissantes causes les y obligeoient. 1º Qu'ils n'avoient plus d'argent à Saint-Germain, et qu'ils ne savoient où en prendre à l'avenir. 2º Ils voyoient l'Espagnol sur la frontière, qui étoit tout prêt d'entrer et de venir jusqu'ici. Le 23 de novembre, à huit heures du soir, madame de Beauvais, première femme de chambre de la reine, fut disgraciée, et recut commandement de se retirer de la cour et de s'en aller en sa maison des champs. Cette disgrâce est tant plus remarquable à la cour, que cette dame étoit une de celles qui y avoient le plus grand crédit, laquelle couchoit dans la chambre de la reine, et qui étoit la plus grande confidente de sa maîtresse: on lui ôta en même temps toutes les clefs qu'elle avoit. Deux jours après que madame de Beauvais a été chassée par la reine, elle a pareillement chassé de la cour le marquis de Gerzé, qui étoit en haute intelligence avec ladite Beauvais.

Maintenant je vais commencer à faire réponse à votre dernière, que j'ai reçue ce matin, premier jour de décembre, et laquelle, sans vous flatter, nec putes tibi verba dari, m'a donné une joie et une consolation extraordinaire. Est ce tout de bon que vous me dites que vous gardez toutes mes lettres très chèrement? Je n'ai jamais eu cette opinion qu'elles pussent mériter cet honneur; mais d'une part prenez garde qu'elles ne vous fassent tort ou à moi aussi pour la liberté avec laquelle je vous écris quelquefois de nos affaires publiques, si mieux n'aimez tout d'un coup en faire un sacrifice à Vulcain, que Catulle, in pari casu, a de bonné grâce nommé tardipedem deum. Tout au pis aller, et quoi que vous en fassiez, j'y consens (1).

1

ľ

La reine de Suède a envoyé son tableau à M. Saumaise, et outre ce présent elle l'a invité d'aller la voir en Suède; à quoi il a répondu sur-le-champ qu'il faisoit pour lui, qui étoit maigre, trop froid en Suède et trop chaud en Angleterre, sur la peur qu'il auroit d'être pris par les Anglois, contre lesquels il a écrit une défense pour leur roi. Il est depuis un mois au lit, affligé de la goutte. J'honore de tant plus la reine de Suède qui aime les lettres et les lettrés. Si elle continue, je ne doute point qu'enfin et dans la postérité elle ne fasse autant parler de soi et ne devienne, par cette bonne inclination, autant illustre que le feu roi son père l'a été par ses armes, par ses hardies entreprises et par ses grandes victoires.

Plût à Dieu que le père Théophile Raynaud nous fit voir son livre, de Justa confectione librorum. Si vous en avez quelque commodité, faites-lui-en écrire quelques mots, et l'invitez à mettre ce livre en lumière. Je crois qu'il pourroit servir à plusieurs sortes de gens en plus d'une façon. Les deux portraits de M. Saumaise et de H. Grotius, avec celui du feu P. Cousinot, sont partis pour Lyon dans le paquet que je vous ai adressé.

Pour l'épitre de Sennertus, puisque MM. Huguetan et Ra-

(1) Peut-on croire, d'après ce que dit ici Gui Patin, qu'il pensait à la publicité future de ses lettres? Toujours est-il qu'il est fort heureux que le sacrifice à Vulcain, dont il parle, n'ait pas cu lieu; nous aurions été privés d'un ouvrage qui vivra toujours, non seulement par les faits, mais parce qu'il y a dans la forme, dans le style un principe de vie et de force qu'on ne peut s'empêcher d'admirer. Il est heureux encore que ces lettres aient paru après la mort de Gui Patin et dans un pays étranger; le biffé sacrilège de la censure les eût certainement polluées et déshonorées. (R. P.)

vaud me font cet honneur et vous aussi, je le veux pareillement bien : vous y mettrez tout ce qui vous plaira, mais à la charge que vous vous y mettrez vous-même, afin que la postérité sache que j'ai eu un ami de votre trempe et de votre mérite, quod in magna fælicitatis meæ parte duco. Pour le decorum des personnes qui m'adresseront cette épître, ne vous y arrêtez pas si fort, mettez et dites hardiment; si cela ne sert fort pour le présent, au moins cela sera bon pour l'avenir. J'ai des enfants qui pourront quelque jour en avoir d'autres, et qui seront bien aises de voir là-dedans quelque chose de bon de leur aïeul. Je puis dire de bon cœur, avec Martial, si post fata venit gloria, non propero, car je sais bien que toute cette réputation du monde, après notre mort, n'est qu'une fumée. Et néanmoins je me console de ce que je suis dans les registres de notre école en très bonne part en deux fois diverses, dont la première est de l'an 1642, quand je plaidai et gagnai ma cause contre le gazetier par devant dix-sept maîtres des requêtes, aux requêtes de l'hôtel; la seconde est de l'an 1647, contre les apothicaires, au parquet, devant MM. les gens du roi. Outre que j'y suis marqué, comme celui qui a passé par toutes les charges de l'école, hormis du doyenné, auquel j'ai déjà été nommé trois diverses fois: mais je suis toujours demeuré au fond du chapeau (1). Sortes in urnam mittuntur, sed temperantur à domino. Peut-être que Dieu n'a pas voulu que j'eusse tant de peines que donne cette charge, qui est très pénible et laborieuse. Par provision (2) vous y pouvez parler de livres, de bibliothèque, de malades, de bonne méthode, de bonnes inclinations à bien faire en tout, à servir le public, de n'être ni charlatan ni chimiste, et d'avoir plusieurs bons amis, tant en France qu'aux pays étrangers : Sed .

<sup>(1)</sup> Des trois noms qui restaient dans l'urne ou le chapeau, on en tirait un qui était le doyen; voilà ce que signifie cette expression selon les formes de l'élection alors usitées. Voyez J.-C. Sabatier, Recherches historiques sur la Faculté de médecine de Paris, depuis son origine fusqu'à nos jours, Paris, 1837, page 18. (R. P.)

<sup>(2)</sup> Dans l'épttre dédicatoire en question.

frustra sum. Vous savez mieux que moi ce qu'il faut dire. Pour les œuvres de M. Helmontius, qui étoit un enragé (1), M. Riolan l'a connu à Bruxelles. Les jésuites le vouloient faire brûler pour magie; la feue reine-mère le sauva, parce qu'il lui prédisoit l'avenir, étant induite à cela par un certain Florentin, nommé Fabroni, qu'elle avoit près de soi, qui la repaissoit de ces vanités astrologiques, et se trouve que ce Fabroni étoit gagné par le cardinal de Richelieu pour perdre cette pauvre princesse. J'apprends par la même lettre que M. J. Valæus est mort à Leyden, sans avoir été regretté, d'autant que M. Spanheim, qui étoit de decà fort aimé, mourut quasi inopinato et inesperato, d'un remède que ledit Valæus lui donna lui-même, qu'on appelle en ce pays-là de l'antimoine: ce sont les mots de l'écrivain. Je hais tant plus ce diabolique remède, qui, outre tant d'autres, a encore tué ce pauvre M. Spanheim, à l'âge de quarante-huit ans : il auroit encore pu vivre vingt ans entiers, si potuisset carere isto malo medico, et en ce cas-là, il nous eût encore donné quelques bons livres; et ainsi le médecin n'est pas à plaindre, qui s'est tué lui-même de ce remède, dont il en a tué ce bon et savant M. Spanheim, que je regretterai toujours.

Le Mazarin a donné ordre d'envoyer et faire marcher environ six mille hommes vers Bordeaux, pour aider à M. d'Espernon dont les uns prennent le chemin de Chartres et du pays du Maine, les autres vont de Champagne en Bourgogne, par le plus long chemin, afin de manger toujours le paysan. Je serai toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, le 3 de décembre 1649.

# LETTRE CCXIX. — Au même.

Je me souviens qu'autrefois vous m'avez demandé pour M. Huguetan le portrait d'Alstedius, que je cherchai par tout

(1) Voyez la note, tome I, page 353.

Paris alors, afin de lui en donner le contentement qu'il en désiroit. Je n'en pus avoir aucune nouvelle, soit qu'il ait été fait ou non: j'en vois néanmoins un au frontispice du livre, que je ne crois point être celui d'Alstedius, mais plutôt une imitation de celui de M. Vossius le père, tel qu'il paroît au commencement de sa Rhétorique, in-quarto, et m'imagine qu'il n'a point été pris autre part que là : vous le savez, sum NATURA PHILOLETHES (1).

Environ le 7 de décembre, il est ici mort un grand clabaudeur de controverses, contre les ministres de Charenton: c'est le père Fr. Véron, qui a malheureusement bien brouillé du papier en son temps, avec beaucoup de bruit et peu de fruit.

Ceux qui ont des rentes sur l'Hôtel-de-Ville ont depuis deux mois fait plusieurs assemblées, afin d'obliger les payeurs des rentes de leur donner de l'argent. Ces payeurs, qui sont la plupart maltôtiers et partisans, se sont obligés à tant par semaine; mais faute de se bien acquitter de ce qu'ils ont promis, lesdits rentiers, continuant leur diligence, de peur de perdre le tout, ont fait quelques assemblées, et ont élu pour leur syndic un nommé M. Joli, conseiller au Châtelet, virum optimum et antiquæ fidei. Il est neveu de feu M. Loysel, conseiller de la grande chambre, duquel je vous ai envoyé la vie par ci-devant. Ce pauvre M. Joli, le samedi matin 11 de décembre, étant dans son carrosse, fut rencontré dans la rue des Bernardins par quatre hommes de cheval, qui l'arrêtèrent, et l'un d'eux en même temps lui tira un coup de pistolet, et en même moment s'enfuirent: ces pendards pensoient qu'il

<sup>(1)</sup> Illustre Gui Patin! que vos manes n'en soient pas irrités; oui vous avez aimé la vérité, cette fille chérie du temps et de la raison; mais parsois aussi vous l'avez dédaignée, méconnue et outragée. L'esprit de corps et de secte a mis dans plus d'une circonstance un bandeau sur vos yeux; et cependant la postérité reconnatt que votre noble intelligence, votre plume sévère et hardie, n'ont jamais été ni souillées ni inspirées par l'envie, cette lèpre du cœur humain, que rien ne guérit ni ne console.

fût tué, et, Dieu merci, il n'est blessé qu'à l'épaule. Il s'en vint aussitôt au parlement se plaindre de cet attentat. Les chambres furent aussitôt assemblées, et deux commissaires furent députés pour en informer. Tout Paris a frémi sur cette nouvelle, et peu s'en fallut qu'on ne fit de nouvelles barricades. On ne fait point ici de doute que ce coup ne vienne par ordre du Mazarin, qui médite encore quelque nouvelle vengeance, et néanmoins je trouve qu'il est fort mal conseillé, vu qu'étant enfermé dans Paris, il n'y peut être le plus fort.

Le lundi 8 de décembre le roi fut ici confirmé, c'est-à-dire qu'il reçut le sacrement de confirmation.

La reine a mandé au parlement, le lundi 13 de décembre, qu'elle abhorroit et détestoit de tout son cœur l'attentat qui avoit été commis sur M. Joli, conseiller au Châtelet, qu'elle le prenoit en sa protection, et qu'elle désiroit que la cour fit informer contre ceux qui avoient voulu, lorsque ledit M. Joli fut blessé, échauffer le peuple à prendre les armes. Elle a pareillement mandé à MM. les prévôts des marchands et échevins qu'ils eussent à donner ordre par tous les colonels de la ville, que chacun eût à se tenir en repos et en son devoir, qu'elle maintiendroit tout en paix, mais qu'elle désiroit que personne ne tirât par la ville des coups de mousquet la nuit, comme on avoit fait les deux nuits précédentes.

Je vous dirai que j'ai quelquefois jeté en passant les yeux sur le beau présent que m'ont fait MM. Huguetan et Ravaud des œuvres d'Alstedius; mais je vous dirai en passant que dans ce bel ouvrage j'ai trouvé bien des fautes, et principalement dans les noms propres. Je n'en reconnois pas la cause, c'est peut-être la copie d'Allemagne, et quoi que c'en soit. il n'y a plus de remède. Je souliaite fort qu'il n'en soit pas de même au Sennertus.

On vend ici au palais un gros livre in-quarto intitulé les OEuvres de M. de Voiture. C'étoit un Parisien, homme d'esprit et de bonnes lettres, qui étoit officier de M. le duc d'Or-

léans; il étoit fils d'un riche marchand de vin des halles qui n'avoit rien épargné à le faire bien instruire.

Je vous dirai librement, si vous me le permettez, et je vous en prie, si quid mihi credis amico, que M. Garnier est un pauvre homme en bonne résolution : si l'intérêt des apothicaires l'emporte, j'en suis marri. Je fais si peu de cas de cette sorte de gens, qu'ils ne me font ni envie ni pitié, et ne me résoudrai jamais, Dieu aidant, de tromper un pauvre malade pour les gratifier. Je trouve cela bien étrange, qu'ils trouvent dans notre profession d'honnêtes gens si facilement, qui abandonnant leur honneur et leur conscience, veuillent entreprendre la défense d'un parti si déploré et si malheureux. Nous les devrions hair comme la peste en tant gû'ils ont corrompu et tâché de détruire la vraie médecine par leur avarice et leur tyrannie, et en seroient sans doute venus à bout si Dieu n'avoit suscité d'honnêtes gens qui se sont fortement et courageusement opposés à leurs mauvais et tyranniques desseins. Pour moi je ne les aime ni ne les crains; s'ils m'ôtent de la pratique, en récompense il m'en vient d'ailleurs, et ne veux de leur amitié pour quoi que ce soit. S'ils n'avoient hors de Paris et en toute la France non plus de crédit qu'ils ont ici, toute la médecine seroit tout autrement en lustre et en honneur qu'elle n'est pas. C'est à propos de cela que j'en écris une lettre assez longue à M. Garnier, qui dans sa dernière semble triompher à cause qu'il a trouvé dans le traité de Circulatione sanguinis de M. Riolan être fait mention des remèdes cardiaques, d'où il veut conclure par l'autorité de M. Riolan qu'il est permis d'user des confections d'alkermès et de hyacinthe comme de cardiaques très excellents, contre l'avis et la thèse de M. Guillemeau, combien que ledit Riolan ne nomme en aucune façon ces deux confections, non plus qu'il ne les entend ni n'en use jamais. « Doles tamen graviter » quod tantoperè sit immersus, tamque infeliciter versetur in » fæda illa heresi sectæ arabicæ, quæ solis pharmacopolis bi» pedum nequissimis nititur. » J'aime sur toutes choses la candeur, la pureté et la simplicité, tant en mes mains et mes actions qu'en ma profession que j'honore et que j'aime sur toutes les autres; mais Dieu me garde d'embrasser les opinions de cette misérable secte qui est tout-à-fait indigne d'un honnête homme, et d'entreprendre la défense d'une si misérable cause. Pour vous qui êtes mon bon ami, cui meliore luto finxit præcordia Titan, je vous supplie de lire madite lestre d'un œil charitable et de m'en donner votre bon avis en ami, à quoi je pense que vous êtes de tant plus obligé que je veux suivre votre jugement et que je me soumets entièrement à votre censure.

Ceux qui traitent ici M. d'Émery de sa flèvre quarte lui ont fait prendre de l'antimoine par plusieurs fois, et lui avoient promis qu'il seroit guéri dans le dixième de décembre, auquel temps venu, comme ou attendoit une visible diminution d'icelle, il arriva que ce jour-là l'accès anticipa seulement de neuf heures, ce qui étonna tout le monde et surtout le malade et les médecins aussi, qui lui ont remis ce soulagement après le solstice, duquel le temps est venu; sauf à voir dorénavant l'accomplissement de leur prophétie. Je veux croire pour les obliger et lui aussi qu'il sera guéri dans le carême prochain, à mesure que la douce saison se rapprochera de nous. Et hanc gratiam debebit vernæ tempestati, laquelle y aura plus de crédit que n'y ont de pouvoir les remèdes mystiques des médecins chimiques, empiriques, charlatans suivant la cour, qui font bien voir en cet individu et par cet exemple très singulier que leurs prétendus secrets ne valent pas mieux que notre méthode vulgaire. Mais ils ont bonne raison de faire ainsi à la cour, où le monde veut être trompé; c'est en ce pays là que les borgnes sont rois parmi tant d'aveugles.

Depuis le coup de pistolet tiré sur M. Joli, le parlement s'est assemblé plusieurs fois, et même les deux princes du sang s'y sont trouvés. On a fait des informations de ce fait par lesquelles M. le marquis de la Boulaye est accusé d'avoir voulu ce même samedi porter le peuple à une sédition. MM. de Beaufort et le coadjuteur y trempent aussi; mais néanmoins ils se trouvent auxdites assemblées aussi bien que plusieurs autres. Le mercredi 22 de décembre, la cour ne leva point, et furent tous à l'assemblée depuis sept heures du matin jusqu'au soir. On dit que c'est un prétexte des mazarins inventé par le premier président, afin d'empêcher que les gens de bien, bons et légitimes frondeurs, ne puissent parler ni faire rien délibérer en faveur de ceux de Bordeaux, quibus singulis opto robur et constantiam. Je vous baise très humblement les mains de tout mon cœur, et vous souhaite longue et heureuse vie, en vous requérant de la conservation de vos bonnes grâces et amitié toute l'année prochaine, et moi je serai en récompense, monsieur, votre très humble, etc.

Comme j'étois après à fermer cette lettre, j'apprends avec grande joie que le parlement de Toulouse a donné arrêt d'union avec et pour ceux de Bordeaux, dont je suis ravi. *Utinam non sit falsum!* Adieu, monsieur, etc.

De Paris, ce 24 de décembre 1649.

#### LETTRE CCXX. — Au même.

Je vous envoyai ma dernière le vendredi 24 de décembre, avec une autre pour votre collègue, M. Garnier, que je ne doute point que n'ayez reçue. J'ai vu ici quelques lettres françoises sur le fait de M. Gassendi, dont il y en a une de Morin, professeur royal en mathématiques, qui demeure ici au faubourg de Saint-Marceau; l'autre est de M. Neuré, la troisième est de M. Baranci.

L'Université de Paris a fait une grande et irréparable perte depuis huit jours, par la mort de M. de Chevreil, principal du collége de Harcourt et procureur fiscal de l'Université.

Il avoit longtemps régenté en philosophie, étoit Normand, fort accort et fort savant, mais extrêmement entendu dans la chicane des affaires, des droits et des revenus de l'Université, en quoi elle a fait une grande perte en sa personne. Comme il étoit menacé de maladie il y a déjà longtemps, il s'étoit préparé à la mort, et pour cet effet il se dépêchoit de mettre en lumière un beau cours de philosophie qu'il avoit autrefois enseigné, et auquel, pour le polir, il a travaillé depuis trente ans, et n'a eu que ce regret en mourant de ne point voir ce sien livre en lumière, qui est sur la presse.

Enfin, j'ai reçu votre belle et bonne lettre, fort désirée et avidement attendue, le 5 de janvier, et vous puis jurer qu'il n'y a point eu ici de vin d'Espagne si agréable en toute la fête des Rois que m'a été la lecture d'icelle; elle m'a réjoui, elle m'a consolé, elle m'a instruit et enseigné, de sorte que j'en suis content de toutes parts. Pour y répondre, je vous dirai que je suis bien aise de savoir que vous êtes né l'an 1609, qui est une année que j'ai toujours considérée comme fatale, car en icelle mourut un des grands et savants hommes qui fut jamais, Joseph Scaliger, à Leyden, âgé de soixante-neuf ans, le 18 de janvier, la veille d'une éclipse. M. Miron, lieutenant civil et prévôt des marchands, que l'on nommoit ici le père du peuple, mourut aussi le 4 juin. M. André Du Laurens, premier médecin de Henri IV, le 16 d'août, comme aussi M. Jean Martin, ancien médecin de Paris, de grande réputation aussi bien que de grand mérite. C'est celui qui a commenté l'Hippocrate, de Morbis internis, et de Aere, Locis et Aquis, tous deux in-quarto. Il est vrai que cette même année il mourut ici un méchant pendard de charlatan, qui en a bien tué durant sa vie, et après sa mort, par les malheureux écrits qu'ils nous a laissés sous son nom, qu'il a fait faire par d'autres médecins et chimistes de çà et de là: c'est Josephus Quercetanus, qui se fai. soit nommer à Paris le sieur de la Violette (1), lequel étoit un

<sup>(1)</sup> Joseph Duchesne, dit Quercetanus, sieur de la Violette, reçu

grand charlatan, un grand ivrogne et un franc ignorant, qui ne savoit rien en latin, et qui, n'étant de son premier métier que garçon chirurgien du pays d'Armagnac, qui est un pauvre pays, passa à Paris, et particulièrement à la cour, pour un grand médecin, parce qu'il avoit appris quelque chose de la chimie en Allemagne. Je ne vous dirai rien de ce monstre davantage; il y en a bien encore à dire, mais vous en savez peut-être encore plus que moi. Le meilleur chimiste, c'est-àdire le moins méchant, n'a guère fait de bien au monde, et celui-là y a fait beaucoup de mal, aussi bien que ceux qui l'ont suivi et imité, Si bien qu'en une même année voilà quatre grands médecins de morts et un charlatan, mais en récompense un honnête homme né à Lyon à même temps; sic volvuntur rerum vices et fata : le bien et le mal sont mélés en la vie. Medio de fonte leporum, surgit amari aliquid, quod in ipsis faucibus angat, mais Dieu soit loué. A celui qui est né l'an 1609 et à tout ce qui lui appartient, je souhaite pleine santé, et contentement entier toute l'année présente.

Pour la part de M. Volcamer, je vous la recommande. Je suis bien aise que vous soyez content de la thèse de mon fils; aussi le suis-je de lui, puisqu'il en a contenté nos compagnons. Je vous remercie du passage que vous m'avez indiqué dans Zacutus, que je savois bien, comme aussi celui de Job, dans mon Pineda, qui y étoit bien marqué. Fabius Pacius in tract. de illa lue, qui legitur post. comment, in lib. 7, meth. med., a été de même avis; mais il y a bien des passages dans les anciens qui n'ont point été cités par ces messieurs, dont on pourroit prouver la même chose, de Xénophon, Cicéron, Apulée et autres. Feu Simon Piètre, frère ainé de Nicolas Piètre, deux hommes incomparables, disoit que devant Charles VIII, en France, les vérolés étoient confondus avec les ladres, d'où

docteur en médecine à Bâle en 1873, mort à Paris en 1609, a joui dans un temps d'une réputation que la postérité n'a pas confirmée. Haller l'appelle Vanus homo et jactator, ou bien indoctus homo. (R. P.) provenoit si grand nombre de ladres putatifs et tant de léproseries, lesquelles sont aujourd'hui la plupart vides.

1.0

[-

Į,

)

3

š

Ŧ.

Ť.

Je n'ai su trouver dans le livre, qua ex quibus, Rod. Castrensis, ce que me mandez de Job, que j'avois pourtant dans mon Pineda tout marqué, il y a plus de dix-huit ans. Je fais grand état de ce Rod, Castrensis, il étoit savant. J'ai ce petit traité-là de votre libéralité; je l'avois déjà d'Italie avec deux autres; depuis j'en ai quelque in-folio: mais il me semble partout fort savant et fort raisonnable. Je vous remercie de vos beaux vers pour étrennes; je tàcherai quelque jour de vous les rendre en quelque pareille occasion, que je médite et minute. Mais le nombre d'iceux est fort imparfait ; il n'y en a qu'onze, tâchez d'y en ajouter encore un pour faire la dougaine, ou deux pour faire le demi-quarteron, et puis après on dira: numero deus impari gaudet. En ce distique futur parlez-y de livres et de maladies, ou de la chimie, et de la forfanterie arabesque, des apothicaires, la plupart desquels ne valent rien. Je suis bien aise de savoir que M, Henri a menți sur le livre de M. Gassendi; mais ce n'est point la première fois, je l'ai bien vu mentir en d'autres occasions, qui ad pauca respiciunt, facile decipiuntur, et principalement lorsque sutor ultra crepidam. Je sais bien qui étoit Tycho Brahé; M. le président de Thou lui a fait un bel éloge; je serais ravi de voir sa vie décrite par le bon M. Gassendi. C'est lui qui, au traité qu'il a fait de la comète de l'an 1574, laquelle disparut à la mort du roi Charles IX (Charles de Valois va chasser l'idole), après avoir duré depuis le massacre de la Saint-Barthélemy, a dit qu'en vertu de cette étoile vers le nord, dans la Finlande, naîtroit un prince qui ébranleroit l'Allemagne, et lequel enfin disparottroit l'an 1632. Ne voilà pas le roi de Suède qui étoit né en ce duché, et qui est mort l'an 1632! M. Duprat m'avoit salué sur le Pont-Neuf, et m'avoit dit qu'il me viendroit voir. Le même jour que je reçus la vôtre, j'appris d'un homme qui vint céans où il étoit logé; je lui mandai que je ne manquerois point de le visiter dès que j'aurois la liberté de cheminer: je gardois alors la chambre pour une douleur que j'avois au genou d'une chute que je fis malheureusement le 28 décembre. Je suis pourtant sorti tous les jours à cheval, hormis deux jours (1). Dès le lendemain, jour des Rois, assez matin, il me vint saluer, et entre plusieurs discours, il m'apprit que vous lui aviez montré toutes mes lettres. Je reconnus par là qu'il falloit qu'il fût bien au rang de vos bons amis. Mais dites-moi tout de bon, n'avez-vous point de honte de garder ces misérables paperasses? Je vous conseille, et me croirez si vous voulez m'obliger, d'en faire un beau sacrifice à Vulcain : cela ne mérite ni d'être gardé ni d'être montré. Il est vrai que je garde toutes les vôtres, mais c'est pour leur politesse, et afin que mes enfants sachent après moi l'obligation que je vous ai, et combien je fais état de votre amitié singulière (2). Il m'a dit que M. Hervart, nonobstant la dame ré formation, espère encore de devenir intendant des finances. Enfin quelqu'un arrivant céans, il s'en alla; je lui ai prété Anthropographiam Riolani, in-folio. M. Duryerest un pur menteur, je ne l'ai ni vu ni cherché, je n'en ai pas le loisir. Dès que j'en ai quelque peu et que je sais quelque chose, je vous écris. Brûlez mes lettres quand vous voudrez, mais je vous y ai dit purement la vérité. Je ne sais si M. de Sorbière se défioit de lui; mais il me mandoit qu'il me prioit de le bien entretenir, et de reconnoître l'esprit et la capacité du personnage (neque mihi tamen arrogo ut possim præstare), et surtout jusqu'où pouvoit aller sa bonne pratique; ce que peut-être M. Duryer esquiva à escient, car il m'envoya ladite lettre de M. de Sorbière céans par un Suédois, nommé Schaller, écolier en médecine, avec désense de me dire où il étoit logé, d'autant que je m'offris de l'aller visiter, mais qu'il viendroit lui-même céans; et trois jours après il me manda que nous

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà remarqué qu'à cette époque les médecins faisaient leurs visites à cheval ou sur une mule. Il en était de même des magistrats qui se rendaient au palais. (R. P.)

<sup>(2)</sup> Voyez à ce sujet la note sur Charles et Jacques Spon, t. I, p. 271.

nous verrions à son retour de Languedoc, et qu'il étoit parti : Dieu le conduise! S'il revient, et que je le puisse voir, je lui tâterai finement le pouls Les messieurs de cour s'imaginent qu'il leur est permis de mentir, et que nous autres gens de bien, nous ne voudrions ni n'oserions pas : discedat ab aula qui volet esse pius. Si M. Duryer ne savoit que mentir et la circulation du sang, il ne savoit que deux choses, dont je hais fort la première, et ne me soucie guère de la seconde, quidquid dixerit noster Anthropographus. S'il revient, je le mènerai par d'autres chemins plus importants en la bonne médecine que la prétendue circulation. Le docteur Bourdelot est aussi de genere hoc. Il ment presque autant qu'il parle, et quand il peut, il trompe ses malades aussi. Il s'est ici vanté en de bonnes maisons qu'il étoit l'inventeur de la circulation du sang, et que ses compagnons faisoient tout ce qu'ils pouvoient pour lui en ôter le nom. Il est courtisan à yeux enfoncés, grand valet d'apothicaires et de toute la forfanterie arabesque; menteur effroyable, joueur et pipeur. Il a été garçon apothicaire, in tonstrina paterna educatus : il a été plusieurs ans en Italie. A quoi peut être bon cet homme? Rem magnam præstat si bonus esse potest. Ce que je ne dis point de lui par principe de médisance, mais de pure vérité et de solo impulsu, que je désire que vous sachiez par mon organe la vérité de cet homme, qui magis est mihi notus quam tibi (1). J'avois grand regret que les deux portraits de Salmasius et Grotius fussent perdus; je vous assure que ce sont les deux miens, et qu'on n'en trouve ici nulle part à racheter. Le premier des deux m'a coûté 20 sols et l'autre 10, mais je voulois que vous les eussiez. J'ai vu et entretenu les deux originaux, et me réservois d'en faire

(1) Le portrait n'est pas flatté à beaucoup près, cependant il y a du vrai. Bourdelot, ou plutôt Pierre Michon, ce fut là son vrai nom, était de ces gens qui ne connaissent qu'une chose : faire son chemin et s'enrichir. Rusé, adroit, se faisant tout à tous, il avait cette dextérité prudente, ce cynique dédain des principes, qui est au fond toute la morale du monde. Ses flatteries à la reine Christine, près de laquelle

Digitized by Google

'n

venir de Hollande deux autres copies. Je ne sais ce qu'est devenu M. Sauvageon depuis le mois d'août; ce n'est point lui qui a eu l'invention de faire traduire le Médecin charitable, c'est Vlac même, qui en a payé la traduction et l'impression, et qui depuis l'a envoyée tout entière en Hollande, à ce qu'il m'a dit lui-même. Turquet et Rivière sont deux dangereux auteurs en matière d'antimoine, et peut-être en toût le reste de la médecine: Stibio numquam utor, Dieu merci, ni M. Nic Piètre, quo nomine et aliis multis, ejus manibus bene precor. Mais j'en vois ici très souvent d'horribles et pernicieux effets, même de la main des maîtres, principalement depuis cinq ans que les charlatans en ont eu l'audace ouverte et l'effronterie entière, summo duce archiatron comite, lequel coufesse bien, avec les médecins de Paris, que c'est un poison s'il n'est préparé à sa mode, qui est secretum secretissimum et arcanum non revelandum : et néanmoins le sien tue comme celui des autres, et n'en a point de meilleure préparation.

Le vin émétique pour l'ordinaire n'est ici que l'infusion du crocus metallorum dans du vin blanc. Pour le gobelet d'antimoine, il y a plus de vingt ans que j'en ai vu ici, et même feu M. Guenaut en avoit un, dont il se servoit quelquefois aussi; il en est mort à la fin, et de la main propre de son cher oncle, qui ipsi mihi narravit, et qui en a bien tué d'autres à l'imitation et à l'exemple de son fortuné ami l'archiàtre. Votre M. L. de Serres est un pauvre homme; sa première traduction de la *Pharmacie* de J. Renou me le fit bien connot-

il jouait parfaitement la minique de l'enthousiasme et de l'admiration, ses querelles avec le savant Meibomius, pour un chant grec, qui rendit ce dernier complétement ridicule, lui acquirent de la vogue en France et un bon bénéfice, car il était médecin et abbé. Du reste, Bourdelot n'a rien laissé d'important dans la science. Il naquit à Sens en 1610, et comme son père était un petit chirurgien, il fut élevé, dit dédaigneusement Gui Patin, in tonstrind paternd. Il mourut à Paris en 1688, par l'imprudence de son valet qui mit une forte dose d'opium dans un pot de conserve de roses dont son maître faisait usage. (R. P.)

tre, il y a vingt-six ans, et tous ces traducteurs de gros livres d'autrui ne peuvent pas être de grands personnages, de s'étonner de si peu de chose que d'un gobelet; il faut bien autre chose que cela pour être bon médecin. Son antimoine cru et son zeste de noix sentent bien l'ignorance aussi bien que la charlatanerie; Dieu nous garde de tous les deux!

Quand notre ami, M. Gras, sera de retour, je vous prie de ne point oublier de lui faire mes très humbles recommandations, et à M. Falconet aussi, auquel je vous prie de dire que je le remercie de ses fromages, et de tout autre présent, hormis des livres, desquels je lui suis déjà bien obligé: Aristippus semper nummos, Plato simper libros. M. Mauger a entendu vos compliments, est parti pour Beauvais, jussu parentis, aujourd'hui, 8 de janvier, et quand il s'en reviendra, lui-même en désespère, voyant l'obstination de son père à ne lui point donner de quoi être médecin de Paris. On dit que les figures anatomiques de Hollande au livre de M. Riolan sont celles qui ont servi à la réimpression de Veslingius, à Amsterdam. L'auteur est fort fâché de l'un et de l'autre, mais il ne le peut empêcher. Pour les Mémoires de M. de Sully, je m'en vais y travailler; je vous en enverrai un exemplaire pour vous et autant à M. Falconet; vous m'obligerez de le lui dire de ma part. Je doute fort de l'union du parlement de Bordeaux avec Toulouse, vu que le bruit n'en a pas continué, et que nous n'en voyons aucun effet: je pense qu'on veut ennuyer les Bordelois par la longueur de la guerre qu'on leur laisse sur les bras. Malheureuse politique cardinalesque, que tu coûtes cher à la France!

Quand je parle contre les cardiaques à M. Garnier, je combats véritablement une erreur, mais ce n'est pas assez; c'est qu'après avoir parlé pour iceux, il me dit en riant qu'encore faut-il en ordonner, quand ce ne seroit que pour faire plaisir aux apothicaires. Ce premier est une erreur en science, et l'autre en conscience: c'est pécher in utroque, et il me semble qu'un médecin ne doit jamais faillir ni en l'un ni en l'autre

s'il se peut (1). Il fera comme il l'entendra, et moi je ferai du mieux que je pourrai; mais je ne fais rien que par devoir, et ne me laisse emporter ni à grâce, ni à faveur pour personne. Les apothicaires ont assez gâté le métier et se sont assez donné de crédit et de réputation dans les familles par leurs fourberies, sans que les médecins contribuent du leur à les y avancer davantage, et même aux dépens de leur conscience propre et de l'honneur de leur profession. Joint que les malades n'en sont pas si fidèlement traités, vu qu'il n'y a rien chez les malades que les apothicaires haïssent tant que le citò, tutò et jeuunde, tant recommandé par Celse et par Galien; joint même que quand je me mêlerai de couper des bourses, je ne les délivrerai point étant coupées, ni ne les baillerai point en garde aux apothicaires, quorum nomen, artes et imposturæ, æque mihi sunt odiosæ. Cela doit être fort honteux à un honnête homme en notre profession, cum ejusmodi hominum genere, gallinam deprædari, aux dépens des pauvres malades qui se fient à nous, et qui n'attendent du secours que de notre fidélité. Sed tamen finis sit ineptiarum. Après cela, je vous donne le bonjour, en vous souhaitant toute sorte de félicité pour toute l'année; je vous proteste que je serai toute ma vie, velis, nolis, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce 8 janvier 1650.

# LETTRE CCXXI. — Au même.

Pour répondre à celle que M. Duprat m'a aujourd'hui délivrée de votre part, je vous dirai que bien loin que vous

(1) Voilà le vrai médecin, tel que l'a dépeint Hippocrate, le vir bonus medendi peritus, qui n'a qu'un but, guérir ou soulager, faire son devoir, remplir sa tâche, puis mourir l'âme en paix et la conscience pure.

(R. P.)

m'ayez aucune obligation, au contraire je me tiens très particulièrement obligé à votre bonté et à votre amitié de me procurer la connoissance de tant d'honnêtes gens comme vous faites, mais particulièrement de M. Duprat, qui est un excellent homme et digne de toute sorte de faveur.

Vous avez fait une belle remarque sur le passage de Celse, qui est une expérience particulière qu'il aura prise de quelques médecins, car pour lui il n'avoit jamais exercé la médecine. C'est que quelque médecin a remarqué que ceux qui avoient été mordus du scorpion en étoient heureusement échappés avec la seule saignée sans l'application d'aucun topique alexipharmaque, parce que la nature, déchargée et soulagée par la saignée, avoit surmonté plus facilement le reste du mal, ou peut-être que ce scorpion n'avoit point de venin, comme il arrive fort souvent à Rome et ailleurs. Peut-être aussi que l'application de ces contre-venins dans ces sortes de plaies n'est pas si nécessaire et si assurée que quelques uns se le persuadent. Quoi qu'il en soit, il semble que la thériaque n'a été inventée que pour remédier aux morsures des bêtes dont le venin est froid; elle est trop chaude pour un venin chaud, et même j'aurois de la peine à m'y fier. Galien n'a jamais loué la thériaque qu'en ce premier cas-là, hormis qu'il s'est quelquefois servi de la nouvelle comme d'un narcotique. J'excepte de ses œuvres le traité de Theriaca ad Pisonem et ad Pamphilianum, qui ne sont non plus de lui que je suis le roi Numa. La réputation de la thériaque est sans effet et sans fondement; elle ne vient que des apothicaires, qui font ce qu'ils peuvent afin de persuader au peuple l'usage des compositions et d'ôter s'ils pouvoient la connoissance et l'usage des remèdes simples qui sont bien les plus sûrs et les plus naturels. Si j'avois été mordu d'un animal venimeux, je ne m'en fierois pas à la thériaque ni à aucun cardiaque externe ni interne des boutiques. Je mé ferois profondément scarifier la plaie et y appliquerois des attractifs puissants, et je ne me ferois saigner que pour la douleur, la fièvre ou la

pléthore. Mais par bonheur notre France n'a guère de ces animaux venimeux. En récompense nous avons des favoris italiens, des partisans, force charlatans et force antimoine; ne voilà-t-il pas assez de maux domestiques sans avoir encore des serpents et des scorpions, comme en Italie? quoique M. Naudé m'ait assuré qu'il n'y a point vu tant de serpents venimeux comme l'on dit. En échange ils ont la signora Olympia, force principiots affamés qui sont comme autant de tyrans, force bandits et autres pestes du genre humain.

Mon beau-père a pensé mourir ce dernier mois de janvier, mais il a encore obtenu quelque terme de la parque. En cette dernière attaque il a été saigné huit fois des bras, et chaque fois je lui en ai fait tirer neuf onces, quoiqu'il ait quatrevingts ans; c'est un homme gras et replet. Il avoit une inflammation de poumon avec délire, et outre cela il a la pierre dans les reins et dans la vessie. Après les saignées, je l'ai purgé quatre bonnes fois avec du séné et du sirop de roses pales, dont il a été si merveilleusement soulagé que cela tient du miracle, et il semble qu'il est rajeuni. Bien des gens auroient peine à croire cela et croiroient plutôt quelque fable d'un julep cordial. Il m'en témoigne bien du contentement; mais quoiqu'il soit fort riche, il ne donne rien non plus qu'une statue. La vieillesse et l'avarice sont toujours de bonne intelligence: ces gens-là ressemblent à des cochons qui laissent tout en mourant et qui ne sont bons qu'après leur mort, car ils ne font aucun bien pendant leur vie. Il faut avoir patience, je ne laisserai pas d'avoir grand soin de lui. Dieu m'a donné le moyen de me passer du bien d'autrui et de vivre content jusqu'ici sans avoir jamais pensé à mal; il ne m'ennuiera jamais de sa longue vie. Je suis votre, etc.

De Paris, le 4 février 1650.

## LETTRE CCXXII. - Au même.

Je vous dirai que le 23 mars, mourut ici un professeur du roi nommé Pétrus Montmaur; c'étoit un très savant homme en grec et en latin, præsertim in lectione poetarum. Il avoit une mémoire prodigieuse, débitoit plaisamment et agréablement de belles et bonnes choses partout où il se trouvoit, non sine jactantia et interdum mendacio, ce qui l'avoit fait passer ici pour un grand emballeur, et même antè aliquot annos, on fit plusieurs vers contre lui sous le nom de Mamerra. Il savoit et connoissoit toutes les bonnes tables de Paris, desquelles ou de la plupart il avoit été chassé comme un parasite, non sine dedecore et infamia. Il avoit été autrefois jésuite, d'où il fut chassé pour quelque fausseté qu'il avoit mise et fabriquée en quelques lettres : il étoit natif du vicomté de Turenne. C'étoit un grand corps d'homme, grand vanteur et grand mazarin, vir malorum artium et malarum partium (1).

Ce même jour, 23 de mars, madame de Bouillon, qui étoit ici gardée dans sa propre maison par M. de Carnavalet, lieutenant des gardes, trouva moyen de s'échapper et de se sau-

(1) Pierre de Montmaur, né à Bétaille, arrondissement de Gourdon (Lot), en 1876; célèbre parasite, que son esprit, ses bons mots, son appétit et le ridicule dont il fut couvert par ses contemporains ont immortalisé. C'est de lui que Boileau a dit:

> Savant en ce métier, si cher aux beaux esprits, Dont Montmaur autrefois fit leçon dans Paris;

et, depuis, Colnet, dans son poëme, l'Art de diner en ville :

Toi qui dans un seul jour dinais souvent trois fois, O mon maître! o Montmaur! daigne écouter ma voix.

Admis à la table des personnes les plus considérables, il amusait par ses ingénieuses réparties. Il disait souvent : Qu'on me fournisse les viandes, je fournirai le sel. Un jour, on lui fit des reproches sur son pou

ver. M. le duc d'Orléans a fait mettre en prison ledit de Carnavalet. Pour ladite dame, on ne sait pas encore quel chemin elle aura pris, ou si elle sera allée chercher son mari en Limousin, ou si elle demeurera cachée quelque part en cette ville.

On a trouvé chez l'abbé Mondin, après sa mort, pour 1,500,000 florins de bagues, joyaux, diamants, perles, etc., qu'il tenoit en gage de la reine, du Mazarin et de la duchesse de Savoie. On dit qu'il est mort de regret que ledit Mazarin ne lui vouloit point faire raison d'une somme de 50,000 écus qu'il lui avoit prêtée. On cherche maintenant de l'argent nouveau sur ces mêmes joyaux, afin d'avoir de quoi contenter les Suisses qui veulent avoir de l'argent, ou s'en retourner. L'abbé de la Rivière, qui étoit en sa belle maison de Petit-Bourg, à cinq lieues d'ici, a eu le vent qu'on le vouloit envoyer plus loin, sur quoi lui-même s'est retiré à une de ses abbayes, qui est Saint-Benoît-sur-Loire, autrement dit Fleuri: Floriacum sive comobium floriacense. On parle aussi de lui ôter le cordon de l'ordre qu'il porte, cordon qui servira de corde si on ne lui fait miséricorde, car la roue à peine est-elle le prix des attentats qu'il a commis. Le Mazarin a été trompé en son calcul sur le voyage de Bourgogne; il pensoit avoir intelligence dans Bellegarde avec Saint-Micaut, qui étoit dedans; mais le comte de Tavannes, qui tient fort pour le prince de Condé, a tout renversé et s'est rendu le maître là-dedans: si bien que le Mazarin ne sait que faire, où il doit aller, s'il doit revenir à Paris, adeo est incertus rerum suarum. S'il revient à Paris, on se moquera de lui, et sera accusé d'avoir fait faire au roi un grand voyage sans aucun profit, et même d'avoir ha-

d'exactitude à faire ses leçons: alors ils annonça par une affiche qu'il expliquerait Hésychius au Collège de France, tous les jours à sept heures du matin. Le choix d'une heure où il était presque certain de ne pas avoir d'auditeurs fut un objet de railleries de la part de ses adversaires. A. H. Sallengre a publié sous le titre de: Histoire de P. de Montsagur les différentes satires faites contre lui. (R. P.)

sardé l'autorité du roi sur des rebelles dans le royaume même, sans aucun fruit. S'il n'ose revenir à Paris, mais qu'au lieu de cela il s'en aille à Lyon avec ses nièces et son petitneveu, on dira partout qu'il veut les renvoyer en Italie, à dessein de s'y en aller par après lui-même et de se sauver par cette voie, lui étant autrement impossible d'éviter de decà son malheur qui le talonne et le suit de près, soit dans la fin de la minorité par l'autorité du duc d'Orléans, soit dans la majorité par l'adresse de quelque petit favori qui voudra s'engraisser de ses dépouilles. On dit ici en secret que M. d'Emery, le surintendant des finances, est fort malade, qu'il est bien empiré depuis huit jours. Il est maigre, sec et tout fondu : son médecin, ou au moins celui qui en fait la fonction près de lui du mieux qu'il peut, nommé Valot, qui est la créature du premier médecin, l'a mis au lait, et n'use plus d'autre viande. Le matin il prend du lait d'anesse, à midi du lait de vache, au soir du lait de chèvre, et entre deux du lait de femme; et à propos de ce dernier, vous souvenez-vous de quelque bon auteur qui ait fait mention de ce lait des femmes pour la guérison de quelque maladie d'importance (1)?

La cour des aides fait ici trois chambres; de ces trois on en tire douze conseillers pour les envoyer à Moulins en Bourbonnois, afin qu'ils aillent sur les lieux mêmes donner ordre que la taille soit payée au roi, et d'empêcher les faux sauniers, dont le nombre s'est tellement accru depuis la guerre, que la gabelle n'en vaut plus rien. Un nommé Dumon et le marquis de Gerzé se sont rendus les maîtres de la citadelle de Saumur, et veulent empêcher que M. de Guitaut, capitaine des gardes de la reine, qui est celui qui a arrêté les trois princes, n'en prenne possession: pour à quoi parvenir, ils

<sup>(1)</sup> Le célèbre duc d'Albe, cet homme au cœur de bronze, étant vieux et malade, avait deux nourrices dont il suçait le lait matin et soir pour se nourrir et vivre. C'était, dit un historien, le plus singulier spectacle qui ait jamais frappé les yeux d'un philosophe. (R.P.)

ont fait entrer dans le château de Saumur trois cents hommes tout fraîchement, pour faire tête à ceux qui entreprendront contre eux. Il y a encore du bruit à Bordeaux, par la faute de M. d'Espernon, qui semble être porté sourdement par le Mazarin, afin de mater ces peuples. Je ne sais si vous avez vu, il y a tantôt huit ans, une comédie françoise nommée l'Europe, que le cardinal de Richelieu fit faire et jouer aussi un peu avant sa mort. L'auteur en étoit un homme ruiné, nommé Desmarets, qui faisoit tout ce qu'il pouvoit pour plaire à ce cardinal, et auquel il s'attachoit fort afin de se remplumer. Après la mort du cardinal il passa au service de madame d'Aiguillon, laquelle lui donna enfin, pour le récompenser de toutes ses flatteries, la charge de secrétaire de général des galères, et est demeuré auprès du petit duc de Richelieu, pourvu de cette charge, et en a fait la fonction jusqu'ici. Mais madame la duchesse d'Aiguillon l'a fait arrêter prisonnier et l'a fait mettre dans un cachot bien noir, accusé et convaincu d'avoir porté son maître, agé de dix-neuf ans, et l'avoir persuadé d'épouser, comme il a fait, la veuve de M. du Pons de Miessans, agée de trente-deux ans ; d'avoir sollicité l'affaire, avoir racheté les bans de l'archevêque de Paris, et avoir donné ordre pour le voyage qu'il fit dès le lendemain de sa noce avec sa nouvelle femme au Havre-de-Grâce, et tout cela en cachette et sans en avoir donné avis à ladite dame d'Aiguillon, laquelle est tant plus irritée que ledit Desmarets se trouve être le cousin issu de germain de ladite nouvelle mariée. Elle l'a fait arrêter, s'est déclarée sa partie, et lui met sus plusieurs crimes. M. le prince de Conti a été malade d'une flèvre continue dans sa prison, où il a été visité par MM. Guénaut et Brayer, outre M. Dupré, qui y est enfermé et qui n'en bouge. On dit que la fièvre n'est plus continue, mais seulement double-tierce : cela ne laisse point d'être encore assez de mal pour ce prince, qui est fort malsain, fort délicat et mal conformé, vu qu'il a toujours de reste une méchante toux et une difficulté de respirer.

L'abbé Mondin est mort sur la paroisse de Saint-Eustache : les chanoines l'ont voulu avoir pour l'enterrer, en tant que leur compagnon, à Notre-Dame; le curé de la paroisse s'y est opposé et l'a voulu avoir aussi. Son corps a été porté en dépôt dans une cave à Saint-Eustache: acriter undique certatum est in senatu. Arrêt s'est ensuivi par lequel les chanoines de Notre-Dame ont été déboutes de leur prétention qui n'alloit qu'à leur intérêt, savoir, des frais funéraux qui sont fort grands parmi eux, et de la sonnerie de leurs grosses cloches, pour laquelle seule trois cents florins se lèvent sur le bien du défunt. Quand on voulut enlever le corps pour le porter en l'église, une autre sorte de gens se trouvèrent là qui voulurent l'empêcher et s'y opposer; c'étoient les créanciers de cet abbé qui demandoient assurance de ce qui leur étoit dû. Ce malheureux abbé qui n'étoit qu'un courtier de perles et de diamants, et le proxénète du Mazarin en trafic de cette nature, avoit attrapé quarante mille livres de rentes en bénéfices bons et certains, et néanmoins il se trouve qu'il doit cent mille livres à des créanciers de famille, sans parler des grosses affaires dans lesquelles il est impliqué pour le Mazarin. Il faut que ces prêtres soient merveilleusement débordés et déréglés en leur vie, d'avoir tant de biens, de beaux revenus, et néanmoins être si fort endettés et obérés au temps de leur mort: quo potissimum deberent sapere, nec quemquam fallere. Le professeur grec Pierre Montmaur, qui étoit un grand hableur, vivoit presque de la même façon, car il devoit beaucoup aussi, et néanmoins il avoit beaucoup d'argent comptant qu'il avoit laissé en dépôt entre les mains de quelques honnêtes gens qui l'aimoient, et entre autres entre les mains de M. de Morangis, conseiller d'État, frère de M. le président Barillon.

M. de Châteauneuf promet de tout régler tant qu'il pourra, d'empêcher qu'on ne contrevienne à la déclaration du mois d'octobre 1548, de ne retenir au conseil du roi que ce qui doit y être retenu, ne point aigrir ni mécontenter le parlement, qu'il semble que la cour veuille flatter; et même il a demandé

à un conseiller une liste des causes qui doivent être renvoyées au parlement. Il s'en va aussi régler les séances de MM. les conseillers d'État, et en retrancher le grand nombre, que la reine depuis sa régence a merveilleusement multiplié, n'ayant pu avoir cette vertu de Plutarque de refuser hardiment.

Un des premiers hommes de Paris, qui n'est point frondeur et qui n'oseroit l'être, étant attaché à l'autre parti par les grandes sommes d'argent qu'il a prêtées au roi, m'a dit aujourd'hui que le malheur suit le conseil du roi et toutes les grandes délibérations qui s'y prennent; que la guerre ne leur réussit point, combien que l'Espagnol soit très foible; que l'emprisonnement de MM. de Blancmesnil et de Broussel leur a tourné tout au rebours, et a produit un effet tout contraire à ce qu'ils en avoient espéré, savoir, la déclaration de six semaines après, qui est le palladium de Paris et de toute la France, par laquelle déclaration ils sont bridés de telle sorte que manifestement ils n'en sont point à leur aise; que le blocus de Paris qui avoit été entrepris en intention de casser cette déclaration, d'attraper les dits MM. de Blancmesnil et de Broussel, et environ encore quarante autres officiers du parlement, tant présidents que conseillers, de rétablir les partisans, mettre Paris à la taille, lever à l'instant sur Paris six millions d'argent comptant, bref de trouver de l'argent présent, n'avoit tout au contraire rien causé que de la misère et de la pauvreté à la reine, d'autant que la moitié de la France avoit pris les armes, et s'étoit mise en état de payer beaucoup moins que par ci-devant, ce que l'expérience rend tout évident, en ce que la cour est à toute heure en nécessité, et qu'ils ne peuvent avoir de l'argent de nulle part; que l'emprison-· nement des trois princes est de même nature que ces autres affaires; que les espérances de la reine et du Mazarin alloient encore au rebours, que la Bourgogne, Bellegarde et le maréchal de Turenne les empêchoient bien plus qu'ils n'avoient pensé, faute d'y avoir prévu de bonne heure; qu'ils n'étoient point en état d'en venir à bout, et qu'un empêchement levé

il en surviendroit quelque autre; même que le malheur étoit si grand que madame de Bouillon qui s'est sauvée depuis peu, étant parvenue près de son mari, il y a grand danger qu'elle ne lui fasse prendre les armes, et qu'étant révolté il ne fasse de nouveau soulever la Guienne, laquelle est en très grande disposition pour la haine qu'elle porte à M. d'Espernon, quibus positis, ut sunt verissima; la reine pourroit bientôt remettre les trois princes en liberté, afin d'apaiser par ce moyen-là les guerres civiles qui sont à la veille de s'allumer en France, et d'ôter ce prétexte de guerres aux brouillons d'État qui veulent remuer; qu'il sait bien que la reine y a pensé; que la semaine dernière deux courriers différents sont arrivés au bois de Vincennes, qui ont apporté des lettres à M. le Prince; que M. de Servien a été par deux fois au bois de Vincennes, où il a conféré secrètement deux heures entières avec ledit prince, lequel depuis a dit qu'il voyoit bien qu'il sortiroit de là le mois d'avril prochain. Autrefois la politique étoit : ars non tam regendi quàm fullendi homines, maintenant nous pouvons dire aujourd'hui de la politique du Mazarin, que ars est quâ non solum homines sed ipsi etiam politici decipiuntur. Si on le prend pour un politique qui n'en mérita jamais le titre et qui n'est qu'un malencontreux étalon de cour que l'on avoit pris pour vrai et fin diamant, mais qui n'est qu'une hapelourde et grand larron de nos finances (1).

- M. le chancelier Séguier étoit à Pontoise en repos, tant du corps que de l'esprit, où il étoit visité de ses amis de deçà qui y alloient à toute heure, et avoient dessein de n'en sortir qu'après avoir passé les fêtes, et de là se retirer à Rosny,
- (1) Toutes les fois que Gui Patin déverse le trop-plein de sa bile antimazarinesque, on peut être sûr qu'il y a toujours une part à l'injustice :
  car c'est l'esprit de parti qui l'inspire. Le fait est, qu'avec de grands vices
  et de grands défauts, le cardinal de Mazarin eut une adresse, une pénétration, une habileté extrême, et qu'il employa au profit de la France;
  mais il fut souvent ce que dit Salluste : omninò simulator et dissimulator. (R. P.)

maison de son gendre. Mais comme il a entendu que M. de Châteauneuf, madame de Chevreuse et autres puissants de cette bande, se plaignoient qu'il étoit là trop visité de MM. les maîtres des requêtes, qui alloient là comme en processiou, et de ses autres amis qui alloient et venoient jour et nuit, il en est tout sur-le-champ délogé depuis deux jours. Quelques uns disent qu'il a reçu commandement d'en sortir par brevet exprès de la cour, les autres qu'il n'en est point sorti que par la peur qu'il a eu de le recevoir.

Il est vrai que M. Servien a été voir deux fois M. le Prince en sa prison; mais on croit que ce n'étoit que pour le prier de donner une lettre au gouverneur qu'il a mis dans Bellegarde, qui le peut obliger de rendre la place, ce que l'on dit qu'il n'a pas obtenu, et que même ceux qui sont dans Bellegarde ont prévu à cet événement, ayant fait avertir le Mazarin que jamais ils ne se rendroient, ni ne remettroient la place entre les mains du roi durant sa minorité, quelque lettre qu'on leur apportât de la part de M. le Prince, si elle n'étoit pareillement signée de M. le maréchal de Turenne, avec lequel ils ont intellligence.

On dit que M. de Bouillon a fait mettre en armes toute la vicomté de Turenne, sous ombre qu'il a eu certaines nouvelles qu'il y avoit entreprise sur sa personne. Il y a aussi du bruit en Provence, et principalement à Marseille, contre le comte d'Alais, sous ombre de création des consuls de la ville. Il y avoit en Anjou une demoiselle qui gouvernoit le maréchal de Brezé, et toute la maison, dont elle étoit devenue fort odieuse à toute sa province. Comme elle s'est rencontrée en cette ville, M. le duc d'Orléans l'a fait arrêter prisonnière, et l'a fait mener dans la Bastille. Les Angevins ont encore si peur du maréchal de Brezé et de sa tyrannie, qu'ils ne savent s'ils osent dire qu'il soit véritablement mort, et même semblent en douter. On ne sait pas ici où le roi et la reine passeront les fêtes de Pàques: les uns disent à Lyon, les autres à Paris. Pour moi j'ai opinion que le Mazarin, qui craint Paris, et qui n'aime point les

grandes villes, de peur d'y être enfermé, ou accablé, les amusera et retiendra en Bourgogne, sous ombre de parlementer avec les rebelles qui sont dans Bellegarde, en intention de les amener à la raison, et qu'il traînera ainsi le mauvais temps, lui qui est de son naturel grand temporiseur, jusqu'à ce que la douceur de la saison leur permette d'assiéger Bellegarde, si pendant deux mois, ou tout au moins six semaines cette place ne se remet dans son devoir et dans l'obéissance du roi. Les MM. du parlement avoient cédé six conseillers de la cour pour être syndics des rentiers, et afin de travailler à faire payer les rentes, conjointement avec M. le prévôt des marchands et les échevins dans l'hôtel-de-ville. Le prévôt des marchands n'ayant pas voulu reconnoître ces nouveaux syndics, ils s'en sont plaints à la cour, qui s'en alloit décréter contre le prévôt des marchands; M. le duc d'Orléans, averti de ce désordre, lequel auroit pu exciter vacarme dans Paris, en fiveur des rentiers, a demandé surséance au parlement, et qu'il vouloit accommoder cette affaire. Enfin on a changé de chambre M. le prince de Conti, il est hors d'avec son frère; il est en plus bel air et plus beau lieu, dans l'appartement de M. de Chavigny, qui est un corps de logis qu'il y avoit fait bâtir pour soi et pour les siens, lorsqu'il étoit gouverneur du bois de Vincennes. On dit ici que le capitaine des gardes du comte d'Alais a été tué à Marseille, et que M. Fordé, maître des requêtes, intendant de justice en Limousin, a été révoqué de sa commission par ordre du conseil, à cause des cruautés qu'il exerçoit en ce pays-là, où, s'il ne s'étoit rendu le plus fort, les communes l'auroient assommé; joint que l'on auroit peur que le feu étant là allumé, n'augmentât trop vite dans les provinces voisines, où il y a déjà bien du mécontentement, et même que M. de Bouillon v est en armes. On dit aussi que M. de Villemontré a été en grand danger à Bordeaux, et que son carrosse y a été brisé et mis en pièces. Quand M. de Servien a demandé une lettre pour faire rendre Bellegarde à M. le Prince, il a répondu que la place étoit

bonne et ceux de dedans bien résolus; mais que si la reine lui vouloit donner la conduite de l'armée, qu'il la feroit rendre en deux heures. On a envoyé à M. de la Rivière lui demander de la part du roi son cordon bleu, faute de prouver sa noblesse qu'il n'a jamais obtenue qu'à cette condition, à quoi il a manqué, parce qu'il ne le pouvoit pas faire. Le Mazarin a envoyé une abolition à Marseille, pour ce qui s'y est passé contre le comte d'Alais, en quoi on dit qu'il a fort mal fait; et néanmoins on croit qu'il le fait exprès, afin d'y faire brouiller les cartes davantage, et que la reine étant obligée d'en retirer le comte d'Alais, s'il n'y est même assommé, ledit Mazarin puisse prendre pour lui ce gouvernement. Les trois princes vivent encore aux dépens de la reine : M. le Prince ne veut pas y vivre à ses dépens, et ne veut pas tenir l'ordre que madame la princesse sa mère y avoit mis. Enfin je finis après vous avoir protesté et assuré que je serai toute ma vie, monsieur, votre très humble, etc.

De Paris, ce vendredi 11º jour d'avril 1650.

FIN DU PREMIER VOLUME.







## Librairie de J.-B. Baillière.

- PHYSIOLOGIE ET HYGIÈME DES HOMMES LIVRÉS AUX TRAVAUX DE L'ESPRIT, ou Recherches sur le physique et le moral, les habitudes, le régime des gens de lettres, artistes, savants, hommes d'état, jurisconsultes, administrateurs, etc., par le docteur J.-H. REVEILLÉ-PARISE. (Duatrième édition, revue et corrigée. Paris, 1843. 2 vol. in-89.
- ÉTUDES DE L'HOMME dans l'état de santé et dans l'état de maladie, par le docteur J.-H. REVEILLÉ-PARISE. Deuxième édition. Paris, 1845. 2 vol. in-8, avec fac-simile. 15 fr.
- RISTOIRE DE LA MÉDECINE depuis sa naissance jusqu'au xix siècle, par le docteur P.-V. RENOUARD. Paris, 1846, 2 vol. in-8.
- HISTOIRE DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE ou Recueil des Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie royale de médecine, par E. Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine, etc. Paris, 1845, 2 vol. grand in-18. 7 fr.

Cet ouvrage comprend: —Discours de l'Académie royale de médecine, —Élogés de Corvisart, —Cadet-de-Gassicourt, —Berthollet, —Pinel, —Beauchène, —Bourru, —Percy, Vauquellin, —G. Cuvier, —Portal, —Chaussier, —Dupoytren, —Scarpa, —Desgenettes, -Laennec. —Tessier, —Huzard, —Marc, —Lodibert, —Bourdois de la Motte, —Esquirol, —Lerminier, —A. Dubois, —Alibert, —Geoffroy-Saint-Hilaire, —A. Paré, —Broassais, —Bichat.

- TRAITÉ D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET PRIVÉE, par le docteur LEVY, professeur d'hygiène et de méderine légale à l'hôpital militaire de perfectionnement du Val-de-Grâce. Paris, 1845, 2 vol. in-8 de 700 pages chacun.
- MANUEL DE PHYSIOLOGIE, par J. MULLER, professeur d'anatomie et de physiologie à l'Université de Berlin; traduit de l'allemand sur la 4° édition (1844), avec des annotations, par le docteur A.-J.-L. Jourdan, membre de l'Académie royale de médecine; accompagné de 275 figures intercalées dans le texte et de 4 planches gravées. Paris, 1845, 2 beaux vol. grand in-8, de chacun 800 pages. 20 fr.
- RAPPORTS DU PHYSIQUE ET DU MORAL DE L'HOMME, et LETTRES SUR LES GAUSES PREMIÈRES, par P.-J.-G. CA-BANIS, précédés d'une Table analytique, par DESTUTT DE TRACY, huitième édition augmentée de Notes et précédée d'une Notice historique et philosophique sur la vie, les travaux et les doctrines de Cabanis, par L. Prisse, Paris, 1844, in-8 de 790 pages.

  7 fr. 50 c.
- ANALYSE PHYSIOLOGIQUE DE L'ENTENDEMENT HU-MAIN, d'après l'ordre dans lequel se manifestent, se développent et s'opèrent les mouvements sensitifs, intellectuels, affectifs et moraux, suivie d'exercices sur divers sujets de philo-ophie; par M. Collingum, membre de l'Académie royale de médecine, médecin de la prison de Saint-Lazare. Paris, 1843, in-8.
- LA SOLITUDE considérée par rapport aux causes qui en font naître le goût, de ses inconvénients et de ses avantages pour les passions, l'imagination, l'esprit et le cœur; par J.-G. Zimmermann, nouvelle traduction de l'allemand, par A.-J.-I.. Jourdan, nouvelle édition augmentée d'une notice sur l'auteur. Paris, 1840, 1 fort vol in-8 7 fr.



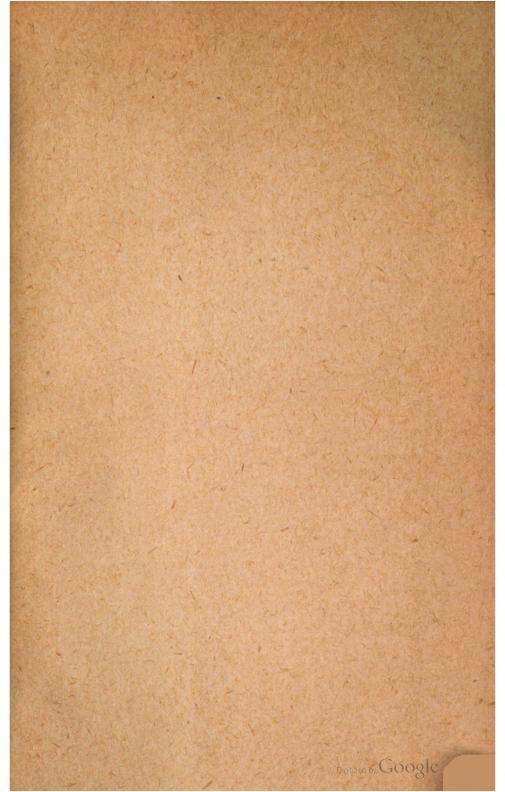



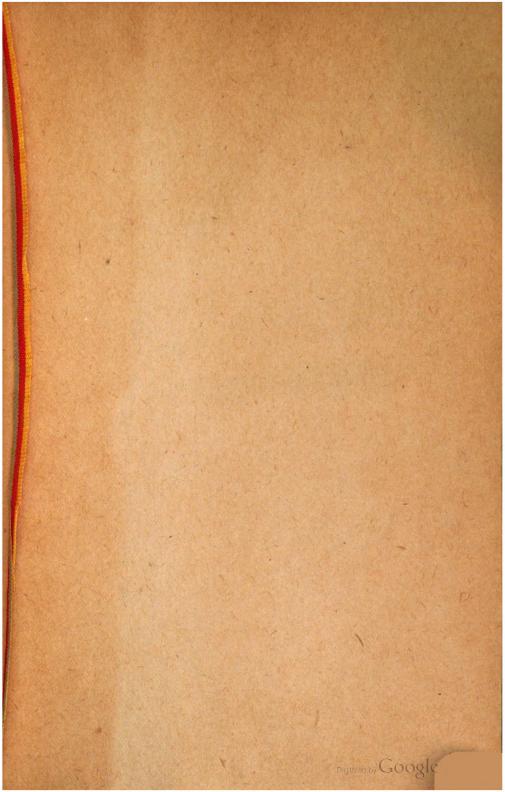

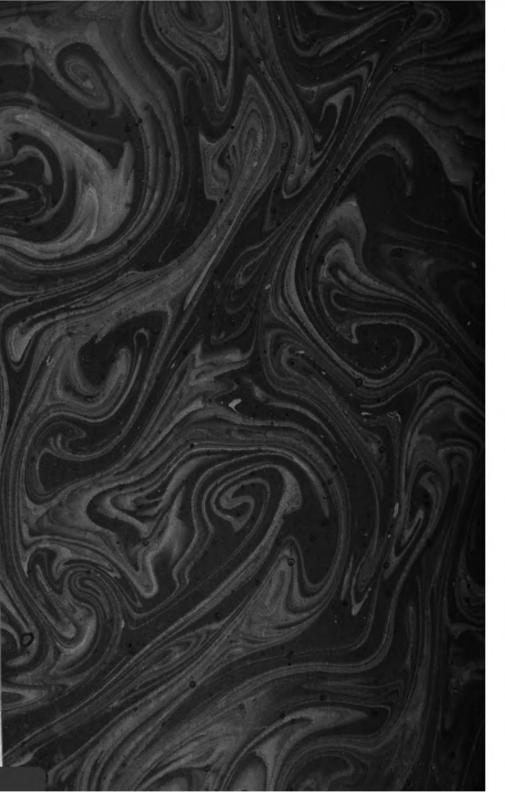



